

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

NYPL RESEARCH LIBRARIES
3433 07596597 4



#### BIBLIOTHÈQUE GAULOISE

LE

# VIRGILE TRAVESTI

EN VERS BURLESQUES

TRANSFER FROM LENOX.

PARIS. — TYP. SIMON BAÇON ET COMP., BUE D'ERFURTH, 1.

LE

# VIRGILE TRAVESTI

EN VERS BURLESQUES

PAR

## PAUL SCARRON

AVEC LA SUITE DE MOREAU DE BRASEI

NOUVELLE ÉDITION

REVUE, ANNOTÉE

ET PRÉCÉDÉE D'UNE ÉTUDE SUR LE BURLESQUE

par

VICTOR FOURNEL



# **PARIS**

ADOLPHE DELAHAYS, LIBRAIRE - ÉDITEUR

1858 ;, o. .‡



# BURLESQUE EN FRANCE

BT EN PARTICULIER

### DU VIRGILE TRAVESTI

DE SCARRON

I

Le meilleur et peut-être le seul moyen d'étudier à fond une question importante, c'est d'en circonscrire nettement les diverses parties. Sans donc nous attacher ici à l'histoire générale du burlesque, qui nous entraînerait dans des développements infinis; sans aller rechercher dans l'antiquité grecque et latine, non plus que chez les nations étrangères, les ouvrages qui rentrent plus ou moins directement dans ce genre (si l'on veut bien nous permettre de donner le nom de genre à cette branche parasite et suspecte de la littérature), nous nous bornerons au pays et au siècle où parut notre auteur. Ce que nous nous proposons surtout, sans nous interdire absolument quelques rapides excursions sur les terrains d'alentour, c'est d'examiner la floraison maladive et bizarre de la littérature burlesque en France, dans ce siècle correct et solennel qu'on s'est accoutuné trop longtemps à ne voir qu'à travers les œuvres classiques et les histoires officielles. Aussi bien, n'aurons-nous pas besoin de re-

monter plus haut pour constater, sinon la première origine, du moins la première apparition régulière, la première existence viable et sensible du genre : le dix-septième siècle, le siècle de Racine, de Boileau et de Louis XIV, celui qui a donné naissance à la tragédie qu'on sait, est aussi celui qui, par un singulier contraste, dont il offre bien d'autres exemples, a créé chez nous le burlesque proprement dit. Auparavant, le mot n'existait même pas, et, quand la chose se produisit, ce ne fut que par accident. Quelques pages de Rabelais (par exemple, la harangue macaronique de Janotus de Bragmardo) 1, de ses imitateurs, de Marot, et de deux ou trois autres, voilà tout ce qu'il avait jusqu'alors mis au jour, et l'on ne s'était même jamais préoccupé de créer un nom à part pour en baptiser ce qui était né à peine, et dont on ne pouvait prévoir les développements futurs.

Ce fut le dix-septième siècle qui, en travaillant sur ce germe à peine visible, et en lui donnant tout à coup croissance, sentit le besoin de faire un mot nouveau pour une chose nouvelle. Suivant Ménage, dans ses Origines, et Pellisson, dans son Histoire de l'Académie, Sarrazin est le premier qui se soit servi de ce terme, emprunté à l'italien burla (plaisanterie ou farce), et burlesco, qui en dérive. On voit, par un passage de Pellisson, qu'en 1637 le mot n'était pas encore en usage, et qu'on y suppléait par celui de grolesque, sans parler de bien d'autres, plus ou moins synonymes, et que l'on trouve souvent chez les auteurs du temps, comme narquois, familier, goguenard, enjoué, comique. C'est tout ce que nous dirons sur l'étymologie de ce vocable, qui, grâce aux circonstances, prit bien vite et bien définitivement racine dans la langue.

Avant d'aborder l'histoire du burlesque, je crois n'avoir pas besoin de donner une définition mathématique de ce mot : peut-être serait-ce aussi difficile que superflu. Il importe toutefois d'établir quelques distinctions préliminaires, qui aideront à en préciser le sens un peu élastique. Pris dans sa signification absolue, le burlesque diffère du bouffon, de l'héroï-comique et de la parodie, avec lesquels on l'a souvent confondu. Le genre burlesque s'attaque à de hauts personnages, qu'il fait agir ou plutôt parler bassement, comme Scarron dans son Virgile travesti; d'Assoucy, dans son Ovide en belle humeur, et, avant eux, l'auteur de la Ba-

Le geure macaronique touche de si près au burlesque, qu'on peut les regarder comme deux branches, et les plus voisines, d'un seul et même arbre.

trachomyomachie 1, ceux du Maryitès et de l'Apokolokyntose. Or c'est là justement le contre-pied du poëme héroï-comique, qui prête le langage et les allures des héros à des gens de basse condition, et qui cherche un contraste plaisant entre la grandeur du etyle et la petitesse des actes. La Batrachomyomachie, qui appartient au burlesque par une de ses faces, par l'autre, aussi bien que par la pompe du style, se rattache surtout au genre héroï-comique; car, en rabaissant les dieux à des proportions ridicules, elle relève les grenouilles jusqu'à la taille héroïque. Dans une préface de sa traduction, que nous ont conservée les Mémoires de Trévoux, le savant Boivin y voit une seconde espèce de burlesque, plus noble que la première. Il est certain qu'elle alarme moins le gout, et que les esprits délicats qui rejettent celle-ci peuvent se plaire à celle-là. Boileau l'a abordée, on sait avec quel succès, dans le Lutrin, resté le modèle et le type du genre, avant les poëmes ingénieusement puérils et solennellement badins de Pope et du Tassoni.

La parodie, qui peut se confondre souvent et par beaucoup de points avec le burlesque, en diffère toutefois en ce que, lorsqu'elle est complète, elle change aussi la condition des personnages dans les œuvres qu'elle travestit, et c'est ce que ne fait pas le burlesque, qui trouve une nouvelle source de comique dans cette perpétuelle antithèse entre le rang et les paroles de ses héros. Le premier soin d'un parodiste aux prises avec l'œuvre de Virgile eût été d'enlever à chacun son titre, son sceptre et sa couronne : il aurait fait, par exemple, d'Enée (puissent les émérites pardonner à un profiane, en faveur de son inexpérience, la maladresse de ces suppositions toutes gratuites) un commis voyageur sentimental et peu déniaisé; de Didon une aubergiste compatissante, et de la conquête de l'Italie quelque grotesque bataille pour un objet assorti à ces nouveaux personnages.

Quant au mot bouffon, il a une signification plus large et plus générale: il s'applique à toute œuvre plaisante, populaire et sans gêne, en dehors du travestissement des caractères. Le poëme bouffon n'offre que des personnages bas et triviaux, en rapport avec la bassesse et la trivialité même de son style. Il rit enfin dans le seul but de rire, tandis que le burlesque proprennent dit et bien entendu doit quelquefois cacher une critique sous son masque joyeux.

<sup>&#</sup>x27; Homère, d'après l'opinion commune ; le Carien Pigrès, d'après l'Intarque et quelques autres.

On trouvera peut-être ces définitions et ces distinctions bien subtiles, et, en effet, elles sont plus faciles à établir dans la théorie que dans la réalité. Le plus souvent même, si l'on en excepte le genre héroï-comique, essentiellement distinct du burlesque. ces frontières, tracées ou reconnues avec tant de soin par les rhéteurs, se confondent entre elles. A vrai dire, et si l'on se place à un point de vue moins scolastique, il y a autant d'espèces de burlesque qu'il y a de gens pour le cultiver, et il varie presque nécessairement suivant la tournure d'esprit de ceux qui s'y consacrent. Tel est le propre des genres qui, au lieu de reposer sur les lois de la raison et l'observation de la nature, ne reposent que sur la fantaisie d'une imagination capricieuse : ils ne peuvent avoir de règles fixes. Ce n'est pas d'hier que Montaigne l'a dit, et on l'avait dit avant lui : « Le revers de la vérité a cent mille figures... Mille routes dévoyent du blanc; une y va. » Si nous voulions nous borner ici à l'examen des œuvres qui réunissent tous les caractères que nous avons assignés au burlesque proprement dit, notre tâche serait bientôt terminée; mais nous étendrons un peu la portée rigoureuse de ce terme, pour comprendre dans notre étude des ouvrages que leur physionomie générale rattache au burlesque et que chacun range naturellement dans cette catégorie. bien qu'ils ne répondent pas exclusivement aux conditions énoncées plus haut.

Dans les premières années de l'Académie, Saint-Amant, nous apprend Pellisson, demanda et obtint d'être exempté des discours que devait prononcer chaque membre à tour de rôle, se chargeant, en échange, de recueillir, pour la partie comique du Dictionnaire, tous les termes grotesques, « c'est-à-dire, comme nous parlerions aujourd'hui, burlesques, » ajoute l'historiographe de la célèbre compagnie. Saint-Amant était l'homme qu'il fallait pour cette tâche, car ses nombreuses chansons bachiques, ses petits poëmes satiriques et ultra-familiers, si étincelants d'une verve congruente au sujet, s'ils ne sont pas burlesques dans le sens absolu du mot, touchent du moins au genre d'aussi près que possible, et y rentrent tout à fait par la langue. On peut dire la même chose de beaucoup d'autres écrivains du même temps : sous Louis XIII, la littérature a je ne sais quelle séve bizarre et désordonnée qui la confine presque tout entière au burlesque, lors même qu'elle est sérieuse au fond. Ces pointes, ces concetti, ces métaphores extravagantes, ces épithètes qui font la grimace, ces accouplements bouffons, ce style de capitan qui passe, ivre et fier, le

plumet au chapeau et la moustache en accroche-cœur, n'est-ce pas au moins le vêtement et la physionomie du genre? Tous ces écrivains font du burlesque sans le savoir, conjune tant d'autres, et ce n'est pas toujours le plus mauvais. Aussi, est-ce à cette époque que Leroux a pu prendre les principaux éléments de son Dictionnaire <sup>1</sup>, et M. Th. Gautier la plupart des figures qui composent son Musée des *Grotesques*.

Il y a des traces du genre dans Boisrobert, dans Théophile, comme dans la plupart des autres poëtes du Cabinet, du Parnasse, de l'Espadon et des Délices satiriques. Cyrano de Bergerac en a plus d'une fois le style, surtout dans ses Lettres. On trouve, dans le recueil des œuvres de Voiture, des poésies que leur auteur a intitulées burlesques, sur Neufgermain, qui était lui-même un poète burlesque sans le vouloir. Mais le vrai burlesque, le burlesque complet et proprement dit, dont le goût avait été importé chez nous d'Espagne et surtout d'Italie, fut créé en France par Scarron, qui n'imita personne et que tout le monde imits.

On a coutume de ranger sous cette étiquette l'œuvre presque entière du joyeux cul-de-jatte : c'est une erreur. Toutes ses petites pièces, requêtes à la reine, estocades au ministre, Foire de Saint-Germain, Légendes de Bourbon, etc., désignées sous le titre commun de vers burlesques, seraient plus justement appelées vers bouffons. Il en est de même de ses comédies. Mais la confusion était facile à faire et elle est pardonnable. Au temps de Scarron, les gens experts la poussaient quelquefois eux-mêmes beaucoup plus loin, trompés par le sens encore vague et mal fixé de ce mot naissant, qui se prenait le plus souvent pour synonyme d'une certaine plaisanterie ingénue et triviale. Ainsi, dans sa vingt-neuvième dissertation critique, Balzac présente comme les modèles du genre, outre l'Epitre de notre auteur au cardinal de Richelieu, les Aventures de la souris par Sarrazin, et la Requête des dictionnaires, par Ménage. Or ces deux dernières pièces surtout s'éloignent, beaucoup plus encore que la première, des conditions du genre, que Balzac paraît avoir toutes réduites au naif, comme il semble avoir confondu le style marotique avec le style burlesque. La naïveté est sans doute une des qualités essentielles du burlesque, de celui-là, du moins, que peut avouer le goût; mais elle est loin de suffire : le burlesque, en

<sup>1</sup> Dictionsaire comique, sulirique, critique, burle que, libre et proverbiat, 2 vol. in-8°.

particulier celui de Scarron, qui est resté le type du genre, admet aussi la bouffonnerie, et ne peut se passer d'un extrême enjoucment. La définition de Balzac s'arrêterait à la Fontaine, à Chapelle, à Voiture, et n'irait même pas jusqu'à la plupart des œuvres de Scarron.

Comme Balzac, le P. Vavasseur, dans un traité ex professo sur le style burlesque (de ludicra dictione), dont nous reparlerons, fit une confusion semblable, ou plutôt prit dans sa signification la plus large ce mot auquel nous avons cherché à restituer son sens précis et légitime.

En 1644, Scarron publia le Typhon ou la Gigantomachie, poëme en cinq chants, dont Boileau convenait lui-même, au rapport de Brossette, que les premiers vers sont d'une plaisanterie assez fine. bien que, dans son Art poétique, il le renvoie à l'admiration des provinces. Voilà qui se rapproche beaucoup plus de burlesque proprement dit, aussi bien que son Combat des Parques et des Poëtes, mais toutesois sans en être tout à fait. S'il est vrai, en effet, comme nous l'avons déjà dit, et comme, avant nous, l'avait dit mieux que nous M. Gérusez, dans ses Essais d'histoire littéraire, que le burlesque soit « la transformation des caractères et des sentiments nobles en figures et en passions vulgaires, opérée de telle sorte que la ressemblance subsiste sous le travestissement, et que le rapport soit sensible dans le contraste, » je ne puis guère voir la matière première du burlesque dans le Typhon, où cette transformation n'est pas possible, puisque Scarron n'avait pas un modèle primitif à travestir, et agissait sur ses propres créations. Je sais bien qu'il y a le caractère et la physionomie des dieux, tels qu'ils sont dépeints par la Fable; mais ces dieux, avec les idées vagues. contradictoires et souvent peu élevées qu'en ont données les mythologues, laissaient beaucoup de latitude aux bouffonneries du poëte; ils n'avaient point par eux-mêmes des traits assez nettement, assez majestueusement accusés, pour qu'on pût voir, entre leur nature réelle et la fantastique peinture de Scarron, un de ces contrastes tranchés qui forment une des bases les plus essentielles du genre. Ce contraste, du moine à supposer même qu'il fût possible et réel, était loin d'être aussi sensible que dans le Viraile travesti, où Scarron s'attaquait, pour les défigurer, à des types fixés par le poête latin dans tous les esprits et toutes les mémoires. Mais c'est surtout Typhon et les géants ses frères qui, au lieu d'être des travestissements, sont simplement des figures grotesques : personnages de pure convention, n'existant pas avec des traits précis, ou n'ayant qu'une existence légendaire et abstraite qui n'en est pas une, ils pouvaient être peints en toute liberté sous la physionomie qu'il plaisait à Scarron de leur donner, sans qu'il y eût de
contraste réel entre leur nature primitive et la vulgarité plaisante
de leurs actes ou de leurs propos. Il faudrait donc plutôt appeler le
Typhon un poème bouffon, comme la Baronéide une satire bouffonne, comme Don Japhet d'Arménie, l'Héritier ridicule et les
Jodelets, des comédies bouffonnes. Un poème bouffon, c'est ainsi
d'ailleurs que Scarron le qualifie lui-même. Ajoutons que cette
bouffonnerie est le plus souvent excellente, et qu'elle mérite certainement d'être sauvée de l'oubli.

Les premiers livres du Virgile travesti suivirent de près (1648'). Ce fut le succès de tous ces ouvrages, et surtout du dernier, qui jeta alors la littérature dans la passion et, pour ainsi dire, dans le vertige du burlesque. Le public avait été charmé de cette invention; les lecteurs étaient accourus en foule: on s'était pris d'enthousiasme pour cette gaieté intrépide. Un grand éclat de rire avait répondu à Scarron d'un bout de la France à l'autre, et Quinet, se frottant les mains, demandait force burlesque au cul-de-jatte et à tous les poëtes qui entraient dans sa boutique. On vit alors se renouveler un de ces phénomènes intellectuels, comme il s'en produit à toutes les époques : l'engouement pour un genre poussé à un tel point, que rien, pour ainsi dire, n'est plus admis en de-lors et n'existe plus aux yeux des libraires ni de la plupart des lecteurs.

Cette mode, cette rage plutôt, dura une vingtaine d'années, de 1640 environ, mais surtout de 1648 à 1660, où elle tomba tout à coup comme elle était venue, feu de paille que le vent allume et que le vent abat. Il semble même, si nous n'interprétons pas trop rigoureusement deux vers bien connus de Boileau, que les meilleurs poètes et les plus hauts genres en furent infectés comme les autres :

Le Parnasse parla le langage des halles... Apollon travesti devint un Tabarin.

Aujourd'hui le burlesque, du moins pris dans le sens que nous avons dit, est bien mort, et depuis longtemps déjà. Ce n'a été qu'un accident de notre histoire littéraire, mais un accident qui mérite d'être étudié par son caractère spécial, sa fécondité et sa hizarrerie.

La Fronde se rencontra à point nommé pour lui donner un plus large essor, pour le développer et l'affermir. Ce ne fut pas elle qui le créa, sans doute. Il est vrai qu'il y a un rapport réel entre cette petite guerre d'écoliers en révolte contre leur pédagogue, et ces petits vers à la taille des combattants, qui semblaient des armes faites tout exprès pour eux. Le règne du burlesque est, comme on l'a dit, dans notre histoire littéraire, ce que fut la Fronde dans notre histoire politique, c'est-à-dire une révolte contre un joug tyrannique, une protestation légitime au fond, quoique souvent ridicule par la forme, contre une autorité excessive. Seulement il ne faut pas exagérer ce rapport, et il est fort douteux d'ailleurs que les sectateurs de cette nouvelle muse aient eu conscience de la philosophie de leur réaction, et qu'ils aient prétendu se poser en réformateurs. Nous avons vu le burlesque exister déjà auparavant; mais la Fronde lui communiqua tout à coup une puissance et une extension si considérables, qu'on put croire un moment à l'apparition d'un genre national. Scarron fut l'Homère bouffon de cette guerre bouffonne 1, qui voulait des instruments en rapport avec sa nature. Ce fut surtout par sa Gazette burlesque et par sa Mazarinade, qui toutefois dépasse de beaucoup les limites de la plaisanterie et dont la verve atroce eut le don de piquer au vif l'impassible Mazarin, que notre poëte pava directement de sa plume dans la bagarre. Mais on le sent, pour ainsi dire, partout où on ne le voit pas; on le devine caché derrière cette nuée de pamphlétaires qu'il anime de sa comique audace, qu'il inspire de sa colère plaisante et de ses audacieux lazzis. L'imitation du maître est patente dans la moindre de ces facéties satiriques, guêpes menacantes et bourdonnantes qui s'abattent chaque jour du pont Neuf sur le cardinal. C'est lui qui est l'âme de toute cette bataille enragée des scribes et des poëtes contre le malencontreux Italien, si chiche aux quémandeurs. A tout instant, le mot burlesque reparaît dans les titres des livrets et journaux qui sortent de dessous chaque pierre. Ce ne sont que : Courriers burlesques, Courrier de la cour en vers burlesques, Courrier burlesque de la guerre de Paris, Courrier burlesque de la guerre de Bordeaux, Gazette burlesque, Récit burlesque, Babillard du temps en vers

¹ Bouffonne, non par sa cause première, ni son but plus ou moins réfléchi, loin de là; mais bouffonne par la plupart de ses héros et de ses actes; par la marche qu'elle suivit, ses bavardages puérils, ses émeutes en l'air, ses stériles et ridicules agitations.

burlesques<sup>1</sup>, etc., et tout cela semble plus ou moins grossièrement calqué sur les patrons fournis par Paul Scarron.

N'oublions pas, dans le même genre, la Muse historique de Loret, qui a laissé aussi des Poésies burlesques (Paris, Sommaville, in-4°, 1647). Ce recueil périodique, écrit avec beaucoup de facilité et de naïveté, à défaut d'un plus grand mérite littéraire, est le type de nombre d'autres moins connus, parmi lesquels nous citerons ceux de son gendre Mayolas, et de son continuateur Robinet, la Gazette de Colletet, la Muse de la cour de Subligny, nommée ensuite Muse dauphine, enfin, la Gazette burlesque, qui valut à Boursault, à peine âgé de vingt ans, quelques mois de Bastille, et qu'il remplaça plus tard par sa Muse enjouée, destinée à divertir tous les mois le duc de Bourgogne 2.

Alors la burlescomanie, ainsi avivée, devint une frénésie qui ne connut plus de bornes. Tout le monde s'en mêla, jusqu'aux femmes de chambre et aux valets, dit Pellisson. C'est à cette époque que se rapportent les vers indignés de Boileau:

> Au mépris du bon sens le burlesque effronté Trompa les yeux d'abord, plut par sa nouveauté: On ne vit plus en vers que pointes triviales... Cette contagion infecta les provinces, Du clerc et du bourgeois passa jusques aux princes. Le plus mauvais plaisant eut ses approbateurs, Et, jusqu'à d'Assoucy, tout trouva des lecteurs.

> > (Art poét., I.)

Aussi arriva-t-il que, soit ignorance, soit calcul, pour mieux débiter leurs marchandises, sous le couvert de la vogue du jour, les libraires donnèrent même le nom de burlesques aux ouvrages les plus sérieux, — voire à un poëme sur la Passion, qui parut en 1649, — pourvu qu'ils fussent écrits en petits vers, qui étaient le mètre réservé à ce genre et qu'on nommait pour cette raison vers burlesques. « L'usage d'appeler ainsi les petits vers, fait remarquer à ce propos Bruzen de la Martinière, dans son discours en tête des œuvres de Scarron, ne laissait pas d'être fondé en raison; car, si burla veut dire farce, et burlesco ce qui appartient à la farce,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Voir M. L. de Laborde, le Palais Mazarin, n. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mémoires du P. Niceron. Ces ouvrages sont probablement restés manuscrits.

quantité de farces anciennes et quantité d'autres petites comédies de ce temps-là sont écrites en vers de cette mesure; et, de même qu'on a appelé vers héroïques les vers alexandrins, ou de douze à treize syllabes, rien n'empêchait qu'on n'appelât vers comiques ou burlesques les vers de huit à neuf, qui avaient été choisis par préférence par les petits poëtes comiques. » Ce mètre était si bien consacré au genre par une habitude devenue en quelque sorte une loi, que Brébeuf, en publiant son travestissement de Lucain, se crut obligé de faire des excuses au public pour avoir employé des vers de sept syllabes, au lieu du rhythme usuel.

Mais ce ne furent pas seulement les pamphlétaires de la Fronde qui s'attachèrent en foule à marcher sur les traces de Scarron, à imiter son style, à copier sa manière. Aussi bien que la Mazarinade, le Virgile travesti piqua d'émulation la tourbe moutonnière des imitateurs à l'affût, toujours empressés d'exploiter la vogue. Pendant que les uns suaient à suivre le cul-de-jatte sur le terrain politique, si ce n'est pas là un trop gros mot pour un homme qui ne vit guère de politique en dehors de ses pensions et de son pot-au-feu, les autres s'évertuaient à rivaliser avec lui sur le terrain purement littéraire. On vit paraître coup sur coup diverses parodies des principaux classiques de l'antiquité. Dès 1649. Furetière, alléché par les applaudissements de Scarron, se hâtait de publier avant lui son travestissement du quatrième livre de l'Énéide, sous le titre des Amours d'Énée et de Didon (in-4°), œuvre peu digne de l'auteur du Roman bourgeois, malgré le chaleureux suffrage de l'abbé Marolles. La même année parut (in-4° et in-12), l'Enfer burlesque, ou le sixième livre de l'Éneide travestie et accommodée à l'histoire du temps, par un anonyme (M. C. P. D.): c'est une véritable satire, où l'auteur s'échappe souvent, comme d'ailleurs le titre le fait suffisamment entendre, à des allusions contre l'histoire contemporaine. La même année encore, Sommaville publiait l'Éncide en vers burlesques, par Dufresnoy (in-4°; le livre II). En 1650, Barciet, si ce nom n'est point un pseudonyme, donnait la Guerre d'Enée en Italie. appropriée à l'histoire du temps, en vers burlesques (in-12), et Brébeuf le septième livre de l'Éncide enjouce (in-4°). On doit à Claude Petit Jehan, avocat (tel est du moins le nom que donne le privilége, tandis que l'épître dédicatoire est signée L. D. L.) le Virgile goquenard, ou le douzième livre de l'Énéide travesti. puisque travesti il y a (1652). Suivant Marolles, l'auteur était un jeune abbé, fils d'un magistrat. L'ouvrage est dédié à Henri de Savoye, archevêque de Rhodes; il est précédé d'une épître et d'une préface très-longues, qui contiennent l'apologie du style burlesque ou goguenard, mélangée de fréquentes digressions et d'historiettes en français farci de latin.

Les frères Perrault firent aussi un travestissement, resté inédit, du sixième livre de l'Énéide. C'est là qu'on trouve ces vers si connus, souvent cités, en particulier par Voltaire et Marmontel, comme de Scarron:

Tout près de l'ombre d'un rocher, J'aperçus l'ombre d'un cocher, Qui, tenant l'ombre d'une brosse, Nettoyait l'ombre d'un carrosse,

En 1653 les frères Perrault avaient publié aussi les Murs de Troie ou l'origine du burlesque, en deux chants (in-4°), ou du moins ils en avaient publié le premier chant, composé en commun; mais le second, tout entier de Claude, est resté manuscrit. Dans cette œuvre d'une plaisanterie ennuyeuse et fade, ils attribuent l'origine du burlesque à la fable que les poëtes nous ont laissée sur la construction des murs de Troie par Neptune et Apollon. Ils y ont tracé, sans peut-être s'en apercevoir, la critique du genre en quelques vers, comme l'ont fait d'ailleurs plusieurs autres poētes burlesques, entre autres Scarron lui-même, - le plus intéressé pourtant à ménager sa création, - dans une de ses épîtres, dans la dédicace du cinquième livre de son Virgile, et dans le passage du sixième livre, où il décrit les champs de deuil des ensers. Les frères Perrault préludaient par là à leurs attaques contre l'antiquité. Remarquons d'ailleurs que tous ces travestissements. toutes ces parodies irrévérencieuses, étaient les préliminaires naturels de la guerre contre les classiques anciens : elles l'annonçaient et y préparaient en même temps les esprits.

Malgré la décadence du burlesque, depuis longtemps disparu de la scène, notre siècle a aussi donné naissance à une de ces bizarres mascarades du Cygne de Mantoue: nous voulons parler du Virgile travesti en dix chants (dont il n'a paru que les quatre premiers) par M. Chayrou (Paris, Dondey-Dupré, 1817, in-8°) 1.

¹ En 1807, parut le Plat du Temple. Virgile en France ou la Nouvelle Énéide, poème héroï-comique en style franco-gothique (Bruxelles, 2 vol. in-8). Ce n'est pas une parodie burlesque de Virgile, comme on pourrait

Le patois, lui aussi, s'en mêla, et le poëte ne fut pas épargné dans le dialecte du midi de la France. L'année même où Scarron avait commencé son œuvre, c'est-à-dire en 1648, nous pouvons citer Virgilo deguisat, o l'Eneido burlesco, par Devales de Mountech (Toulouso, Boudes, in-4°). Plus tard parurent Los Bucolicos de Virgilio tournados en bers agenes, par Guill. Duprat, 1666; puis l'Eneido, libre IV, revestit de naous et habillat à la burlesco, par le sieur de Bergoing, 1652; Virgille virai en borguignon (Dijon, 1718-19-20, in-12), les deux premiers livres et le commencement du troisième de l'Énétae: Pierre Dumay est auteur du premier livre et d'une partie du deuxième; le surplus est de l'abbé Paul Petit. Ce n'est pas, à proprement parler, une parodie burlesque, mais cela y revient par la nature de l'idiome choisi pour cette version. La traduction complète des douze livres de l'Énéide en vers bourguignons, lit-on dans Brunet (IV, 662-3), existe en manuscrit : c'est un badinage un peu long, comme on voit, auquel ont cu part le P. Joly, jacobin, et François-Jacq. Tassinot. Afin que le travail de ces joyeux Bourguignons ne fût pas entièrement perdu pour le public, on en a publié, il y a peu de temps, un extrait (les livres II, IV et VI avec quelques épisodes) sous le titre suivant : Virgille virgi en borguignon (1831, grand in-181).

Virgile fut sans doute celui qui cut le plus à souffrir de cette espèce de démence littéraire; néanmoins les autres poëtes, ses confrères, grees ou latins, ne furent guère plus épargnés. Ovide, par exemple, avait un côté par lequel il se prêtait mieux au travestissement, et avec de moindres dangers aux yeux des gens de goût : c'est un ancien par la date, mais par la nature de ses ouvrages, un bel esprit moderne, presqu'un Français du dix-huitième siècle. On se le représente volontiers poudré et frisé, faisant la cour aux dames de Trianon, en compagnie du chevalier de Boufflers. Aussi Richer publia-t-il avec succès, en 1649, l'Ovide bonffon ou les Métamorphoses burlesques, d'abord les quatre premiers livres seulement; il n'y en a qu'un de plus dans les éditions de 1662 et

l° croire d'après le titre, mais une violente satire contre la Révolution, Napoléon et sa famille.

Si l'on veut avoir une idée des travestissements de Virgile en anglais, allemand, russe, hollandais, etc., on peut consulter les Additions faites par Barbier à la Notice raissonnée de Heyner sur les éditions de Virgile (collect. Lemaire, t. CXXXII, p. 575-1); la Bibliographie des auxeurs grees et allemands, par Guillaume Engelman, in-8°, etc.

1665. Scarron a mis un madrigal en tête de cette œuvre rivale,

presque digne de la sienne.

L'année suivante vit éclore le premier livre de l'Art d'aimer travesti en vers burlesques, par D. L. B. M. (rien dans Barbier sur cet anonyme). Ce fut la même année aussi que parut la plus célèbre de ces mascarades : l'Ovide en belle humeur du sieur d'Assoucy, empereur du burlesque, qui s'est attaqué également à Claudien, dans son Ravissement de Proserpine.

En 1662, un anonyme, sur le compte duquel le Dictionnaire de Barbier ne nous renseigne pas non plus, travestit encore l'Art d'aimer et le Remêde d'amour, avec une préface cavalière où il avertit le lecteur qu'il se soucie fort peu de ce qu'on dira de son œuvre : c'est pourquoi nous n'en dirons rien. Ce dernier poëme fut platement translaté en vers burlesques par le médecin du Four, en 1666. L'année précédente, le chevalier de Lontaud avait traduit dans la langue de d'Assoucy les harangues d'Ulysse et d'Ajax pour la dispute des armes d'Achille, et le changement du sang d'Ajax en hyacinthe.

Les Héroïdes avaient fourni aussi, en 1650, à Henri de Picou le sujet d'une épître burlesque de Pénélope à Ulysse; mais ce n'était là que l'accessoire et l'appendice d'une œuvre plus considérable du même auteur : l'Odyssée d'Homère ou les Aventures d'Ulysse en vers burlesques (les deux premiers livres seulement), in-4°, dédiée au prince de Conti. On voit que la parodie ne respectait pas même le père des poètes et de la poésie. En 1657, un anonyme publiait le premier livre de l'Iliade en vers burlesques (in-12, d'un style assez aisé.

Au siècle suivant, Marivaux, se faisant à son tour l'adepte d'un genre qui semblait devoir révolter tous ses instincts littéraires, donnait (1716) l'Homère travesti ou l'Iliade en vers burlesques. Mais, indépendamment de sa nature d'esprit, qui était la moins faite pour reussir dans une pareille œuvre, il y avait deux raisons qui suffiraient à expliquer l'échec de l'auteur. D'abord il voulut travestir Homère sans l'avoir lu, se réglant simplement sur la prétendue traduction de la Motte, qui ne l'avait pas lu davantage. En outre, il eut assez peu de goût pour dénaturer un genre innocent et inoffensif, en essayant d'en faire un instrument de polémique contre Homère. Cette parodie, au lieu d'être un badinage d'esprit, affichait les prétentions d'une machine de guerre contre les partisans de l'antiquité: il était impossible d'y mettre plus de maladresse Marivaux fut également soupçonné, malgré ses dénégations, d'être

l'auteur du *Télémaque travesti*, et c'est encore à lui qu'on l'attribue généralement aujourd'hui. Il avait raison de se défendre de cette œuvre honteuse, mais il aurait eu plus raison encore de ne pas l'entreprendre.

En 1726 paraissait Homère danseur de corde (ou l'Iliade funambulaire), petit volume in-12, attribué à l'abbé Faure par Goujet, qui dit n'en connaître que le titre.

Homère fut à peu près le seul poëte, mais non le seul écrivain grec auquel se soit attaqué le burlesque. Hippocrate lui-même, qui le croirait? paya son tribut à la contagion générale, et l'on vit paraître, en 1654, l'Hippocrate dépayse, ou la version paraphrasée de ses aphorismes en vers françois. Deux ans après, c'était le tour de l'École de Salerne, que Martin mettait en vers burlesques (Leyde, Elzév., in-12). On prétend que Guy-Patin prit part à cet ouvrage.

Revenons aux auteurs latins, dont nous sommes loin d'avoir épuisé la liste, car ils se prêtaient plus facilement aux tentatives de la Muse comique, et chacun, en fouillant dans ses souvenirs de collège, y pouvait trouver sans peine une base suffisante pour y asseoir son monument burlesque. En 1652, il parut (in-4°) trente-buit odes d'Horace travesties, sans avertissement, préface, ni nom d'auteur. La plaisanterie était fade; l'ouvrage rempli de quolibtes et, malheureusement, de platitudes. Ce petit livre lancé dans le monde sans répondants fut attribué par les uns à d'Assoucy, à l'Ovide duquel on le trouve souvent réuni; par les autres à Henri de Picou, dont nous avons vu le nom plus haut : c'est, en particulier, l'opinion de Bruzen de la Martinière, l'éditeur de Scarron. Mais la Monnoye, Camusat dans ses Mémoires historiques et critiques, et Barbier, le mettent, avec toute vraisemblance, sur le compte de Ch. Beys, auquel on doit l'Hôpital des fous.

Brébeuf, non content de son Énéide enjouée, publia, en 1656, un travestissement du premier livre de Lucain, qu'il avait si fièrement traduit un an auparavant. On voit que les esprits les plus sérieux, et, si je puis dire, les plus hautains, se laissaient entraîner comme les autres. Sans adhérer entièrement au panégyrique outré de du Hamel, confirmé par Baillet, ni même aux éloges de Guéret, qui, dans son Parnasse réformé, fait louer le travestisseur par la bouche même du travesti, il faut reconnaître qu'en somme, mal-

<sup>1</sup> ll y a aussi l'Elève de Minerve on Télémaque travesti, 1759, trois vol. in-12, par Junquières.

gré des longueurs, des bouffonneries froides et forcées, il y a dans cet ouvrage un assez grand nombre de passages agréables, et qu'on n'y trouve pas la platitude qui fait le principal caractère de tant d'autres.

En 1657, François Colletet, le fils de l'académicien Guillaume, donna le *Juvénal burlesque*, satire sur les mœurs du temps, où, en réalité, il se borne à imiter quelques endroits de la première pièce de Juyénal.

De toutes ces mascarades de poëmes sérieux, le meilleur peutêtre, après le Virgile travesti, c'est la Henriade travestie, publiée par Monbron (Berlin, 1758, in-12, aux dépens du public), où l'on trouve d'excellentes pages et qu'on réimprime souvent encore.

On a souvent rangé sous la même dénomination un grand nombre d'autres ouvrages qui se rattachent beaucoup mieux, ou même qui se rattachent nécessairement à d'autres catégories, par exemple au poeme badin ou héroï-comique. Tels sont le Dulot vaincu de Sarrazin, l'Hudibras de Butler, la Querelle des apothicaires et des médecins du docteur Garth, dont Voltaire a librement traduit le début, et dont le titre, sinon le contenu, rappelle une œuvre bouffonne du P. Carneau, Célestin : la Stimmimachie ou le Grand combat des médecins modernes touchant l'usage de l'antimoine. poëme histori-comique, 1656, in-8°. D'autres appartiennent au paradoxe plaisant, comme l'Éloge de la folie d'Erasme, prototype d'une foule de badinages de même nature, qui n'ont pas tous, à beaucoup près, ce bon goût, cette finesse, cet élégant atticisme. Nous citerons entre autres, pour avoir été souvent rangés dans le genre burlesque : au seizième siècle, l'Éloge de l'ivrognerie, par l'Allemand Chr. Hegendorf; l'Eloge de Neron par Jérôme Cardan; au dix-reptième, les panégyriques de l'Ane et du Pou, par Daniel Heinsius; au dix-huitième, une nouvelle auologie de ce dernier animal, par Mercier, qui y joignit un autre panégyrique encore plus étrange, que je n'ose désigner plus nettement ici; celle de la Goutte, par Coulet, de l'Ivresse, par Sallengre 1, etc.

En dehors des travestissements cités plus haut, nous ne devons pas négliger un certain nombre d'autres ouvrages, burlesques aussi, si l'on veut bien prendre ce mot dans son sens usuel le plus large, et, en définitive, celui auquel nous sommes obligés de re-

On peut voir beaucoup d'autres exemples cités dans les Curiosités littéraires de M. Lud. Lalanne, ch. du genre burlesque (Delahays, in-16).

venir le plus souvent, pour ne pas dérouter les idées du lecteur. Nous rencontrons d'abord cette étiquette en tête de beaucoup de productions, comme le Tracas du pré de la Foire en vers burlesques, 16201; le Procès burlesque entre M. le Prince et madame la duchesse d'Esquillon, 1649, in-4°; la Ville de Paris en vers burlesques, par Berthaud (1654, in-4°); les Tracas de Paris en vers burlesques, par Fr. Colletet; la Description de la ville d'Amsterdam en vers burlesques, par Pierre le Jolle, 1666; la Relation du voyage de Brême en vers burlesques (par Clément, 1676, in-12). En 1649, nous trouvons la Guerre burlesque (par de la Frenave. in-4°), de laquelle nous rapprocherons, uniquement à cause de la similitude des titres, la Guerre comique (anonyme, 1668, in-12). imitation ou paraphrase languissante de la Batrachomyomachie. Puis des pièces de théâtre : l'Apothicaire dévalisé, comédie burlesque (1660) de l'acteur-auteur de Villiers, qui a fait suivre aussi son acte des Ramoneurs de Fragments burlesques, petites pièces à la façon de Scarron; la Mort burlesque du mauvais riche, par Les Isles le Bas (Caen, 1663, in-12), une de ces tragédies bouffonnes, comme il y en eut alors un certain nombre, par exemple le Galimatias, du sieur Deroziers-Beaulieu (1639), véritable amphigouri, qui a pu servir de modèle à ceux de Collé; la Mort de Lustucru lapidé par les femmes, dont on voit la première scène dans les Véritables Précieuses de Somaize : la Mort de Cochon de mademoiselle Deshoulières, et au siècle suivant les Tragédies burlesques de P. Rousseau, de Grandval père et fils, de MM. Fleury et De Lorme. Joignons-y encore les Ivrognes, comédie satiri-burlesque (Cologne, 1687, in-12).

Ce n'est pas tout à fait sans doute une pièce de théâtre, comme ce n'est pas tout à fait non plus une œuvre burlesque, que le Chapelain décoifé, mais il tient d'assez près aux deux genres pour que je le mentionne ici. On sait que Boileau y a largement contribué. Bien plus, cet adversaire intraitable de Scarron, de d'Assoucy et de leurs adhérents, a fait expressément une parodie burlesque de la première ode de l'indare, en la tournant contre Permult; il l'a commencée du moins : on en peut lire le début dans ses œuvres, et Brossette nous apprend que, sans sa réconciliation avec l'auteur de Peau-d'Ane, il l'aurait poursuivie jusqu'au bout.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Si ce dernier mot fait partie du titre, comme semble l'indiquer le **Mannel** de Brunet, il faudrait en conclure qu'il était employé en France avant Sarrazin.

Voilà donc Boileau lui-même rangé parmi les auteurs des classiques mis en burlesque!

On sait qu'on doit encore au même un Arrêt burlesque, qu'il rédigea, en collaboration avec Racine et Bernier, lorsqu'il fut question, en 1674, d'interdire l'enseignement de la philosophie de Descartes. Cet arrêt avait été précédé d'une Requête burlesque de Bernier, beaucoup moins connue.

Citons enfin les Fantaisies, Imaginations et Paradoxes de Bruscambille: les œuvres de Tabarin et de ses disciples; les prologues et chansons de Gaultier-Garguille et Turlupin; les productions du Savoyard, le chantre patenté de la Samaritaine; les Bigarrures et Touches du Sr des Accords, Tabourot, et une foule d'autres qu'on peut voir dans Brunet (t. V, p. 366-67); les Jeux de l'inconnu, d'Adrien de Montluc, comte de Cramail, l'auteur de le Herty; le Paris ridicule de Claude le Petit et la Rome ridicule de Saint-Amant; les Amitiés, Amours, Amourettes, du bouffon le Pays; la plupart des ouvrages de du Souhait, son digne confrère; les Œuvres burlesques de Nouguier (1650, in-8°); la Petite varlope en vers burlesques, à la fin du siècle; le Testament sérieux et burlesque d'un maître savetier (Troyes, in-12, sans date). Les recueils du temps, sotisiers, trésors des récréations, courriers facétieux, etc., sont remplis de beaucoup d'autres pièces analogues, qui se vendaient par milliers sur le pont Neuf, et dont on trouvera quelques-unes, qui peuvent servir d'échantillons, dans les Variétés historiques et littéraires, éditées par M. Édouard Fournier. Tout cela ne mérite guère de nous arrêter.

La dévotion même s'était aussi lancée dans le burlesque, et elle s'exprima plus d'une fois alors dans cette langue peu dévote par nature et par tempérament. Il suffira de citer la Seringue spirituelle pour les âmes constipées en dévotion; le Démon travesti, découvert et confus, par Jacques-Jacques; la Tabatière spirituelle pour faire éternuer les âmes dévotes vers le Sauveur, ouvrages fort sérieux, non par la forme, mais par le but et par le fond.

Marigny, le chansonnier de la Fronde, Colletet, Bautru, Ch. Sorel, Pelletier, Oudin, Gabriel Chapuys, de Cholières, etc., ont également fourni leur contingent au genre. L'auteur anonyme de la Pompe funèbre de Scarron, une de ces pièces commo on en faisait alors à la mort de chaque écrivain marquant, et qui se rattachent souvent par quelque point au burlesque, met les statues de Regnier, d'Ouville et Maynard dans le temple où s'accomplissent les funérailles de l'auteur du Tuphon. Mourant.

celui-ci a choisi pour successeur Bois-Robert; mort, son cercueil est escorté par Audin, Bardou, Monbrun, du Bosc, etc. Cette fiction peut nous aider à reconstituer les forces actives de l'armée du burlesque à cette époque, en nous indiquant quels étaient alors, dans l'opinion, les meilleurs rivaux et les héritiers présomptifs de Scarron.

Mais on juge bien que, dans cette rapide et très-incomplète esquisse, nous avons beaucoup moins prétendu épuiser chaque série, ce qui serait absolument impossible, et ce que nous n'aurions pas tenté quand même nous eussions pu à la rigueur en venir à bout. qu'en donner simplement une idée que nous croyons suffisante pour notre but, et qui mettra le lecteur curieux à même de compléter nos recherches, s'il en a envie. Une fois sur ce terrain large et vague, le champ qui s'offre à nos yeux est, pour ainsi dire, illimité : il faudrait énumérer jusqu'à la moindre de ces facéties innombrables, jusqu'au dernier de ces livrets bouffons, que l'on voit éclore par myriades, surtout aux alentours de la Fronde, dans les bas-fonds de la littérature. Toutes ces productions infimes, dont les meilleures sont presque toujours si pitoyables, étaient engendrées par l'apparente facilité du genre. Scarron rimait si aisément, ses vers coulaient à la douzaine, comme il dit, avec tant de négligence et de laisser-aller, qu'il n'y avait, ce semble, qu'à mettre la main à la plume et à jeter sur le papier les moindres billevesées qui passaient par la tête, pourvu qu'elles fussent contre la raison et le bon sens. pour rivaliser avec lui. Tous ces avortons de la Muse, qui, ne pouvant atteindre au poëme ni même au sonnet, se rejetaient sur cette proje, s'étaient mépris sur la nature du burlesque, qu'ils pensaient consister simplement en quelques fades pointes et en quelques plats et grossiers badinages; ils n'avaient pas réfléchi que ce qui faisait la supériorité de Scarron, c'étaient un naturel et une naïveté qui ne s'imitent point. Le burlesque coulait chez lui de source, et il lui cût été impossible de n'en pas faire, tandis que, chez eux, c'est une allure qu'ils prennent de propos délibéré, un masque qu'ils revêtent à force d'efforts, une physionomie empruntée, c'est-à-dire fausse et froide.

Une fois à l'œuvre, ils virent, à leur honte, que la chose était tout autre qu'ils n'avaient cru. Le nombre est immense alors de ces victimes de Scarron. Tous ces échecs sont peut-être le meilleur éloge qu'on puisse faire de notre auteur; mais, sur le moment, ce fut ce qui contribua le plus à décrier le genre et à le faire tomber dans un irremédiable discrédit.

En 1658, ce débordement malsain de la vave littéraire en était venu au point que le père Vavasseur jugea urgent de jeter le cri d'alarme, dans un in-quarto latin, portant pour titre : De ludicra dictione. Il y démontrait catégoriquement, avec toutes sortes d'élégances cicéroniennes : 1º qu'aucun écrivain grec n'avait usé du burlesque; 2º qu'aucun écrivain latin n'en avait usé davantage; 3º qu'il n'en est même question nulle part dans l'antiquité, non plus chez Aristote ou Longin que chez Quintilien ou Hoface; 4° qu'il n'y a pas une seule raison qui en puisse autoriser l'usage; 5º qu'il y en a beaucoup, au contraire, qui l'interdisent. La conclusion découlait naturellement de ces prémisses rigoureuses. Comment résister à ce formidable appareil de logique, d'éloquence et de beau style; et que voulez-vous que fit ce pauvre burlesque contre un si rude jouteur? Évidemment, il n'était ni assez docte ni assez grave pour répondre sur le même ton : il ne lui restait qu'à rire du savant homme qui s'évertuait à broyer une fourmi avec des pieds d'éléphant, et c'est là ce que dut faire Scarron, j'imagine, s'il lui prit fantaisie de lire, dans son fauteuil mortuaire, cette admirable dissertation.

Le père Vavasseur n'avait oublié qu'un point : c'était d'éclairer sa lanterne. Son livre ne porte pas, faute d'avoir nettement défini le burlesque proprement dit, d'en avoir discerné le caractère précis et dessiné les linéaments. Il est vrai que c'était difficile, mais ce n'était pas moins indispensable. D'ailleurs, on se fera une idée des préventions du révérend père quand on saura que, rencontrant sur son chemin, dans l'antiquité, le petit poëme bouffon Marcus Grunnius Corocotta Porcellus, testament d'un pourceau dicté par lui-même, il ne manque pas d'en faire gravement l'éloge. Dès lors, il est permis de conclure que la question était jugée pour lui à priori, avant tout examen, et qu'il eût loué de même le Virgile trauesti, s'il l'eût rencontré chez les Grecs ou les Latins.

C'est d'après le conseil et sur la demande de Balzac qu'il avait entrepris son œuvre. Celui-ci étant mort avant qu'elle fût achevée, il n'en conserva pas moins la forme adoptée d'abord. Dans tout le cours du livre, c'est à Balzac qu'il adresse la parole, et dans sa péroraison, c'est encore lui, avec l'Académie tout entière, qu'il appelle à la rescousse contre les barbares.

Il était un peu tard, on en conviendra, et les vivants n'ont pas grand'chose à redouter d'un mort. Mais, auparavant, Balzac luimême avait dit son mot dans le débat. Sa vingt-neuvième dissertation critique, justement adressée au père Vavasseur, est une sévère condamnation du burlesque; mais il a eu soin de faire remarquer qu'il n'était en cela que le rapporteur et le greffier d'un ami, ajoutant que, pour lui, il gardait un tempérament entre une trop grande indulgence et une rigueur excessive; qu'en tout cas il voudrait au moins, comme nous l'avons vu, excepter quelques pièces de la proscription, mais qu'il n'admet point un burlesque durant toujours et dégénérant en habitude, pas plus qu'un carnaval perpétuel. Ce jugement est fort juste et fort sage. Si nous avions besoin, d'ailleurs, de compléter son opinion et de l'éclairer par ses fluctuations mêmes, pour mieux faire voir encore qu'il était loin d'aller, lui le pompeux écrivain et l'ami de toutes les élégances, jusqu'à l'hostilité systématique contre une littérature qui semblait devoir exciter toute son antipathie, nous citerions cette lettre à Costar, reproduite en tête des œuvres du cul-de-jatte (1648, in-4°, Touss. Quinet), où il exalte, en prose française et en vers latins, la personne et les productions de Scarron.

Mais, en dépit de ses adversaires et de ses champions, le burlesque n'eut qu'une courte durée de vogue. Le législateur du Parnasse acheva de lui porter les derniers coups. Passé 1660, cette monographie ne pourrait plus guère enregistrer que des pièces aussi courtes que rares. Seulement le mot s'est implanté dans la langue, et reparaît souvent.

#### 11

L'idée du Virgile travesti a pu être fournie à Scarron par l'Eneide travestita de l'Italien Jean-Baptiste Lalli (Roma, 1655, in-8°), comme celle de son Roman comique par le Viage entretentido de l'Espagnol Rojas. Mais, dans l'un aussi bien que dans l'autre cas, ce ne fut qu'une inspiration lointaine, dépoullée de toute imitation directe, et même, à ce qu'il semble, de toute réminiscence. Les sujets seuls se tiennent par le fond; quant aux détails et à l'exécution tout entière, ils diffèrent, parce qu'ils portent dans chaque ouvrage l'empreinte particulière de la personnalité de chaque auteur.

C'était une bonne fortune pour Scarron qu'un pareil sujet, fait à souhait pour un poête burlesque, car il offrait la ressource immense d'un contraste prononcé, non-seulement entre les personnages et leur manière de parler ou d'agir, mais encore entre le poëme original et celui du parodiste. l'ar là se trouvaient élevées à un degré plus haut pour quiconque avait lu Virgile et s'en souve-nait, c'est-à-dire pour tout le monde, la puissance et la portée de la plaisanterie de Scarron.

J'ai démontré comment et pourquoi le Virgile travesti était un poëme burlesque, tandis que le Typhon n'était qu'un poème boufion. Cette même différence, qui les range dans des genres si distincts, est cause également de la supériorité essentielle du premier sur le second. Pour mieux le comprendre, qu'on se représente la distance qu'il y aurait entre une caricature de fantaisie, spirituelle sans doute, mais ne répondant à aucun objet réel, et une charge, juste et vraie dans sa comique exagération, qui consisterait à travestir des types connus de tous et auxquels tous s'intéressent; par exemple entre ces magots chinois qui grimacent sur les potiches, ct ces dessins où Granville a si bien su, en outrant certains traits, qui existent réellement dans le modèle, et qui ressemblent encore, même sous ce nouveau masque, donner à l'homme une physionomie d'animal. Dans le premier cas, il n'y a guère que l'intérêt d'une curiosité vulgaire et de ce rire instinctif qu'excite en nous une certaine espèce de difformité; ou, si quelque idée de comparaison s'y mêle, c'est d'une manière vague et sans pouvoir s'arrêter sur un objet fixe. Dans le second, à ce banal attrait de curiosité et de rire, s'ajoute l'attrait plus relevé du rapprochement que fait le lecteur entre l'original et la caricature, de la signification qu'il cherche à la parodie.

Figurez-vous qu'un dessinateur vienne, qui, d'un crayon alerte, facile, spirituel, exécute devant vous la charge de l'Antinoüs ou de la Vénus de Milo: il y aura là, sans doute, quelque chose de sacrilège au premier abord pour les esprits délicats et les goûts sévères; mais que cette charge soit faite avec candeur, sans intention de dénigrement, par le naturel et invincible penchant d'un esprit tourné vers le côté plaisant des choses, bien qu'il n'en comprenne pas moins ce bel original et qu'il le montre même dans sa parodie; qu'il ait ingénieusement saisi les points vulnérables du chefd'œuvre, et qu'il ait su les noter de son crayon avec une malignité naïve et sans prétention; enfin que son œuvre soit vraiment d'un effet irrésistible; que ce travestissement qui, manqué, ferait mal au cœur, soit absous par un franc succès de rire, — car c'est là le point difficile et la justification sans réplique, — il y aura dans ces qualités de quoi faire passer son audace aux yeux de tous, de

quoi même intéresser les meilleurs et les plus judicieux esprits. Or voilà justement ce qu'a fait Scarron : nous le verrons plus à loisir et en détail.

Je désire seulement qu'on ne m'accuse pas, dès à présent, de traiter le Virgile travesti en chef-d'œuvre et d'exagérer la louange, comme font la plupart des commentateurs. Le tour de la critique viendra après celui de l'éloge; ou plutôt mon intention ici est moins de tracer un éloge que d'expliquer ce livre et d'en exposer la nature précise. J'espère qu'on a compris maintenant l'avantage que le Virgile travesti a sur le Typhon, du moins par le sujet, car il n'entre pas dans mon but de poursuivre la comparaison jusque dans les détails.

Scarron trouvait donc non-seulement son canevas tout fait, mais, pour ainsi dire, les contrastes même indiqués d'avance. Virgile lui fournissait les vers, le langage, les actes, les caractères tout prêts pour son travestissement. La route s'ouvrait en ligne directe; il n'avait qu'à marcher droit devant lui, en se laissant aller à sou génie naturel, invinciblement porté à tout voir, même les plus grandes choses, sous la physionomie la plus commune et avec les particularités les plus bourgeoises. De là devait résulter un perpétuel contraste, qui ne pouvait manquer d'être fécond en situations plaisantes. Il était bien sûr d'avance que là où, de lui seul, il cût excité le rire, il l'exciterait doublement par l'opposition avec son modèle, et que Virgile se chargerait, en quelque sorte, de donner une nouvelle force aux bouffonneries de Scarron. Et combien Virgile ne se prêtait-il pas mieux à cette entreprise, sinon qu'Homère, du moins qu'Horace et Lucain! Et combien ce choix n'était-il pas le plus heureux de tous, car je n'ose dire le plus judicieux, de peur que le mot ne paraisse déplacé en semblable matière. C'était une étrange aberration du sens burlesque de s'attaquer à Horace. qui n'offrait pas de caractères à parodier, c'est-à-dire qui manquait de la plus précieuse ressource du genre; à Lucain, le poête austère, ou plutôt l'historien éloquent et tendu, à qui font défaut et le merveilleux et la variété. Scarron n'eût pas commis cette maladresse.

Que ceux qui n'ont pas lu l'Énéide, s'il en est qui ne l'aient pas lue, ne lisent pas le Virgite travesti: la plupart des traits de Scarron, et ses meilleurs, seraient perdus pour eux. Mais les autres, sans en excepter ceux-là qui refuseront le plus complétement leur suffrage à l'entreprise, seront certainement frappés, je ne dis pas de l'art (il n'y en a pas à proprement parler dans Scarron), mais du

bonheur singulier avec lequel il trouve toujours le côté burlesque des plus grandes choses, des plus nobles personnages et des plus beaux vers, et de la verve abondante et facile avec laquelle il les met en lumière. A défaut d'atticisme, ils lui reconnaîtront un si riche fonds de bonne humeur, qu'il est impossible de ne pas se laisser envahir par cette gaieté communicative dont les grimaces mêmes, - car elle en a quelquefois, - ne trahissent jamais l'effort. C'est une mascarade sans doute; mais il y a des mascarades ingénieuses et divertissantes dont les esprits les plus sérieux et les plus sévères ne peuvent s'empêcher de rire. Quant aux critiques qui s'évertuent à démontrer doctement que cette mascarade est contraire au bon goût, ils ressemblent à ces gens moroses qui, voyant passer un homme en carnaval sous un déguisement grotesque, l'arrêteraient pour lui dire que son habit n'est pas conforme aux idées recues et au décorum. « Eh! mon ami, pourrait répondre Scarron comme ce masque, je le sais bien, et c'est précisément ce que i'ai voulu. v

Mais il ne faut pas seulement chercher dans le Virgile travesti l'épanouissement d'une haute faculté comique, on y trouve aussi une véritable critique littéraire, souvent sérieuse sous sa bouffonnerie: MM. Guizot et Gérusez l'ont fait remarquer avant nous, ct, avant eux. Marmontel vovait dans Scarron un des hommes de son temps qui aient en le plus de goût, et assurait que c'est dans son poême burlesque qu'on rencontre les critiques les plus fines de l'Iliade et de l'Enéide. De ce côté, en effet, le cul-de-jatte est bien supérieur à Perrault et à la Motte. Sous l'enveloppe la plus solle peut se encher beaucoup de philosophie, de jugement et de raison. On assure qu'il en est ainsi pour Rabelais; il en est certainement de même, au moins quelquefois, pour Scarron. Qu'il transforme dame Élise en une grosse, grasse et vigoureuse dondon, camuse, sentimentale, à qui le veuvage pèse; Anne, sa sœur, en une entremetteuse complaisante; Cassandre en faiseur d'almanachs; Venus en gouge; Auchise en un bonhomme ennuyeux et paterne; Evandre en un vieux radoteur qui se perd dans des souvenirs puérils et d'interminables parenthèses; Priam (dont le portrait est la perfection du genre) en un borbon crédule et envieux; Junon en une dame acariàtre, troublant sans cesse le ménage divin, il n'y a là, d'une part, qu'une bouffonnerie adroite, : achant tourner au burlesque les plus sérieuses peintures par la scule exagération de quelques traits; de l'autre, qu'une satire individuelle de certains personnages historiques ou fabuleux, sans que le poême de Virgile

soit précisément en cause. Mais il n'en est plus de même dès qu'il s'agit d'Ence, qui appartient en propre à l'Éncide, et qui existe à peine en dehors. Il y a donc autre chose et plus qu'une bouffonnerie dans ce bigot pleurard, un peu niais, prolixe, ennuyeux, tout confit en oraisons jaculatoires et en tendresses inopportunes, que nous voyons reparaître de l'un à l'autre bout dans le Virgile travesti; il y a, comme je le disais plus haut, une critique littéraire, et trèsfinement conçue, quoique souvent écrite avec grossièreté. C'est moins à Énée qu'à Virgile lui-même que s'adresse cette joyeuse parodie. Pour faire son héros, Scarron n'a rien eu à inventer, rien même à dénaturer dans le sens rigoureux du mot; il n'a eu qu'à appuyer plus fort et à marquer davantage. Ainsi ce travestissement n'est pas aussi grotesque qu'on pourrait le croire. Les héros de Virgile sont déguisés, non en caricatures, mais en bons bourgeois de Paris, vrais, naïfs, naturels, ayant chacun sa physionomie digne de la vraie comédie et non de la farce. Ce qui est burlesque, c'est le contraste, et le contraste seul. Que ce soient des personnages de fantaisie au lieu d'être des personnages consacrés par la poésie et l'histoire; qu'ils agissent dans un autre milieu, dépouillés de leurs titres et de leur dignité, et ils seront simplement comiques.

C'est donc à la fois, d'une part, avec des traits pris dans le vil et le vrai de la nature humaine, de l'autre, avec les propres caractères de ces personnages et les propres idées du poëte latin, que Scarron a fait sa parodie, en se donnant l'allure d'un conteur

ignorant, ingénu, positif et trivial.

Tous les juges ont reproché à Virgile la faiblesse, l'indécision de son héros, ses larmes continuelles, et cette fastidieuse répétition du pius Æneas, qui revient à chaque page. Ces défauts, Scarron les lui a reprochés aussi à sa manière. Il a fait mieux, il les a mis en relief, comme ce critique qui, voulant démontrer à un peintre les mauvaises proportions d'une figure à peine dessinée dans la pénombre de son tableau, accusa plus fortement, en les marquant d'un crayon un peu brutal, mais sans les déformer, des traits que leurs contours trop vagues dérobaient en quelque sorte aux regards.

Le Virgile travesti est plein de vers coulant de source, qui sont autant de coups de crayon donnés sur les contours de la figure d'Énée « Et moi, lui fait dire notre auteur,

> Et moi, qui suis un peu trop prompt, Du poing je me cogne le front. — (L. II.)

...II étoit homme fort tendre... Et son visage de rosée Avoit la peau tout arrosée Quand quelqu'un devant lui pleuroit. — (V.)

Pour Eneas, je sais fort bien Qu'il parloit longtemps en un rieu, Tant sa langue étoit bien pendue. — (VIII.)

Æncas pleurant comme un veau...
Je crois vous avoir déjà dit
Qu'il donnoit des pleurs à crédit
Et qu'il avoit le don de larmes <sup>1</sup>. — (VI.)

Si des caractères nous passons aux détails des faits, nous retrouverons encore, en de nombreux passages, la critique mêlée d'une façon piquante à la parodie, et toujours, ce qu'il importe de remarquer, avec une incontestable justesse. Scarron relève au passage d'une façon dont l'auteur le plus irritable aurait peine à se fâcher, les invraisemblances, les impossibilités, les singularités, les inadvertances de son modèle, tantôt directement, tantôt indirectement, sans avoir l'air d'y toucher. Ce n'est pas que je veuille lui prêter l'impertinent dessein de se poser en redresseur et en Aristarque de Virgile. Non. Son poëme burlesque ne visait certes pas si haut. Il n'y a vu qu'un magnifique thème à bouffonneries; mais cela ne l'empêche pas, chemin faisant, de noter d'un doigt malin les taches de l'original, plutôt par espièglerie d'écolier que par fatuité de critique.

Nous allons citer quelques passages à l'appui de cette remarque, parce que le fait est curieux et qu'il y a assez à reprocher à Scarron pour qu'il soit équitable de relever ce qui est à son honneur.

Dans le premier livre, Énée et Achate, arrivés à Carthage, examinent une galerie de tableaux :

Mais qui n'étoient pas peints à huile,

ajoute aussitôt Scarron. Et voilà l'anachronisme de Virgile discrè-

! Four le dire en passant, Scarron pouvait bien avoir ses raisons particulières d'appuyer si souvent sur ce larmoiement d'Énée : il paraît que lui-même ressemblait, de ce côté, au héros de Virgile. Nous en trouvons le témoignage en maint endroit de ses œuvres (Ép. à madame Tambonneau; Ép. chagrine au maréch. d'Albret; 2: légende de Bourbon; Lettre à M. de Vironne).

tement souligné. Ces tableaux représentent les malheurs de Troie. Comment la nouvelle a-t-elle pu en parvenir assez vite en cette contrée lointaine, pour que les Troyens, en débarquant, les trouvent faisant déjà le sujet d'un musée? C'est de quoi n'oublie pas de s'étonner Scarron, mais avec bonhomie, sans contester la chose, puisqu'elle est avancée par Virgile, et se bornant à s'écrier:

Eh! qui l'auroit jamais pensé Que de tout ce qui s'est passé Dans les affaires de l'hrygie, On eut nouvelle en la Libye!

Si Énée et Anchise demeurent cachés dans la nue plus longtemps qu'il ne semble nécessaire, surtout lorsqu'ils sont assurés de la bonne volonté de Didon, notre auteur a soin de faire dire à ce dernier:

> l'asserons-nous ici l'année? Qu'espérons-nous gagner ainsi? Nous n'avons plus que faire ici.

A ces passages déjà signalés avant nous, nous en ajouterons d'autres, choisis au milieu d'un grand nombre.

Scarron n'a pas manqué de se récrier, toujours avec la même candeur apparente, à propos de ce cheval de bois, l'une des plus singulières inventions de l'épopée 1, contre lequel, Napoléon, à Sainte-Hélène, s'élevait avec tant de force, le regardant comme une imagination impossible et ridicule :

Je ne sais comment diable ils firent : Dans ce grand cheval ils bâtirent Toutes sortes de logements, Sans oublier des aisements.

Un peu plus loin, Priam interrompt Sinon qui commence, lors-

<sup>4</sup> Il faut bien avouer que les anciens n'étaient pas forts même dans leurs ruses les plus renommées : je n'en excepte pas le prudent Ulysse, dont les stratagèmes tromperaient peu de monde aujourd'hui, et à qui poutraient en remontrer plus d'un simple lycéen en lutte avec un maître d'études.

qu'on lui demande son histoire, par entretenir ses auditeurs de Palamède, fils de Bélus :

> ... Laissons, je vous prie, En repos ce Palamedes, Sa femma et son père Aulides, Et nous racontez votre vie Sans tant de généalogie.

Il est vrai que là Scarron avait un peu enchéri sur l'original, pour avoir le droit de placer cette boutade dans la bouche de Priam.

Après la distribution des récompenses aux vainqueurs dans la course des vaisseaux, il a grand soin de nous faire remarquer un oubli du poëte.

En cet endroit maître Virgile Ne nous fait point savoir qui fut Celui qui ces beaux présents eut.

A propos du rameau d'or que cueille Énée, voici une observation fort juste, sous sa forme plaisante:

> Messire Maron le compare A la gomme jaune qui luit Sur la branche qui la produit. La comparaison est faiblette, N'en déplaise à si grand poëte : Il devait en sujet pareil, Mettre lune, étoile ou soleil.

On connaît le beau vers que Virgile place dans la bouche de Salmonée au Tartare :

Discite justitiam moniti, et non temnere divos.

Il n'a qu'un tort, et Scarron va nous l'apprendre :

Cette sentence est bonne et belle; Mais en enfer à quoi sert<sup>2</sup>elle?

Salmonée s'adresse, en effet, à des gens qui ne peuvent plus guère profiter de cet excellent conseil.

A la théorie déroulée par Anchise à Énée, sur les corps et l'âme du monde, théorie d'une poésie élevée, mais dont la clarté n'est pas la qualité première, notre auteur burlesque fait répondre irrévérencieusement par le héros ce que beaucoup de lecteurs se sont dit certainement, avec plus de respect :

Ma foi, je ne vous entends pas, Et, dès la quatrième ligne, Soit que je n'en sois pas trop digne, Je n'ai rien du tout entendu.

Ailleurs, sa critique est plus générale, et va droit à tous les poëtes anciens et aux fictions mythologiques. C'est ainsi que, nous représentant Mercure qui s'ajuste des talonnières, comme un postillon mettrait ses bottes, il ajoute:

Car ce dieu ne pourroit sans elles, Quoique dieu, non plus qu'un caillou, Voler sans se casser le cou.

S'agit-il de la comparaison classique, et si mal fondée, des chants les plus mélodieux avec celui du cygne :

Je crois savoir, de bonne part, Qu'un cygne non plus qu'un canard, N'a pas la voix fort agréable.

Quelquesois même, c'est un trait de satire qui s'adresse aux mœurs du temps, aux vices, aux ridicules, aux modes, comme eût pu saire Boileau, par exemple, quoiqu'en tout autre style. Là, il nous représente Didon, parlant un peu gras pour se donner hon ton (liv. I); ici il exclut des Champs-Élysées (liv. VI,

Les fats qui contrefont les tristes, Les plus importuns des humains, Ceux qui montrent leurs belles mains, Ceux qui se disent sans mémoire, S'imaginant qu'ils feront croire Qu'ils en ont plus de jugement... Ceux qui ne disent jamais mot, Finesse ordinaire à tout sot Qui de soi ne peut rien produire, Et qui croit que, par un sourire Et par un silence affecté, Il couvre sa stupidité, etc.

On trouve ainsi plus d'une page dans le Virgile travesti, où se trahit l'observateur à côté du bouffon. Il y a plus: parfois le bout de l'oreille du *philosophe* (si l'on veut bien me passer ce mot singulier en parlant de Scarron) apparaît derrière le masque grotesque, et le poête profite des libertés du genre pour glisser son utopie sous le couvert de Virgilca Arant l'auteur de Télémaque, Scarron avait rêvé sa ville de Salente, et il nous a tracé son idéal, en nous montrant (l. I) la manière dont la reine rend la justice, et fait la police de Carthage.

Scarron a cinq ou six sources où il va puiser habituellement son burlesque, et un petit cercle de procédés dont on peut noter les diverses allures. Tout son poëme est une mascarade triviale, un travestissement très-familier des caractères, des faits et du langage; une antithèse perpétuelle entre la grandeur des actes et la manière dont ils sont racontés, la grandeur des personnages et la façon dont il les peint. Il aime à mettre à l'improviste une réflexion bien bourgéoise, un point de vue sentant son petit rentier du Marais, sur les lèvres d'un héros. Énée, par exemple, demande à Jupiter, pour éteindre l'incendie de ses navires, un peu de cette pluie qu'il donne si souvent en abondance.

Alors qu'on s'en passeroit bien, Qu'un chapeau neuf ne dure rien.

Quand le fils d'Anchise abandonne si singulièrement Didon, Scarron, enveloppant sa critique sous son air de honhomie habituel, ajoute encore une remarque du même genre :

Il gratte et regratte sa tête
Pour trouver un prétexte honnête
De quitter ces aimables lieux...
Je conseillerois le beau sire
De s'en aller sans en rien dire,
Quitte pour crier au larron.
En cet endroit, maître Maron,
N'a point approfondi l'affaire,
Tellement qu'il se peut bien faire
Que maître Æneas étoit soûl
D'avoir toujours femme à son cou.

Cette naïveté, vraie ou feinte, tantôt narquoise ou moqueuse, tantôt d'une innocence extrême, est un des principaux mérites de Scarron. Les exemples fourmillent. Au milieu du sac de Troie, Énée voit accourir Panthus, Ayant quasi perdu l'haleine
A force de crier au feu.
Il portoit son petit-neveu
Et tous nos dieux dans une hotte...

— Notre citadelle est donc prise?

— Hélas, oui, Brave fils d'Anchise...
Et pour moi, qui la commandois,
Voyant bien que je me perdois
Si je contestois davantage,
J'ai fui comme un homme bien sage,
Non tant par la crainte des coups,
Oue pour mourir auprès de vous.

Énée retourne chez lui pendant la mêtée pour sauver sa famille. Il frappe rudement à sa porte. Les siens ont peur :

On me cria par la fenêtre Que l'on n'ouvroit jamais la nuit, Et que je faisois trop de bruit.

Ailleurs, il nous montre son héros, faisant apporter pinte pour une libation, et la répandant sans en boire,

Chose très-difficile à croire!

Il aime ces étonnements et ces réflexions bonasses. « Un vilain vent, sans dire gare, » vient-il fondre sur Énée, en dépit du discours onctueux qu'il est en train de débiter aux Troyens,

> Il falloit qu'il fût bien barbare D'attaquer un homme si bon,

ajoute avec indignation notre poëte.

C'est encore de la même manière qu'il proteste à chaque instant de sa véracité, surtout dans les passages les plus invraisemblables. Il s'écrie, la main sur le cœur : « Maudit soit qui ment! » Il prend les contradicteurs à partie :

Certain auteur a dit que non,

et il les réfute avec une conviction profonde.

Partout apparaît, dans le Virgile traveati, une espèce de « naturel enfantin, » suivant le terme de M. Guizot; de mouvement primesautier d'une grande vérité comique. Vénus donne à Énée un coup sur les doigts au moment où il allait tuer Hélène:

Ce coup dont ma main fut cinglée, Et dont j'eus l'âme un peu troublée, Me fit dire, en quoi j'eus grand tort, Certain mot qui l'offensa fort. Elle me dit, rouge en visage: « Vraiment, je vous croyois plus sage. Fi, fi, je ne vous aime plus. - Je suis de quatre doigts perclus, Lui dis-je, et qui diable ne jure, Alors qu'on reçoit telle injure? – Eh bien, ne jurez donc jamais, Dit-elle. - Je vous le promets, Lui dis-je; et trève de houssine, Car il n'est divin ni divine. A qui, s'il m'en faisoit autant, Je ne le rendisse à l'instant. »

A propos du chien de Ganymède, aboyant après le ravisseur de son maître, écoutez cette exclamation admirative :

> Que le chien de Jean de Nivelle, Auprès de ce mâtin de bien, Est un abominable chien!

Il faudrait rapporter en entier la description de l'amour naissant de Didon, et les réflexions qui le trahissent, d'abondance de cœur:

Le défunt ne le valoit pas...
Oh! qu'il est frais, oh! qu'il est gras,
Qu'il est fort, qu'il est beau gendarme?
Que sa riche taille me charme!...
Quand quelqu'un a l'âme poltronne,
A tout bruit il tremble, il s'étonne,
A tout coup il saigne du nez;
Mais ce roi des déterminés,
Combien de places enlevées, etc.

Énée emporte sur ses épaules son père Anchise, qui ne cesse de lui donner de grands coups de poing dans le dos, en l'appelant tantôt mon cher fils, et tantôt sot et mâtin, pour le faire aller plus vite. Créuse se perd en route parce qu'elle s'est arrêtée pour remettre sa jarretière. Lors de son entrée aux enfers, le héros, s'obstinant à tirer l'épée contre les ombres, tombe le nez en terre, entraîné par la force de ses coups dans le vide. Scarron n'oublie

pas de peindre la mauvaise humeur de son personnage jurant « en charretier embourbé, » et la civilité avec laquelle la sibylle lui tend la main.

Un des moyens les plus fréquents de Scarron, c'est l'emploi des anachronismes, mais si naturellement amenés, si naïvement plaisants, qu'on les croirait faits par quelque bon bourgeois ignorant, qui traduirait Virgile sans y entendre malice.

Lorsque le héros aborde sur la terre africaine, après mille voyages que notre auteur compare à ceux du Juif errant, il brûle avant tout de

> ... Savoir si les habitans Sont chrétiens ou mahométans.

La nymphe Déiopée

... Entend et parle fort bien L'espagnol et l'italien; Le Cid du poëte Corneille, Elle le récite à merveille.

Didon, en voyant Énée sortir de la nue, bien frisé, couvert de pommade et de poudre de jasmin, fait, de saisissement, le signe de la croix. A table, elle commence par dire dévotement son Benedicite. Pygmalion tue Sichée d'un coup d'arquebuse à rouet, tandis qu'il récite son bréviaire. Mézence est un farouche blasphémateur qui ne va jamais à confesse.

Ces anachronismes inattendus, d'un irrésistible effet sur les rates les plus hypocondriaques, Scarron les tire surtout de ses habitudes, de ses idées familières, de tout ce qui l'entoure. Que la sibylle fasse à Caron l'éloge d'Énée, par exemple, elle ne manquera pas de dire qu'il n'est point Mazarin. Mais, si je voulais tout citer, je n'en finirais pas.

Puis c'est l'intervention soudaine de la personnalité du poëte burlesque, en un retour familier qu'il fait sur lui-même, dès que l'occasion s'en offre:

> Porté tant par-là que par-ci, Ou par-ci, par-là, l'un vant l'autre : En un métier comme le nôtre, On ne rime pas comme on veut, Mais seulement comme l'on peut.

Un peu plus loin, il nous représente

Messire Æneas, dont l'esprit Ne songeoit alors qu'à Carthage, Et bien moins à faire voyage, Que moi, cul-de-jatte follet, Ne songe à danser un ballet.

Scarron a sans cesse aussi recours à l'énumération comique. Doué d'une imagination qui lui faisait trouver dans chaque événcment, avec une prosaïque abondance, les moindres détails, surtout les plus vulgaires, il ne manque pas de les aligner les uns après les autres, donnant ainsi à son récit un grand air de vérité bourgeoise et triviale. On peut lire, par exemple, la description du déménagement d'Enée, lorsqu'il quitte Troie; celle de tous les objets pillés par les Grecs, et entassés par eux près du palais de Priam (liv. I); celle des prix que fait apporter le fils d'Anchise pour les vainqueurs des luttes (l. V); ou la liste des questions que Didon lui adresse:

Si dame Hélèue avoit du liége, De quel fard elle se servoit, Combien de dents Hécube avoit, Si Pàris étoit un bel homme, Si cette malheureuse pomme Qui ce pauvre prince a perdu, Étoit reinette ou capendu... S'ils moururent tous du farcin Les bons chevaux de Diomède, Qu'elle y savoit un bon remède; Si, voyant son Patroclus mort, Achille s'affligea bien fort? etc.

Rien de plus naturel et de plus réaliste, on le voit; et les choses ont parfaitement pu se passer ainsi. C'est une page que signerait I. Champfleury et que pourrait illustrer M. Courbet.

Ajoutez à tout cela des digressions nombreuses et presque toujours excellentes, assez semblables à celles de ces conteurs bavards et prolixes, mais amusants, dont certaines comédies ont tiré si bon parti, qui commencent un récit, s'accrochent à tous les incidents et dérivent à toutes les parenthèses.

Sous peine de reproduire ici la moitié du poëme réimprimé à la suite de cette notice, je ne puis rapporter tous les passages où friomphe le génie burlesque de notre auteur par la réunion gé-

nérale des qualités que je viens de dire. Il en est pourtant que ques-uns que je voudrais signaler parmi les meilleurs. C'est d' bord la manière dont Ilécube gâte le petit Astyanax (liv. II) :

Cet enfant étoit son idole,
Et la vieille en étoit si folle,
Qu'avec lui troussant hoqueton,
Entre les jambes un bâton,
Elle couroit la pretantaine
Jusqu'à perdre souvent l'haleinc.
Andromaque s'en tourmentoit,
Connoissant bien qu'on le gâtoit.
Priam, le voyant à toute heure
S'empiffrant de pain et de beurre,
Disoit avec sévérité:
Ce sera quelqu'enfant gâté.

Puis la description de Polyphème,

Le très-mal plaisant personnage, Gros, mal bâti, sale, velu, Et n'ayant qu'un œil, le goulu, Et duquel il ne voyoit goutte, etc.

Ensuite le discours furieux de Didon à Énée après sa trahiso plein d'une verve et d'une énergie burlesques si caractérisées; description de la lutte des vaisseaux et l'apparition d'Anchise à s fils (liv. V); le radotage du vieil Évandre, rendu avec une véri si comique (liv. VIII), etc.

Quelques passages, peu fréquents et peu longs, il est vrai, o été rendus avec un certain souffle poétique, et pourraient pass pour une vraie, pour une belle traduction. Tels sont la plupart d vers par lesquels Sinon atteste les dieux et Calchas qu'il est dél de toute fidélité envers les Grecs (liv. IV), et les suivants sur désespoir de Didon:

Elle s'effraya de son sort; Le désespoir saisit son ame Et prit la place de sa flamme; Sa flamme se change en fureur : Ce qu'elle alma lui fait horreur... Elle s'abandonne à la rage; Le jour même lui fait ombrage : Elle le hait, elle le fuit, Souhaite une éternelle nuit, Pour ne se pas voir elle-même. La mort, par son visage blême, Ne lui fait point blémir le sien, etc.

Et l'invocation de Didon lorsqu'elle va mourir :

Soleil qui chauffes l'univers, Qui tout vois et qui tout regardes, Et par les rayons que tu dardes, Produis la lumière et le jour, Vis-tu jamais plus lâche tour? Junon, qui sais toutes ces choses, Et qui peut-être me les causes. Et toi, ténébreux Hécaté, Toi qui, par mon ordre, as été La nuit aux carrefours hurlée, Et par tes saints noms appeléc; Dames des ténébreux manoirs, Vengeresses des crimes noirs, Dieux de la moribonde Élise, Si la vengeance m'est permise, Prenez, justes divinités, Part en mes maux, et m'écoutez!

Du reste, tout le désespoir amoureux de Didon, après la trahison d'Énée, est rendu avec une vigueur et un mouvement singuliers, surtout dans ses imprécations, dont l'extrême familiarité n'enlève rien à l'extrême énergie. Par ces endroits, comme aussi par beaucoup d'autres, plus exclusivement burlesques, on peut voir que Scarron entend très-bien son auteur. Il en comprend à merveille la langue et les beautés, parfois même bien mieux que tel qui l'a sérieusement traduit. Il n'y a pas un contre-sens dans le Virsile travesti. Scarron était instruit, et il savait certainement trèsbien le latin.

Motre auteur diffère complétement, et tout à son avantage, des travestisseurs dont la parodie est une arme de guerre, et qui veu-lent déprécier un classique en l'habillant en burlesque. Ceux-là sont sacriléges et maladroits; Scarron n'a été qu'espiègle et quel-quelois taquin. Jamais il n'a amoindri Virgile à mes yeux. En relisant le poête latin après cette mascarade inoscensive, mon admiration, quand elle ne s'est pas accrue par le contraste, n'a pas baissé d'un degré. On peut même dire, après les critiques les plus graves, que mieux ou connaît et on sent Virgile, plus on s'amusc de ce travestissement.

Pour être apprécié justement, le burlesque de Scarron doit être considéré dans ses rapports avec sa personne; ce point de vue seul peut en compléter l'intelligence et en expliquer la nature. Le genre est en relation intime avec lui, avec sa maladie, ses souffrances, sa position particulière; on peut dire qu'il lui est propre et comme réservé. Son talent est à l'image de son corps, contrelait et rabougri. cunemi du grand, du noble et du beau, non par rage de nain jaloux, qui salit et mutile ce qu'il ne peut égaler, mais par joycuse humeur de bouffon, qui travestit à son image tout ce qu'il peut atteindre, asin de rire des autres comme de lui. Ceux même qui condamnaient le plus sévèrement le burlesque, pour la plupart, le comprenaient et l'excusaient chez lui, soit parce qu'ils le considéraient comme le produit naturel d'un génie particulier et irrésistible, soit parce que ses douleurs extraordinaires semblaient autoriser comme antidote une extraordinaire gaicté. On pardonnait tout à ce pauvre cul-de-jatte, stoïcien d'une nouvelle espèce, en qui s'était conservée, accrue par les souffrances physiques, fomentée par la goutte, la lymphe et la paralysie, la séve du vieil esprit gaulois s'échappant en ramifications bizarres, comme ces branches folles qui poussent sur un tronc noueux.

Mille auteurs ont cultivé le burlesque; seul, Scarron y a vraiment réussi; seul peut-être, au moins à son époque, il a mis du goût dans un genre antipathique au goût, ou que du moins le goût voit avec une juste défiance, s'il ne le réprouve pas absolument. Il est le classique et le seul classique de la littérature burlesque; il a cette grande et incontestable marque de supériorité, d'avoir incarné en lui et sini le genre, comme a fait la Fontaine pour la sable et Béranger pour la chanson. Le burlesque, c'est lui, et lui, c'est le burlesque; il en est resté la personnification, le seul représentant admis. On peut dire que, littérairement, le burlesque n'existe pas en dehors de lui, et que, plus la chose semble méprisable, plus il mérite de louanges d'avoir su la relever à ce point, même aux yeux de beaucoup de juges sévères. Quoi qu'on pense du genre, et à supposer même qu'on en pense du mal, ce qui est assurément très-permis, on ne peut nier que ce ne soit un de ceux qui exigent le plus de verve, d'esprit, d'originalité, de traits naîfs et comiques : il ne peut se sauver que par là et n'admet rien de froid ni de forcé, de tous les personnages le plus ennuyeux étant celui d'un mauvais bouffon 1.

<sup>&#</sup>x27; Marmontel, Élém. de littérat., art. Burlesque.

On a souvent avancé que l'influence morale de madame Scarron s'apercevait dans les derniers livres du Virgile travesti, comme dans la seconde partie du Roman comique. Ceux qui l'ont dit n'ont pas bien lu ces derniers livres : le septième est au moins aussi libre que n'importe quel autre<sup>4</sup>, et le fragment du huitième ne le cède guère aux précédents. Ce n'est pas qu'il y ait du libertinage dans Scarron; mais il y a trop souvent des mots et des phrases cyniques, des grossièretés de mauvais ton et de mauvaise compagnie, qui étaient encore chez lui une nouvelle forme de plaisanterie. « Cet homme-là n'est pas un empoisonneur, disait Voltaire de Beaumarchais : il est trop drôle. » Scarron n'est pas immoral, il est trop drôle. Il a parfois le libertinage de la plume, jamais celui du

Ses qualités mêmes le conduisent à d'autres défauts; car, dans l'emploi de ces procédés naturels dont nous parlions plus haut, Scarron en vient à se copier lui-même ou s'arrête à des circonstances triviales, mais qui n'ont rien de plaisant. Dans le seul fragment du huitième livre qu'il a traduit, il arrive deux fois, par exemple, que des coups d'encensoir mal dirigé font choir toute la braise et causent des accidents divers qu'il est facile de s'imaginer. A chaque instant on voit le héros ou les Troyens rire de contentement comme des fous, danser et se claquer la fesse en signe de joie. Plus souvent encore reviennent d'autres plaisanteries peu délicates, qu'il serait plus malaisé de citer; et ces répétitions d'idées amènent naturellement des répétitions de mots. Scarron admet trop facilement toute bouffonnerie qui lui passe par l'esprit; ses habitudes et son tempérament ne le disposaient ni à la sévérité ni au choix. Et puis les nécessités de la rime conduiront sous sa plume l'idée la plus inattendue, le mot le plus éloigné de ce qu'il voulait dire d'abord; et il n'est pas homme à se creuser la tête pour se mettre d'accord avec la logique, comme il l'avoue en maint endroit de son poëme. Le plus bizarre détail, au contraire, suggéré par le besoin d'une consonnance, sera toujours le bienvenu; et

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cela viendrait encore à l'appui de l'opinion que nous avons déjà émisé, après M. Walckenaër, que le mariage de Scarron, généralement fité à 1650 ou 1651, n'est, en réalité, que de 1652. Loret, d'ailleurs, comme nous venons seulement de nous en apercevoir, semble le dire expressément (l. III, lettr. xxII et XLIV), et Loret est informé jour par jour de tout ce qui se passe autour de lui. Alors il est tout simple que madame Scarron n'ait pu influer sur la composition de ce septième livre, qui parut la même année, et qui était probablement terminé lors du mariage.

c'est ainsi qu'on peut expliquer bien des traits, non-seulement grossiers, mais fades et sans aucun sel, qui ne viennent évidemment là qu'à défaut d'autres meilleurs, qu'il lui eût fallu plus de travail pour adapter à son vers. C'est un écolier en rupture de ban, à qui tout est bon pour jouer des niches à son maître, fût-ce à défaut d'autres, les choses les plus insignifiantes. Où ne peut conduire, d'ailleurs, la nécessité d'une parodie et d'un rire continu, même quand le sujet n'y prête pas, même quand l'esprit, mal disposé, ne se trouve point en verve? La prolongation de cette plaisanterie, qui se ressemble trop, ne tarde pas à fatiguer. Joignez-y cette prolixité que rien n'arrête et qui va toujours avec une verve prosaigue et quelque peu monotone. Souvent heureux, en effet, et fertile en gais développements, ce flux de paroles n'est parfois que la stérile abondance d'un flot sans saveur et sans force. un robinet d'eau de Seine ouvert et coulant avec la même facilité banale.

A certains endroits même, le dégoût, que l'auteur ne semble pas connaître, saisit le lecteur le moins ombrageux, et il est quelques passages où l'éternelle et impitoyable plaisanterie du cul-dejatte révolte comme une cruauté et une profanation. Tel est, dans le deuxième livre, un de ceux, du reste, que Scarron a parodiés avec le plus d'entrain, l'endroit où Pyrrhus tue Polyxène sous les yeux de son père, et surtout le vieux Priam lui-même. Il répugne de voir un bouffon grimacer en un pareil sujet consacré par l'attendrissement de nos souvenirs, et il nous semble qu'on ne peut se jouer ici du poête sans se jouer aussi des sentiments qu'il y a exprimés avec une si noble et si communicative émotion.

Si nous passons au style du Virgile travesti, il faudra bien avouer que rien n'en égale la négligence et le sans-façon. En dehors de ses incorrections fréquentes, il a des périodes qui n'en finissent pàs et s'embronillent si bien, se tiennent si peu, qu'il est pàrfols impossible d'y voir clair; d'innombrables parenthèses s'enchevêtrant les unes dans les autres, comme en ces bavardages des conversations familières, où l'on perd à chaque instant de vue son point de départ, quitte à le rattraper ensuite de la façon qu'on pourra. Le vers est rempli d'étranges licences, les unes encore tolèrées alors, quoiqu'elles fussent rejetées par les poêtes soigneux; les autres que Scarron admet de son propre chef. Il compte comme une syllabe l'e muet précédé d'une voyelle; il fait l'élision devant un h aspiré; il se permet les histus; il a même quelques

vers faux. celui-ci, par exemple, qu'on trouve tel dans toutes les éditions :

Vos jours eussent été allongés,

et qui ne serait pardonnable que dans les poésies à l'usage des confiseurs. Mais à quoi bon lui en faire des reproches? Scarron sait parfaitement tout cela; il vous le dira lui-même. Il est le premier à se moquer de lui au besoin, et il se moquera de vous si vous mettez vos lunettes pour éplucher ses vers. Écoutez-le, interrompant le récit des amours de Didon et d'Énée, pour faire contre les mauvais rimeurs une tirade où il ne s'épargne pas plus que les autres:

Tels rimeurs mériteroient bien
D'être nommés rimeurs de rien,
Ou bien rimeurs à la douzaine.
Ceci soit dit pour prendre haleine :
Si quelqu'un n'en est pas content,
Il en peut de moi dire autant;
Je crains fort peu les coups de langue.

Que dire à cela? Avec un auteur de ce tempérament, la critique perd ses droits.

Tous ces défauts, et d'autres encore, mais contre-balancés par les qualités que j'ai dites, n'empêchent pas que le Virgile travesti ne soit un ouvrage original, digne du succès qu'il obtint, et qui atteignit parfaitement son but principal, après tout, celui d'exciter la gaieté et de tenir les lecteurs en joie. Je sais bien qu'on ne peut le lire longtemps de suite; il a besoin d'être pris petites gorgées, et, pour ainsi dire, page par page : cela tient à sa nature même, à la sujétion de suivre l'original pas à pas, au besoin qu'éprouvent les esprits les plus frivoles de se reposer de la raillerie et du rire. Il en est ainsi de toutes les œuvres où les plaisanteries se suivent sans interruption. Notre esprit se fatigue de tout ce qui est continu, même du rire, et parfois du rire le moins bouffon : les Plaideurs en sont une preuve. Bien plus, il en est qui ne peuvent lire davantage, longtemps de suite, des livres d'une portée tout autrement supérieure, mais qui se soutiennent sur un ton à peu près analogue, - tels que Don Quichotte et Rabelais.

Louis XIV, le monarque solennel, qui ne voulait pas des magots de Teniers, poussait le goût pour le burlesque de Scarron jusqu'à

se faire représenter trois fois en un jour sa comédie de l'Héritier ridicule : il est vrai qu'il était jeune alors. Racine, on le sait, se délectait à rire comme un enfant en lisant le Virgile travesti : il est permis de partager avec Racine cette faute, si c'en est une, dût Boileau en froncer les sourcils. Guéret (Parnasse réformé) et Sorel (Bibliothèque française) ont jugé que Scarron avait donné à l'Enéide, dans le genre burlesque, le même rang qu'elle tient dans le genre sublime Les critiques étrangers, nous apprend Baillet, en ont été également charmés. Olaus Borrichius (Dissert. IV. de poetis latinis, nº 139) a vu dans ses ouvrages quelque chose d'analogue aux Silènes d'Alcibiade et aux Mimes de Sophron qui, sous un aspect difforme, cachaient la divinité intérieure. Sorbière, un esprit sérieux, un philosophe, compare, non sans raison, le burlesque de Scarron aux grotesques de Rembrandt et de Callot, « lesquels ne sont admirés que des maîtres de l'art, qui voient la symétrie des postures parmi le ridicule et l'irrégularité, qui scule est remarquée du vulgaire, » et il poursuit son éloge sur le ton du plus lyrique enthousiasme.

Il est certain que, là où les lecteurs ordinaires ne verront que les houffonneries et les trivialités risibles, les intellignees cultivées se ront charmées de cette naiveté et de ce naturel, de cet enjouement si communicatif, de cette parodie quelquefois si fine dans sa grossièreté même, de cette critique à la fois plaisante, pleine de verve et de justesse, comme on est charmé, — soit dit sans vouloir pousser plus loin la comparaison, — de retrouver l'atticisme jusque sous les ordures d'Aristophane.

On le voit donc, ce ne sont point seulement les esprits légers qui se plaisent à la lecture de Scarron: ce ne sont même pas eux, peut-être, qui s'y plaisent le plus, parce qu'ils n'en aperçoivent qu'un côté. Il y a de quoi frapper les plus dédaigneux dans cet ensemble de graves témoignages dont je n'ai donné que la plus minime partie. Sans chercher à y joindre les noms de tous les autres critiques, savants, érudits, qui se sont prononcés dans le même sens, je veux abriter ici mon opinion, comme Teucer s'abritait derrière le bouclier d'Ajax, sous l'autorité d'un grave littérateur et d'un grave historien, hommes de goût, autant par nature que par nécessité officielle, et certainement peu suspect de frivolité. M. Guizot (ou plutôt madame Gnizot, mais nous prenons la signature telle que nous la trouvons), dans sa Vie de Scarron, a fait ressortir avec prédilection les qualités remarquables de cette œuvre, qui scandalise les faibles. Quant à M. Gérusez, après avoir traité notre auteur d'esprit naif

dans son affectation, délicat sous sa grossièreté d'emprunt, voici comme il conclut son jugement :

« C'est par ces traits de critique ingénieuse, par le rapport constant de la caricature au modèle, par le sel, la vivacité et le naturel de la plaisanterie, que Scarron a désarmé le rigorisme des gens de goût, et qu'il a presque justifié l'engouement de Guéret, qui, dans le Parnasse réformé, le réconcilie avec Virgile, et scelle la conciliation par de longs embrassements. »

Voilà qui est. je pense, d'un grand poids en faveur de Scarron. Pour nous, à qui, en notre qualité d'éditeur, quelque faiblesse serait bien permise pour le Virgile travesti, et qui ne sommes point tenu peut-être à la même sévérité de jugement que des professeurs de la Faculté des lettres, nous n'oserions même aller si loin dans l'apologie; et nous avons cru faire la part encore assez belle à notre

auteur, en en parlant avec moins d'enthousiasme.

Par une fatalité commune à la plupart des ouvrages comiques de ce temps, Scarron n'a pas achevé son Virgile travesti non plus que son Roman comique. Il s'est arrêté vers le milieu du huitième livre. C'est, a-t-on dit, parce que les derniers chants du poëme latin, moins intéressants, moins variés, moins connus, ne se prétaient plus si bien que les premiers au travestissement. Sans examiner jusqu'à quel point l'opinion généralement répandue sur l'infériorité de la dernière moitié de l'Énéide est juste et vraie, il faut reconnaître, en effet, que Scarron devait s'y trouver plus mal à l'aise, plus à l'étroit, moins servi par les caractères et les événements. Il le déclare, d'ailleurs, dans les premières pages du septième livre :

Ce n'est pas ici jeu d'enfant; C'est le fardeau d'un éléphant Que ce que je veux entreprendre... Ici le sujet héroïque, Aux vers burlesques fait la nique. Ce n'est plus ici que combats...

Mais il me paraît plus simple d'attribuer surtout cette désertion à sa fatigue, sur laquelle il revient souvent, entre autres au même endroit encore :

> Ma plume est beaucoup fatiguée, Et je n'ai plus cette âme gaic Qui m'a fait, malgré tous mes maux, Le moins chagrin des animaux.

Scarron était un grand enfant, qui se lassait bien vite de ses jouets. Le pieux Énée avait fini par lui peser singulièrement: par degrés même il se dégoûtait du burlesque, comme il en a rendu témoignage dans la dédicace de son cinquième livre, et ailleurs encore. Et puis il nous apprend avec découragement et ennui, — et nous avons vu jusqu'à quel point cette plainte était fondée, — que la troupe servile des imitateurs et des copistes s'était élancée sur ses traces, envahissant Virgile, épuisant gloutonnement le burlesque et le discréditant à tous les yeux. Ainsi exploité et gaspillé de toutes parts, le genre, devenu banal et traîné dans tous les ruisseaux, n'était plus qu'une guenille qu'il fallait laisser à terre. Scarron avait l'air, lui qui était le créateur, de suivre l'ornière commune. Il aima mieux céder la place.

Quoi qu'il en soit de ces raisons, on sent sa lassitude et son ennui dans les derniers livres. Sauf quelques excellents passages, le septième est bien inférieur aux précédents, et le fragment du huitième ne se relève guère qu'au discours d'Évandre.

Comme le Roman comique encore, le Virgile travesti a été continué par quelques écrivains qui ont fait preuve, dans ce travail, de plus de bonne volonté que de talent, comme s'ils eussent voulu se charger de démontrer une fois de plus le mérite original de Scarron, et de prouver que ce genre est moins facile qu'il ne le semble au premier coup d'œil. La première suite, celle que nous avons reproduite dans cette édition, parce qu'elle est la plus connue et la moins mauvaise, est celle de J. Moreau de Brasei (La Suite ou tome III du Virgile travesti en vers burlesques de M. Scarron, par messire Jacques Morcau, chevalier, seigneur de Brasei, etc. A Amsterdam, chez Pierre Mortier, 1706, in-8°) C'était un « officier goguenard, lit-on dans le discours sur le style burlesque en tête des œuvres de Scarron, qui a vécu en Hollande, à Hambourg, en Saxe et ailleurs. Il se qualifiait en Hollande messire Jacques Morcau, chevalier, seigneur de Brazey, capitaine de cavalerie dans le régiment de cuirassiers espagnols du comte de Louvignies. Il s'est fait appeler ailleurs le marquis ou le comte de Brazev, et a publié trois volumes de Mémoires entrelardés de poésies, parmi lesquelles on trouve des imitations d'Horace, où cet ancien poëte n'est pas mieux imité que Scarron l'est dans cette suite du Virgile travesti. » Peut-être Moreau de Brasei avait-il été séduit, en sa qualité de militaire, par les batailles qui remplissent les derniers livres de l'Encide, et où ses connaissances spéciales lui devaient être d'un grand secours. Mais il faut bien avouer qu'on ne s'en aperçoit guère. L'effort se fait sentir d'un bout à l'autre de son œuvre froide et plate, où l'on ne trouve que le bouffon sans le naîf, et où le burlesque manque à sa qualité la plus essentielle, qui est de couler de source. Comme la plupart des imitateurs de Scarron ct de ceux qui ont voulu le compléter, Moreau de Brasei n'a à sa disposition qu'un style lâche et sans force : il se noie dans les détails et semble vouloir émousser à plaisir ses meilleurs traits en y appuyant lourdement. Ce n'a pas été sans dégoût, pourquoi nous en cacherions-nous? que nous avons reproduit quelques-unes de ses grossières plaisanteries. C'est donc moins pour ses qualités propres que pour son mérite relatif que nous l'avons choisi. Voulant publier un Virgile travesti complet, nous avons dû, à défaut du bon, prendre le moins mauvais. Moreau de Brasei, à peu près seul parmi les continuateurs de Scarron, a été réimprimé jusqu'ici, seul surtout il est encore lu quelquefois; du reste, pour être équitable, nous devons dire qu'il justifie parfois cette faveur par maints passages qui nous paraîtraient meilleurs encore, sans doute, si nous n'étions gâtés par le souvenir et la comparaison toujours présente de la verve de son modèle.

On attribue une autre Suite, dédiée à la duchesse de Bouillon, et qui he contient que les neuvième et dixième livres, à un sieur Tellier-d'Orville: n'est-ce pas plutôt le Tellier d'Orvilliers, l'auteur du Roman comique mis en vers, ce qui est une présomption à l'appui, d'autant plus que la dédicace est signée d'un L? D'ailleurs, c'est le nom que donnent Quérard, et Barbier dans sa Bibliographie virgilienne (Virgile, collect. Lemaire, t. VII). Mais personne n'indique la date de l'édition originale, et tout porte à croire qu'elle parut pour la première fois dans un recueil des œuvres de Scarron (probablement celui de 1730). comme le font entendre l'abbé Goujet et Barbier.

Il y a ençore d'autres Suites, par exemple, celle de M. J. (Bordeaux, chez Guillaume de la Court, 1674, in-12), et celle de P. Brussel (1767, in-12. La Haye, c'est-à-dire Paris), signée des initiales P (et non M, comme le dit Barbier) B. A. D. C; elle est précédée d'une épitre dédicatoire en vers.

Bien plus même, en 1664, Ch. Cotton mit le Virgile travestien anglais <sup>1</sup>, trouvant plus simple de traduire ce traducteur burlesque, que de recommencer le travestissement sur l'original pour son propre compte.

<sup>1</sup> Scarronides, s're libri I et IV Encidos, carmine anglico Indicro.

Je n'ai pas la prétention de tracer la bibliographie complète du Virgile travesti, mais simplement de mentionner les principales éditions qui s'en sont faites. Chacun des huit livres de Scarron a été publié in-4°, le 1° re 1648, chez Toussaint Quinet; le 2°, id., id.; le 3°, 1649, id.; le 4°, id., id.; le 5°, au commencement de 1650, id.; le 6°, au commencement de 1651, id.; le 7°, 1652, id.; le 8°, id., 1652 °.

En dehors de cette édition in-4°, il y en a eu une in-12, publice concurremment.

Le Virgile travesti, suivant la copie imprimée à Paris, petit in-12, 1648, (les deux premiers livres).

- Id., id., 1650-51 (cinq livres).
- Id., id., 1652 (les huit livres).
- Id., 1653, Guillaume de Luynes (sept livres).
- Le Virgile travesti en vers burlesques, 1655, in-4°.
- Id., 1657, 2 vol. in-12.
- Id., 1662, Guill. de Luynes, 2 vol. in-12.
- Id., Paris, 1667, 2 vol. in-12.
- Le Virgile travesti en vers burlesques, revu et corrigé, suivant la copie imprimée à Paris, 1668, 2 parties en 1 vol. petit in-12.
  - Id., Paris, Guill. de Luynes, 1675, 2. vol in-12.
  - Id., Lyon, J. B. de Ville, 1690, in-12.
- Id., avec la suite. Paris, David, 1715, 1726, 1734, 1752, 3 vol. in-12.

Nous donnons cette dernière date uniquement d'après Brunet, qui indique, dans son Manuet du libraire, une édition du Virgile travesty de 1652, en huit livres. Ce serait peut-être dans cette édition qu'on aurait imprimé pour la première fois le fragment du 8º livre parodié par notre auteur.

Le Virgile travesti fait partie des OEuvres de M. Scarron. Paris, Michel David, 1727, 1730 et 34, 12 vol. in-12; — édition Bruzen de la Martinière, Amsterdam, Wetstein, 1737, 10 vol. petit in-12, et 1752, 7 vol. petit in-12; — Bastien, Paris, 1786, 7 vol. in-8°.

 Le Virgile travesti en vers burlesques, par Scarron, précédé d'une notice sur l'auteur, annoté, et suivi d'un vocabulaire donnant le sens des expressions vieillies, nouvelle édition, par Charles Fetilly, 2 vol. in-8°. Paris, Mansut, 1845. Il est permis, nous dirons plus, il est nécessaire de ne pas compter cette édition, et de la considérer absolument comme non avenue. Nous ne pouvons nous dispenser de faire cette observation, dussent ceux qui ne l'ont pas vue nous soupçonner de déprécier les travaux de nos devanciers, ce qui est bien loin de nos habitudes. Les coupures et modifications de l'éditeur sont tellement nombreuses et tellement considérables, que c'est en quelque sorte son œuvre propre autant que celle de Scarron et de Moreau de Brasci qu'il a donnée au public. Il a réimprimé la suite de Moreau de Brasei, mais en supprimant les cent quarante-six vers d'entrée en matière, et en substituant, sans peut-être s'en apercevoir et sans en avertir le lecteur. le neuvième livre de la suite de le Tellier, à celui de Moreau. D'ailleurs il a tout l'air d'avoir pris la suite elle-même pour l'œuvre de Scarron; du moins, il n'y a aucun avertissement, aucune note, aucun titre, qui la séparent du reste. Nous ne parlerons pas de la notice : nous dirons seulement quelques mots des notes et du prétendu vocabulaire annoncé par le titre, pour achever de donner une idée de cette édition. Ces notes, de la plus rare insuffisance et d'un incroyable sans-façon, réunies à la fin du second volume, se succèdent sans aucun ordre, sans indication de pages, dans un complet tohu-bohu. Mais voici le sublime du genre : l'éditeur, en faisant un choix (sans en avertir en aucune façon) parmi les annotations terminant le volume de l'édition Bruzen, où se trouvent assemblées les deux suites de Moreau de Brasei et de le Tellier d'Orvilliers, ne s'est pas même aperçu que ces annotations regardaient seulement cette dernière suite, et n'avaient aucun rapport avec celle qu'il a réimprimée ; de sorte qu'il aligne sérieusement une série de commentaires qui ne se rattachent par aucun point à son texte. C'est à peu près la même bévue, ou plutôt c'est une bévue plus complète encore que celle d'un libraire, qui, pubhant f'Encide de Virgile, reproduirait pieusement au bas du texte, les notes du P. Jouvenci sur les Bucoliques. Après ce trait, il

faut tirer l'échelle, et nous croyons qu'on nous dispensera d'insister.

Un mot sur cette édition pour finir. J'y ai mis des notes assez nombreuses, mais aussi courtes et aussi précises que possible, sans chercher à faire étalage d'érudition, ce qui n'était pas le lieu; sans prétendre non plus à commenter le Virgile travesti comme on pourrait faire de l'Énéide ou de l'Iliade. Je me suis proposé simplement d'éclaireir les termes vieillis, et de donner au besoin les renseignements historiques ou littéraires qu'appelait naturellement le texte.

Il est bien entendu qu'en parlant de renseignements historiques nous voulons parler de l'histoire et des mœurs modernes que, par ses continuels et volontaires anachronismes, Scarron mêle sans cesse à la trame de sa parodie antique, et non des renseignements sur la mythologie et sur tous les détails dont l'ensemble constitue l'épopée de Virgile. Ce scrait une étrange méprise que de chercher ici ce qui doit être réservé aux annotations du poëme original, et c'eût été de notre part un singulier contre-sens que de confondre ainsi notre tâche avec celle des Servius et des Lemaire.

C'est surtout à la suite que nous n'avons mis que les notes strictement indispensables, n'ayant nulle envie de traiter messire Moreau de Brasei en classique, pas même en classique du burlesque. Nos notes alors deviennent surtout philologiques. Les termes de Morcau de Brasei ont plus souvent besoin d'être expliqués que ceux de Scarron même, quoiqu'il ait écrit à une époque beaucoup plus rapprochée de nous : cela vient, entre autres raisons, de ce que, pour suppléer aux défaillances de sa verve, il a plus contourné son style, cherchant, à défaut du génie burlesque qui est dans les choses, de créer des termes et tournures bouffonnes, qu'il tire de son imagination, ou qu'il détourne de leur sens ordinaire, ce qui le rend fort difficile parsois à interpréter nettement.

Nous ne répétons pas nos notes. Quand un mot demande une explication, nous la donnons, en général, la première fois que ce mot se présente : c'est au lecteur à se la rappeler ou à y recourir, s'il

L'absolue correction du texte est quelquefois difficile à établir,

même à l'aide des éditions de chaque livre faites du vivant de Scarron. Dans ces éditions imprintées et corrigées avec peu de soin, suivant l'usage universel d'alors, il y a des différences, presque toujours, il est vrai, d'une très-minime importance, entre lesquelles il est impossible de voir quelle est la meilleure version. Encore si c'était un style ordinaire, soumis aux lois communes et normales, on pourrait être guidé dans certains cas par le raisonnement; mais, au contraire, le propre de ce style est de se moquer des lois. Pour la ponctuation en particulier, surtout dans la suite, la longueur et l'enchevêtrement extrêmes des périodes, joints à leur incorrection, font qu'il est souvent très-difficile, par moments même impossible, de s'y reconnaître, et qu'on se voit obligé d'y distribuer un peu arbitrairement les points d'arrêt.

Qu'on veuille bien songer, pour excuser les fautes du commentateur, qu'il n'a point été précédé dans cette tâche, à sa connais-

sance du moins.

VICTOR FOURNEL.



## A LA REINE¹

MADAME.

le promets à Votre Majesté, des le commencement de mon épitre, qu'elle en rerra bientôt la fin, et c'est peut-être ce qu'elle en trouvera de meilleur. Dino me fusse la grâce de lui tenir parole, et que l'honneur que l'aurai d'entretenir la plus grande Reine du monde ne me transporte pas assez pour me faire oublier qu'elle a bien d'autres choses à faire qu'à lire une Dédicatoire. Lorsque j'ai fait dessein de donner mon Livre à Volre Namesté, fai cru que je ne pouvois être pauvre de pensées en un si riche sujet; et que j'allois dire les plus belles choses du monde, et toulefoix, Madame, apres avoir longtemps fatigué ma rhétorique, j'ai trouvé que, pour être venu des derniers, j'étois réduit à servir d'écho à ceux qui avoient parlé devant moi, et que, ces beaux esprits n'ayant pas même oublié la vie lle histoire du roi de Perse, qui remercia un paysan qui lui Présenta un verre d'eau de rivière 2, il ne me restoit plus rien a ajouter, sinon qu'ils n'ont tous rien dit à la louange de Votre Majesté, qu'elle n'en mérile et que je ne m'en imagine davantage. On me reprochera sans doute que j'ai donc tort de me ta re; ma s une matiere si haute s'imagine b'en plus aisément qu'elle ne s'exprime, et je la dois laisser à traiter aux écrivains héroiques, qui sans doute auront besoin de tout leur Apollon pour en sortir à leur honneur; car pour moi, humble petit faiseur de vers

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La reine mère Anne d'Autriche (1603-1666), fille de Philippe II, 10i d'Espagne
<sup>1</sup> Artaserrès Longue-Main, à la bataille de Cunaxa, but avidement une outre
d'eau fétide et corrompue que portait un paysan caunien, assurant qu'il n'avait
jamais bu de vin avec tant de plaisir. Le paysan ayant disparu, le roi pria d'abord
les dieux de le rendre riche et heureux s'il ne pouvait le retrouver; puis, quand
il Peut découvert, il le combla de biens et d'honneurs. (Plutarq, Vie d'Artaserrès,
XII et XIV.) C'est évidemment de ce trait que veut parler Scarron, plutôt que de
celui de Darius mourant, recevant un verre d'eau fraielle du soldat Polystrate. (Id.,
Vie d'Alexandre, LIX.)

burlesques que je suis, et poëte à lu douzaine 1, je ne me mêle que de faire quelquefoix rire: encore faul-il qu'on en ait plus grande envie que moi, qui serois le plus chagrin de tous les hommes, sans les bienfaits de Votre Majesté, et sans l'honneur que j'ai d'avoir une charge en sa maison. Cette charge n'est pas véritablement des plus importantes, mais elle est bien des plus difficiles à exercer, et je pense sans vanité m'en être assez dignement acquitté 2, pour oser prier Votre Majesté d'ajouter à l'honneu! d'être son malade celui d'être son poëte burlesque : pourquoi non, si je suis assez heureux pour avoir fait un livre qui lui plaise? Et pourquoi ne lui plaira-t-il pas, puisque la moindre guenon peut quelquefois divertir l'esprit du monde le plus relevé? Si mon Enéide fait rire Votre Majesté seulement du bout des levres, et que le fils d'Anchise ait assez plaisamment masqué ce carnaval pour la divertir, il paroitra tous les mois sous de nouveaux masques jusqu'à la fin de l'année, qu'il épousera l'infante de Lavinium 3. C'est une belle et bonne princesse des meilleures maisons d'Italie, et si la plus grande Reine de l'Europe assiste aux noces de cette reine de village, je n'aurai plus à me plaindre ni de la maladie ni de

1 Scarron s'exprime toujours sur son talent poétique avec cette rare modestie. On peut voir encore la dédicace du livre V de son Virgile travest, son Epitre à monseigneur le Prince, son Ode à M. Maynard, son Elégie à Mademotselle, divers endroits du Roman comique, et une foule d'autres passages dispersés dans ses œuvres.

2 Il veut désigner sa charge de malade de la reine:

De la triste et pénible charge Que j'exerce avec probité, Quoique mal dessus mal me charge, Je me suis fort bien acquitté.

(Stances à la Reine.)

Cependant ce malade exerce Sa charge avec intégrité, etc.

(Requête à la Reine.)

3 Le poète burlesque n'a pas tenu sa promesse, puisque, d'une part, le Virgite travesti n'a paru que de 1648 à 1653, et non de mois en mois, et que, d'autre part, il n'a pas conduit son œuvre jusqu'au mariage d'Énée avec Lavinie; car on sait qu'il s'arrêta au milieu du livre VIII. Du reste, dès 1648, dans la dédicace du Combut des Parques et des poètes à la mort de Vorture, il dit : « Si j'ai la constance d'achever l'Enétde burlesque; » et en 1650, dans celle du livre V du Virgite travesti, il marque fort nettement le dégoût qu'il ressent alors pour sa tâche, et ajoute que, s'il s'écoutait, il ne continuerait pas. Mais ce gu'il promettait ne dépassait point les hornes de sa facilité habituelle, puisqu'il nous apprend, dans sa dédicace au commandeur de Souvrè, qu'il n'avait été que trois semaines à faire Jodelet, ou le Maitre vulet, comédie en cinq actes et en vers. Il a souvent, ailleurs encore, rendu témoignage de son incroyable facilité à griffonner:

...Toujours la somme s'augmente, Et j'écrirois jusqu'à demain Si je ne retimois ma main. (Épître à l'abbé d'Espagny.) la sortune, et je me trouverai sain et content des le moment que j'aurai plu; il ne saut qu'un souris pour saire ces deux grands misacles, et j'ai sujet d'espèrer, Madake, que Votre Maiesté, me saisant des biens plus solides <sup>1</sup>, ne resusera pas ce souris à l'homme du monde qui est le plus,

NADAME.

Votre très-humble, très-obéissant, très-obligé, et très-malade serviteur et sujet,

> SCARRON, Malade de la Reine.

### AU LECTEUR

Ami lecteur, pieux lecteur, lecteur bénévole, ou comme tu voudras, ne pense pas que je te donne ces beaux noms-là pour capter la bienveillance. Je te permets de dire pis que pendre de mou livre, selon l'honnête coutume de ceux qui lisent; et si tu n'as pas été assez fou pour l'acheter, tout le déplaisir que j'en aurai sera de n'avoir pas ajouté aux noms d'ami, de pieux et de bénévole, celui de très-sage ou de très-judicieux.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> llavait reçu d'abord cinq cents écus de la reine. (Voir Éplire à M. de Souvré pstrophe.) Le don fut renouvelé l'année suivante. (Remerciment à la Reine, au débuil Gite à madame de Schomberg et au baili de Souvré, ces cadeaux se changèrent, vers 1643, en une pension qui ne fut pas toujours régulièrement payée, et qui cessa entièrement de l'être après la publication de sa Mazarinade. Ses œuvres sout remplies de requêtes et de remerciments à la reine, ayant toujours le même but, et où la quémanderie est poussée à ses dernières limites. Il lui demande de l'argumte autres de même.

### A MONSIEUR L'ABBE SCARRON

SUR SON VIRGILE EN VERS BURLESQUES

ODE

Muse, écoute-moi, de grace, Et réponds-moi promptement; Est-il fête sur le Parnasse? Quel est ce déguisement? O quelle métamorphose! O Dieu, la plaisante chose! Le rire m'a suffoqué; Et, dans ce plaisir extrême, Virgile riroit lui-même, De se voir si bien masqué. Toi qui réjouis la Bande Qui demeure dans les Cieux; Toi que chacun appréhende, Immortel Bouffon des Dieux, Tes plus fines railleries Ne sont que des niaiseries Qui n'ont presque rien de bou, Si notre esprit les compare Au Livre plaisant et rare Que nous a donné Scarnon. O Malade de la Reine! Malade partout vanté! De qui la docte migraine Vaut autant que la santé, Quand tu souffres qu'on te voie, Tu ressuscites ma joie, Tu rétablis ma Raison : De l'humeur qui m'assassine. Ton Livre est la médecine Et le seul contre-poison.

Je te jure par Hercule (Serment de l'antiquité) Que ton Héros ridicule M'a presque ressuscité. Aussi, pour ses assistances, l'appends comme des potences, Et mes chagrins et mes soins, Et tout ce qu'un misérable De l'Epargne inexorable Endure et souffre le moins. J'appends (dis-je) dans le Temple De Virgile travesti Mille chagrins sans exemple, Dont je me trouve investi : Oui, par ce crotesque Énée, J'incague 1 la Destinée Qui me met à l'abandon, Et j'offre mon Ordonnance Et mes Brevets sans finance A la burlesque Didon. O prodige incomparable, Infirme, et pourtant divin! O philosophe agréable! O stoïque sans chagrin! Fais d'une âme toute libre, Que bientôt aux bords du Tibre Ton Héros puisse arriver!

Et crois que j'aurai la goutte Si je ne vais le trouver. DE SCUDÉRY 2.

Fais que l'Univers l'écoute,

1 Je défie, je me moque.

<sup>2</sup> Scudéry est trop connu pour avoir besoin d'être présenté en forme au lecteur-C'était un ami de Scarron, qui avait parlé avec éloges, à plusieurs reprises, de

### A MONSIEUR L'ABBÉ SCARRON

SUR SON VIRGILE EN VERS BURLESQUES

#### ÉPIGRAMME

Mon cher Scarron, Virgile enrage, Et tout le monde est étonné
De voir son plus superbe Ouvrage
En Burlesque ainsi retourné.
On croyoit que son Énéide,

Pompeux, élégant et fluide, Fût sans pareil en l'Univers; Mais on dit en voyant le vôtre, Que c'est un drap à deux envers Aussi bien d'un côté que d'autre. TRISTAN L'HERMITE !

#### A MONSIEUR L'ABBÉ SCARRON

SUR SON VIRGILE EN VERS BURLESQUES

#### STANCES

Scarron, ton sort bizarre est-il à déplorer?
Souffrant comme un damné, tu vis et peux écrire;
On ne peut, te voyant, s'empêcher de pleurer;
Te lisant sans te voir, on s'étouffe de rire.
Peux-tu bien à ta Muse être si complasant?
Elle te rit au nez quand la douleur t'accable,

Fillsure Bassa (publié sous le nom de Scudéry, 1655, quoiqu'il fût de sa sœur), et qui l'appelle grand dans son Adicu au Marais; il lui rend ici la monnaie de sa pièce.

<sup>1</sup> Tristan l'Hermite (1601-1635), l'auteur de *Marianne*, tragédie dont le succès balança celui du *Cid*. Il a raconté lui-même sa vie aventureuse, dans une autobiographie romanesque intitulée le *Page disgracté*.

Comment peux-tu loger un esprit si plaisant, Si burlesque et si gai, dans un corps misérable? Quel temps prends-tu pour rire avecque les neuf Sœurs, Vu que toute ta vie est pleine d'amertume? Tu ne goûtes jamais ni plaisirs ni douceurs, Et tout cela pourtant pend au bout de ta plume. Tu peux communiquer un bien que tu n'as pas, Et nous voyons couler par ne sais quelle voie, De tes visibles maux de visibles appas, D'un chagrin éternel une éternelle joie.

Si ton Héros vivoit, et qu'en ce Carnaval Il se vit déguisé sous cet habit fantasque, Je gage qu'il feroit tout le Cours à cheval, Et qu'il prendroit ainsi plaisir d'aller en masque.

N'en déplaise aux Pédans de l'Université, Bien aises que Virgile ait fait Didon sa garce, Le texte de ce Poëte est souvent plus gâté Dans leurs écrits bourrus qu'il ne l'est dans ta farce. Leurs remarques de balle et Comments de rebut 4 Nous brouillent la cervelle, au lieu de nous instruire; Mais ta main sans manquer a frappé droit au but, Si tu n'as eu dessein que de nous faire rire.

BOISROBERT, abbé de Châtillon 2.

#### A MONSIEUR L'ABBÉ SCARRON

SUR SON VIRGILE BURLESQUE

Toi qui chantas jadis Typhon, Chétif de corps, d'âme sublime, Toi qui pèses moins qu'un chiffon, Reçois ce que je t'ai promis, Scarron, ne pèse pas ma rime.

Tout ce qui vient de tes amis, Tu le vois avec tant de joie, Et lis ces vers que je t'envoie.

· Remarques de balle, pour méchantes remarques, remarques de pacotille. C'est ainsi que Molière a dit dans les Femmes savantes :

Allez, rimeur de balle, opprobre du métier.

- Comments, pour commentaires.
- s Prançois le Métel de Boisrobert (1392-1662), abbé de Châtillon-sur-Seine, prieur de la Ferté-sur-Aube, aumônier du roi, conseiller d'État, bouffon du cardinal de

l'avois fait serment que Quinet, En toute son imprimerie, Soit en épigramme ou sonnet, Ne m'imprimeroit de sa vie. Toujours me souvient des Ballets Dont s'offensa mainte écarlate : Après cela dans le palais, Le veux-tu, que mon nom éclate? Joins cent maux à tes maux divers, Sois cent fois plus sec que ta chaise; | M'ont quasi fait mourir de rirc.

Ceux que me firent quatre vers Me mirent plus mal à mon aise. Mais, quand j'attirerois sur moi Tous les maux que souffrit Alcide, Je ne puis m'empêcher, ma foi, De parler de ton Énéide. Non, je ne saurois, cher Scarron, Et je ne t'en puis rien écrire, Car ton Énée et ta Didon

DUPIN 4.

### A MONSIEUR L'ABRÉ SCARRON

SUR SON VIRGILE EN VERS BURLESOUES

Mon bon Monsieur Virgile, il vous faut retirer: Assez, par vos beaux vers, vous avez fait pleurer Les bonnes gens émus de voir le pauvre Énée Tourmenté par Junon contre Troie acharnée; Mais maintenant, Seigneur Maron, Il faut céder au Sieur Scarron, Qui, d'un style rempli de beautés et de charmes, Et par d'incomparables Vers Fera rire tout l'Univers De tous ces accidens qui nous causoient des larmes.

Richelieu et membre de l'Académie française. On lui doit un grand nombre de comédies et de tragi-comédies. Boisrobert était un des amis et des visiteurs de Scarron, qui avait été charmé de faire connaissance avec lui à cause de son influence <sup>sur</sup> le cardinal; mais ils devaient se brouiller en 1655, où ils se trouvèrent en concurrence au théâtre pour le même sujet (les *Généreux Ennemis*), sans parler de În Corneille, qui s'était également rencontré avec eux. Dans une lettre à Marigny Scarron a décoché à Boisrobert un quatrain sanglant.

<sup>1</sup> Personnage à peu près complétement inconnu, malgré les grands airs qu'il se donne dans ces strophes. C'est très-probablement le Dupin, maitre des cérémonies, dont le Dictionnaire des Précieuses de Somaize parle en ces termes, sous le nom de Philémon : α Philémon est un galand homme qui a esté rival de Strabon (Scarron) dans la composition de la Gazette burlesque, qu'il a faite durant quelque lemps sous le nom de la Muse de la Cour, » etc.

Cédez-lui donc sans résistance, Car d'autant plus que vous il se fait admirer, Que l'on tient pour maxime en France Qu'il vaut mieux rire que pleurer.

LA MOTTE LE VAYER le fils 1.

# A MONSIEUR L'ABBÉ SCARRON

SUR SON VIRGILE EN VERS BURLESQUES

Nous te verrons bientôt danser, sauter, courir, Faire ambler un cheval, ou du moins une mule : Qui peut avoir rendu Virgile ridicule Peut bien trouver aussi le moyen de guérir.

I. R. S. C.

### IN GALLICAM SCARRONIS

ENEIDEM LUDICRO CARMINE SCRIPTAM

Debile Scarronis corpus, contractaque membra, Indomitus vexat nocte, dieque, dotor. Hinc caput obliqua pronum cervice fatiscit, Nec licet oblutus tollere ad astra suos. Ulque manus premit innocuas cruciatque chiragra,

4 Le fils unique du philosophe dont il nous reste des œuvres nombreuses et trop peu connues. Il nourut en 1681, âgé d'environ trente-cinq ans, n'ayant pas eu le temps de réaliser toutes les espérances qu'il faisait concevoir. C'est à lui que Boileau a adressé sa quatrième satire.

Sic secat immeritos sæva podagra pedes. Et male nodosos macies depascitur artus, Tubidaque arescens vix tegit ossa cutis. Torqueria levius volvendo, Sisyphe, saxo, Quique renascenti pectore pascis avem. El tamen in mediis ridere doloribus audet, Nec miserum læli deseruere joci. R'diculum Æneam, Troas, Danaosque facetus, Insolita Gallis arte, poeta facit. Oblectant animos, non jam naufragia terren'. Itala que finxit, Vate Marone, Clio. Festive ventique runnt, atque sequora versant, Jucunde Phrygias et qualit unda rates. El supplex precibus superos dicacibus oral Naufragus, et gralo cum sale nauta perit. Nec flenda ingentis modo sunt incendia Trojæ. Hec possint Priama s.c placuisse seni. lpsa quoque in Teucros joculares concipit irus Altisoni conjux Juno sororque Jovis. Tum bene qui ludit, dum toto corpore languens Deficit, innumeris obruiturque malis, Vel certe humana Deus est sub imagine Scarro. Ingen o pollet vel propiore Dei.

C. FERAMUS 1.

#### IN ÆNEIDA MIMICAM

ET JOCOSAM PAULI SCARRONIS

Corpore Scarro æger, sed cui ridere decorum, Phæbus, Amor, Charites, et Venus ipsa dedit. Gratum opus urbanis, urbanæ Æneidos auctor, Transtulit in lepidos arma, virumque, jocos.

ATTICUS SECUNDUS 2.

<sup>1</sup> Charles Péramus, qui se signala dans la guerre contre Montmaur, et dont la saire latine (car il écrivait toujours en latin) contre les parasites fait partie de l'Épulsm parasiticum, avec celles de Ménage, de Sarrazin, l'en de ligault et de Balzac.

<sup>2</sup> Cette signature cache le nom du poète Sarrazin. l'un des plus intimes amis de

#### SCARRONI EX PATRE NEPOTI

Si punctum omne tulit, qui miscuit utile dulci, Ludendo scribens seria, quid meruit? Virgilii miranda legens, ridere jubetur, Hoc debet, Scarro, Gallica musa, tibi.

Urb. SCARRON PATRUUS 1.

notre auteur, qui lui a adressé une épitre bien connue, en petits vers de trois syllabes. Sarrazin avait déjà publié sous ce pseudonyme une satire latine contre le pédant-parasite Montmaur (1644, in-4°). Voir Dictionn. des Anonym. de Barbier.

1 Cet oncle paternel est probablement Pierre Scarron, évêque de Grenoble, conseiller honoraire, célèbre par la longueur de sa barbe, qui l'emportait même

sur celle du président Molé.

# VIRGILE TRAVESTI

#### LIVRE PREMIER

le, qui chantai jadis Typhon de l'un style qu'on trouva bouffon, Aujourd'hui de ce style même, Encor qu'en mon visage blême, Chacun ait raison de douter si je pourrai m'en acquitter, Devant que la mort, qui tout mine, Me donne en proie à la vermine, le cheste cet homme nione.

Je chante cet homme pieux, Qui vint, chargé de tous ses dieux

Et de monsieur son père Anchise, Beau vieillard à la harbe grise, Depuis la ville où les Grégeois <sup>2</sup> Occirent tant de bons bourgeois, Jusqu'à celle où le pauvre Rème, Fut tué par son frère mème, Pour avoir, en sautant, passé De l'autre côté d'un fossé. Junon, déesse acariàtre, Autant ou plus qu'une marâtre <sup>3</sup>.

¹ Typhon, ou la Gigantomachie, poëme burlesque en quatre chants, parut en 1644, chez Toussaint Quinet, le libraire ordinaire de notre auteur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est le nom dont Scarron appelle les Grecs dans presque tout le cours du *Virgile travesti*.

Notre poëte ne passe pas une occasion de dauber sur les marâtres. Voir Roman comique, I, xxii; Ode burlesque sur Léundre et Héro; A. M. du Laurent; Recommand.; Imprécat. contre celui qui a pris son Juvénal, etc. Dans le livre VI de son Virgile Irvessit, il a soin, à deux reprises différentes, de les mettre en enfer, d'abord parmi les Maux de toutes sortes qui en peuplent le vestibule, puis parmi les bour-

Lui sit passer de mauvais jours, Et lui fit force vilains tours, Dont bien souvent, quoique très-sage, Il se souffleta le visage; Mais enfin, conduit du destin, Il eut dans le pays latin Quinze mille livres de rente, Tant plus que moins, que je ne mente, Et. sans regretter Illium. Fut seigneur de Lavinium. Dont, depuis, sa race, par guerre, A fait une assez bonne terre. C'est de là que nous sont venus Les pères Albains si connus; De là, Rome la belle ville, Trois fois plus grande que Séville.

Petite muse au nez camard ', Qui m'as fait auteur goguenard, Et qui, quoique mon mal empire, Me fais pourtant quelquefois rire, Dis-moi bien comment, et pourquoi, Junon, sans honneur et sans foi, Persécuta ce galant homme, Sans lequel nous n'aurions pas Rome, Ni tous ces illustres Romains A qui nous baisons tous les mains. Elle fit bien la furieuse Contre personne si pieuse: Ils se fachent donc comme nous.' Je ne les croyois pas si fous, Et les croyois être sans bile, Ces beaux dieux d'Homère et Virgile! Près du pays du roi d'Alger, Que tua le bon roi Roger 2. Une ville fort ancienne, De fondation tyrienne. Dessus le rivage africain, Servoit d'asile à maint coquin. Cette ville avoit nom Carthage. . D'où l'invention du potage, Celle de durcir les œufs frais Pour les manger à peu de frais, Choses autrefois peu connues, Au grand bien de tous sont venues. On la fait, mais je n'en crois rien, Inventrice des gants de chien, Et même des gants de Grenoble<sup>3</sup>, Cette nation sière et noble. La sœur et femme du grand dieu S'y plaisoit plus qu'en aucun lieu. Samos, jadis sa bien-aimée, Étoit d'elle moins estimée. Elle y tenoit carrosse et char, Chaise à bras, litière et brancard . Et fit rebâtir les murailles, Et la fit exempter de tailles. Elle n'étoit premièrement Qu'un bailliage seulement;

reaux des mauvais fils et des mauvais parents. Ces boutades ont une portée particulière dans sa bouche, à cause des nombreux démèlés qu'il avait eus avec sa propre marâtre, Françoise de Plaix, et dont on peut lire le récit dans son Factum ou Requête, ou tout ce qu'il oous plaira.

Hêlas î je n'ai pour toute Muze Qu'une malheureuse camuse. (Scarr, Ode à Maynard.)

<sup>2</sup> Allusion à Rodomont, tué par Roger, dans le XLVI° et dernier chant du *Roland furieux* de l'Arioste.

3 Les gants de chien, ou gants gras, se faisaient avec de la peau de chien pénètrée d'huile. Grenoble était, avec Blois, Vendôme et Niort, une des villes les plus célibères au dix-septième siècle pour la fabrication des gants. — Les huit vers qui précèdent sont la traduction libre de dives opum.

<sup>4</sup> Trois véhicules fort usités au dix-septième siècle. La chaise à bras était portée par des hommes; la littère, la plus douce des voitures, était un corps de carrosse suspendu, et conduit par des muleis placés, l'un devant, l'autre derrière. Le bran-card, destiné surtout aux malades, était une esp ce de grande civière avec des cerceaux en berceau, garni de matelas et de couvertures, et porté, comme la littère, à dos de mulets ou de chevaux

ŧ

Nais elle rompit tant la tête A Jupiter, qu'à sa requête ll en fit un présidial Je ne sais s'il fit hien ou mal), Y fonda deux ou trois colléges Avec de fort beaux priviléges. Elle eût fait de cette cité Ce que Rome a depuis été; Mais, par malheur, en cette affaire, Le destin fut d'avis contraire, Le destin qui fait bien pester Même le grand dieu Jupiter. Or, comme souvent trop l'on cause, Elle avoit oui quelque chose, Qu'un jour viendroit que les Troyens Perdroient les pauvres Tyrieus; Ce que craignant la bonne dame, Et gardant encor en son ame Le beau jugement de Pâris, Et l'insupportable mépris Qu'en faveur de Vénus la beile li eut pour Pallas et pour elle, Outre qu'il avoit révélé (Heureux s'il n'eût jamais parlé!) Qu'elle avoit trop longue mamelle, Et trop long poil dessous l'aisselle, Et, pour dame de qualité, Le genouil un peu trop crotté; Puis un autre mal sans remède, Le rapt du jeune Ganymède, Dont son débauché de mari Avoit fait un cher favori;

Ces choses-là, mises ensemble, Étoient suffisantes, me semble, Pour lui faire faire aux Troyens Ce que les laquais font aux chiens, C'est-à-dire guerre terrible : Elle faisoit donc son possible Que ces pauvres dépaysés, Pour la plupart dévalisés, Ne pussent comme peuple libre Planter leur piquet sur le Tibre, Y semer blé, cueillir raisins, S'allier avec leurs voisins, Comme ils faisoient dans la Phrygie, Devant que les troupes d'Argie Fissent des biens de Priamus, Après dix ans, gaudeamu, Tant l'entreprise étoit hautaine, D'élever cette gent romaine, Malgré ses ennemis divers, A l'empire de l'univers! Cette pauvre race troyenne, Comme après bon vin bon cheval 2.

Dessus la mer sicilienne,
Comme après bon vin bon cheval <sup>2</sup>
Voguoit sans songer à nul mai;
lls avoient tous le vent en poupe,
Et n'étoit pas un de la troupe
Qui ne chantât des *Leridas*,
Des *lampons*, et des *ouidas* <sup>3</sup>,
Et mille autres telles denrées,
Quand, sur les plaines azurées,
Junon, par la trappe des cieux.
Par malheur vint jeter les yeux.

Le présidial, tribunal supérieur au bailliage, prononçait en dernier ressort sur les appellations des juges inférieurs, dans les limites de leur juridiction. Ce terme ne s'entenduit pas seulement du tribunal, mais du lieu qui le possédait.
2 Suivant le Dictionnaire comique de Leroux: « Après bon vin bon cheval, signitie

qu'un homme qui a bien bu fait bien trouver des jambes à son cheval. » Furetière donne aussi la même explication. On voit suffisamment par là le sens du passage. 3 C'est-à-dire des refrains pla sants et joyeux. La ville de Lérida, en Espagne, déjà célèbre par l'exploit de la Mothe-Houdancourt, qui l'avait prise en 1644, ve-ait d'être assiègée vainement deux fois de suite: en 1646 par le comte d'Harcourt, et en 1647 par Condé. Ce dernier siège surtout excita des vaudevilles à n'en par faisons que couveraden pendant le vavage dit Hemilton.

plus fin r : « Nous ne faistons que goguenarder pendant le voyage, dit Hamilton dans le chapitre viri des Mémotres de Grammoni. M. le Prince était le premier à nous mettre en train sur son siège. Nous fimes quelques couplets sur ces Lettida, qui ont tant couru, atin qu'on n'en fit pas de plus ma@vais. Nous n'y gagnàmes rien; aous elimes beau nous traiter cavalièrement dans nos chansons, on en fit à Paris où fon nous traiteit encore plus mal. » — Lempons (buvons) était le refrain de beau-

Quand elle les vit ainsi rire, Elle en accrut si fort son ire, Que, si son lacet n'eût rompu, Outre qu'elle avoit bien repu, Je crois, Dieu veuille avoir son ame! Qu'elle eût crevé, la bonne dame. L'esprit donc quasi perverti : « J'en aurai donc le démenti, Cria-t-elle, et cette gueusaille A ma barbe fera gogaille? Quoi! Pallas, qui n'est que Pallas, A pu ce que je ne puis pas! Contre les Grégeois animée, Du foudre de son père armée Pour un seul, elle a fait sur tous Pleuvoir une grêle de coups; Elle a bien pu réduire en poudre Le pauvre Ajax d'un coup de foudre, Jeter les Grecs, qui ca, qui là, Et je ne pourrois pas cela? Et malgré moi la destinée Gardera ce faquin d'Énée? Et moi qui suis, sans me vanter,

Sœur et femme de Jupiter, Je ne pourrai, quoi que je fasse, Perdre cette maudite race. Et chacun me méprisera. Et pas un ne m'adorera? Car qui diable seroit si bête De vouloir célébrer ma fête? Oui voudroit me sacrifier Bœuf, vache, mouton ou bélier, Oui, bœuf, mouton, bélier ou vache? Il n'est personne que je sache Qui veuille m'offrir seulement Un rat, qui n'est qu'un excrément 1. . Cela dit avec violence, La déesse, à beau pied sans lance s, S'en alla trouver Éolus. Roi non pas des plus absolus, Car les Vents, dont il est le maître, Lui font souvent bien du bissêtre 5, Étant inconstans et légers; Mais pour éviter les dangers, Il les tient dans une caverne, Où l'on ne va point sans lanterne :

coup de chansons plus ou moins populaires, de celle-ci, par exemple, que l'on trouve, avec quelques variantes, dans le Dictionnaire de Furetière et dans le Recueil de Maurepas:

Jacque, en partant de Dublin, Dit à Lausun sans chagrin : Prenez soin de ma couronne; J'aurai soin de ma personne. Lampons, (Bts.) Camarades, lampons.

Tallemant nous apprend que le maréchal de Grammont avait été surnommé le maréchal Lampon, parce qu'on avait fait sur lui, après qu'il eut perdu la bataille d'Honnecourt, un grand nombre de ces vaudevilles qu'on appelait les *Lampons*, de leur refrain. — Out-da revient à chaque page, en forme de réponse ou de réllexion ironique, chez tous les écrivains plaisants d'alors, chansonniers ou autres:

Oui-da, j'y consens, bonne bête.
(Virgile travesti, l. X.)

« Minerve dit : « Oui-da, oui-da, je l'estime. » (Voiture.) Etc., etc.

1 C'est le terme de la Fontaine

Va-t'en, chétif insecte, excrément de la terre. (Le Lion et le Moucheron, II, IX.)

C'est-à-dire démontée et désarmée, ou sans équipage.

3 Accident, dégât, malheur 
Bh bien, ne voilà pas mon enragé de maître!
Il nous va faire encor quelque nouveau bissètre.
(Moustag, l'Élourdi, act. V, sc. VII.)

Autrement, ces séditieux Bouleverseroient terre et cieux. C'est pourquoi, craignant leur folie, Il les emprisonne, il les lie; Mais le vent coulis seulement Sort, quand il veut, impunément. Les autres vents souvent s'échappent; Lors, malheur à ceux qu'ils attrapent, Malheur aux arbres, aux clochers, Malheuraux vaisseaux, aux nochers, Malheur à toutes cheminées. Oui deviennent lors enfumées. Étant ainsi capricieux, Jupiter, le grand roi des cieux, Dessous de grandes roches dures, En de grandes caves obscures. Les tient enfermés sous la clef, Imposant dessus eux un chef Qui leur lâche à propos la bonde Ouand il faut balayer le monde. C'est donc là que la dame vint. Voici le discours qu'elle tint. Quasi parole pour parole, Au roi des quatre vents, Éole : « O toi qui fais ce qui te plaît Du Sud, du Nord, de l'Ouest, de l'Est, Et qui, de mon époux et frère, Roi des hommes, des dieux le père, As eu le don de rendre l'air, Comme tu veux, obscur ou clair; Une caravane troyenne Vogue dessus la mer Tyrenne : Ce sont gens qui ne valent rien, Auxquels je ne veux pas grand bien. lls espèrent en Italie

Leur retraite bien établie. Chargés de hardes et d'écus. Et de leurs pénates vaincus: Ils y voguent le vent en poupe, Et n'est pas un en cette troupe Qui me rende ce qu'il me doit. Enfin on en abuseroit, Si je les laissois bragues nettes 1; Ils diroient de moi cent sornettes. Si tu me veux bien obliger, Fais vitement le temps changer, Donne-leur d'un vent de galerne \* Qui jusques au ciel me les berne, Ou bien plutôt des quatre vents Qui jour et nuit les poursuivans, Brisent leurs vaisseaux contre terre. Comme s'ils n'étoient que de verre: Afin qu'ils craignent tout de bon La divinité de Junon. J'ai pour damoiselles suivantes Quatorze nymphes très-galantes: Celle que j'estime le plus Sera la femme d'Éolus : C'est la parfaite Deiopée. Un vrai visage de poupée. Au reste on ne le peut nier, Elle est nette comme un denier 3; Sa bouche sent la violette, Et point du tout la ciboulette. Elle entend et parle fort bien L'espagnol et l'italien; Le Cid du poëte Corneille, Elle le récite à merveille, Coud en linge en perfection, Et sonne du psaltérion. »

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Expression du style bouffon qui signifie sans préjudice, sans blessure.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vent froid qui soufile entre le nord et l'ouest.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> a Non pas pour dire que le denier soit fort net, car, au contraire, comme il passe par les mains du peuple, il est sale d'ordinaire. Mais cela s'entend d'un comple qui est clair, liquide et exact. Rendu comme un denter. » (Det. com. de leroux.) Voilà un exemple curieux de la forme singulièrement elliptique que revetent souvent les proverbes et de l'interprétation libérale qu'ils peuvent exiger. La lettre tue et l'esprit vivifie. Ce dicton nous en rappelle un autre: Résolu comme Barlhole (ou, par corruption, comme Berlhoud), qui, d'abord, voulait dire: Cela est rèsolu comme pourrait le résoudre le jurisconsulte Barthole; puis qui, peu à Peu, à mesure qu'il s'éloignait de son origine, a vu sa signification dénaturée, à cause du mot résolu, pris pour synonyme de déterminé, turtépide.

A cela que dit maître Éole? · J'aurois la cervelle bien folle Si je ne vous disais oui. Répondit-il tout réjoui, Et découvrant sa tête chauve, Qui fut jadis de couleur fauve; Cest à vous, dame, à commander, Et je n'ai rien qu'à seconder Les volontés de ma princesse, Sans m'enquérir pourquoi ni qu'est-ce. Par vous j'ai dans le firmament Un assez bel appartement: Par vous Jupiter favorable M'admet à la divine table, Où j'avale tant de nectar, Que je m'en trouve gras à lard, Où d'ambroisie, et de la bonne, Jusqu'au cou souvent je me donne, Et toutes ces félicités Sont les effets de vos bontés." » Cela dit, à la hâte il darde Contre le roc une hallebarde : Elle y fit un petit pertuis; Il ne fallut point un autre huis Aux vents pour faire une sortie, Dont la mer, toute pervertie 1, Aux hommes sur elle flottans Fit bientôt mal passer le temps. Les vagues que les vents enflèrent Jusqu'au ciel les vaisseaux portèrent, Mais ils en furent rapportés Plus vite qu'ils n'étoient montés. Le choc des vagues forcenées, Le fracas des nefs ruinées, Les cris et les gémissemens, Les vents et leurs mugissemens, La grosse pluie avec la grêle, Tombantes du ciel pêle-mêle, Tout cela faisoit un beau bruit. Le jour étoit devenu nuit : Des éclairs seuls luisoient sur l'onde: Car pour le beau flambeau du monde. Voyant tous les vents déchaînés, Mettant son manteau sur son nez, Il avoit regagné bien vite,

De peur d'être mouillé, son gite. Alors Æneas le pieux, Regardant tristement les cieux. Lâcha ces picuses paroles : « Je serai donc mangé des soles! Cria-t-il, pleurant comme un veau, Et je finirai dedans l'eau! O quatre ou cinq cents fois heureuses, Ames nobles et valeureuses, De qui les corps maintenant secs, Découpés par les glaives grecs, Ont été de la mort la proje Devant la muraille de Troie! O le plus vaillant des Grégeois, Diomède le Rabajois. Pourquoi ne m'as-tu de ta lance l'ercé l'estomac ou la panse? J'en aurois le bon Dieu loué. Lt t'en aurois bien avoué. Au moins aurois-je l'avantage D'avoir témoigné mon courage, D'être mort avec Sarpédon. Ce maître joueur d'espadon. Auprès d'Hector cet invincible. A tous les Grégeois si terrible. Qui si souvent couvroit les bords Du sleuve Xante de corps morts, Du fleuve Xante de qui l'onde A tant enseveli de monde; Au lieu que mourir dans la mer, Où tout ce qu'ou boit est amer, Mangé des harengs et morues. Des soles, turbots et barbues, Est un malheur qui me feroit Rendre grâce à qui me pendroit! .

Un vilain vent, sans dire gare (Il falloit qu'il fût bien barbare D'attaquer un homme si bon), Lui fit bien changer de jargon! Il s'embarrassa dans les voiles, Rompit les cordes et les toiles, Et fit entrer dans le vaisseau Je ne sais combien de muids d'eau. La troupe, d'espoir dénuée, Fit une piteuse huée;

<sup>4</sup> Retournée, dans le sens de l'étymologie latine.

Un flot jusqu'au ciel l'éleva, Puis aussitôt le flot creva, Laissant en mer une ouverture 0ù chacun vit sa sépulture. Trois vaisseaux, des vents maltraités, Dans les rochers furent portés; Trois dans les écueils s'ensablèrent, Dont les plus résolus tremblèrent. Des soldats lyciens la nef, Dont le brave Oronte étoit chef, Des vents et des flots combattue, Fut à la fin par eux vaincue; Un gouffre à la fin l'absorba, Ou, pour mieux dire, la goba. Jamais on ne vit tel orage, Ni si triste remu-ménage. Les pauvres malheureux Troyens. Las et recrus 4 comme des chiens, Vidèrent lors toutes leurs tripes. lors, on vit force bonnes nipes Flotter parmi des ais brisés, Et les corps de force épuisés. Quelques-uns vainement nagèrent, Nais les bras bientôt leur manquèrent, Car les malheureux n'avoient pas Des calebasses sous les bras. La nef du fort Ilionée Des grands coups de vent ruinée, Celle du fidèle Achatès, D'Abas et du vieil Aletès, Tournoient comme des girouettes, Faisoient en mer cent pirouettes, Qui, pis est, la cane souvent; Mais ainsi le vouloit le Vent. Ces maîtres halayeurs du monde Paisoient ainsi rage sur l'onde; Mais Neptune au poil bleu-mourant, Qui n'a pas l'esprit endurant, Se douta bientôt de l'affaire,

Encor qu'on tâchât de lui taire, De peur qu'en étant irrité ll n'en altérât sa santé; Mais, voyant l'obscurité telle.

Qu'il avoit besoin de chandelle, Encor qu'il ne fût que midi, Et que le poisson étourdi S'alloit cachant dans les rocailles, Le roi du peuple porte-écailles Poussa son char fait en bateau Devers la surface de l'eau. Lorsqu'il mit hors de l'eau la tête. Les flots, nonobstant la tempête. S'abaissèrent de la moitié. Les Troyens lui firent pitié. Et les auteurs de leur misère Le mirent bien fort en colère. Connaissant la mauvaise humeur Et le chien d'esprit de sa sœur, Il ne douta point que l'orage Ne fût un effet de sa rage. Aussitôt qu'en paume il siffia. Au diable le vent qui souffia, Et qui lors eut le mot pour rire! ll appela le vent Zéphyre, Et le vent Eure : tout honteux, lls vinrent devant lui tous deux, La joue à demi désenflée, Et jusqu'au menton avalée. Alors qu'il les eut devant lui : « Ce n'est pas, dit-il, d'aujourd'hu Que, sans regarder qui vous êtes, Sans songer à ce que vous faites, Et si je le trouverai bon, Vous exercez votre poumon A troubler le repos du monde, Faire des vacarmes sur l'onde. Et ieter de la poudre aux veux Au premier chapitre des cieux. J'ai bien peur, si mon avis passe, Que le roi du ciel ne vous casse Et la brouée 3 et les frimas; Par la mort... » Il n'acheva pas, Car il avoit l'âme trop bonne . « Allez, dit-il, je vous pardonne; Tirez-vous vitement d'ici, Et ne pensez plus saire ainsi

<sup>1</sup> Même sens que las, avec plus de force.

<sup>\*</sup> Faire la cane, c'est faire le plongeon. L'expression se prenait souvent au figuré.

<sup>3</sup> Pluie de courte durée.

Sur mes flots votre soufflerie; Je n'entendrai pas raillerie, Et que votre beau roi de vent Porte respect à mon trident: La mer n'est pas de son domaine. Qu'en sa demeure souterraine Il vous donne, s'il veut, la loi, Sans rien entreprendre sur moi. » Le vent Eure et le vent Zéphire A cela n'eurent rien à dire. Un vaisseau troven échoué Par Triton et Cimothoé Fut dégagé d'un banc de sable, N'ayant plus ni voile ni cable; Trois autres tout déharnachés, Par les vents sur les rocs juchés. Par les mêmes à grande peine Regagnèrent l'humide plaine. Le bon Neptune cependant Rendit, d'un seul coup de trident, La mer, auparavant si sière, Paisible comme eau de rivière: Et puis, devenu tout gaillard, Fit faire avecque beaucoup d'art A son char mille caracoles. Sur le lac où l'on prend les soles. Lors aussi poli qu'un miroir, Lors vraiment il le fit beau voir, Et les dieux marins qui le virent Là-dessus compliment lui firent; Et le soleil pareillement, Revenu depuis un moment, Quand il vit que vent et nuage, Et tout ce qui faisoit l'orage, S'étoit enfui vers l'horizon : Tout ainsi, par comparaison, Qu'en une populace émue, Où l'on oit crier : Tue ! tue ! Et que les bâtons et caillous

Volent, faisant hosses et trous; Si quelqu'un à la grande barbe, Et de majestueuse garbe 1, Sans craindre pierre ni bâton. Vient haranguer comme un Caton. Il impose aussitôt silence, Fait cesser toute violence, Et chacun retourne chez soi. Disant: « C'est lui, ce n'est pas moi,» De peur d'être mis en séquestre; Tant l'honorable bourguemestre, Grondant ici, caressant là, Dans la ville met le holà, Avec une conduite telle, Qu'on diroit que ce n'est plus elle. Le roi des flots, ni plus ni moins, Par sa diligence et ses soins, Après avoir lavé la tête Aux vents, auteurs de la tempête. Rendit la mer, malgré le vent, Aussi paisible que devant. Cependant les soldats d'Énée. Malgré Junon la forcenée. S'efforçaient, à force de bras, Encore qu'ils fussent bien las. De gagner la terre voisine. Mal satisfaits de la marine; Ensin, ils ramèrent si bien, Qu'ils virent le bord libyen. Là, mademoiselle Nature Fait un port sans architecture, D'une petite île couvert, Où personne n'est pris sans vert:, Car en tous temps d'herbe nouvelle (Mais entre autres de pimprenelle) Elle est pleine jusqu'en ses bords, Au grand bien de ceux de dehors. Qui viennent chaque jour de terre En prendre pour mettre en leur verre.

<sup>1</sup> Mine, apparence, physionomie. C'était un vieux mot réservé au style burlesque.

<sup>2</sup> Au dépourvu. Ce dicton, alors fort usité, était emprunté à un jeu où l'on devait toujours avoir sur soi une feuille verte, cueillie du jour même, sous peine d'amende, et où chacun téchait d'aborder un de ses compagnons à l'improviste pour le prendre sans vert. On sait que la Fontaine a fait, sous le nom de Champmeslé, une comédie intitulée: Je vous prends sans vert.

Ce port, peu connu des nochers, Tout environné de rochers, Représente une scène antique; Deux éceuils font comme un portique, A l'abri desquels les vaisseaux Nont peur de la fureur des eaux, Ni des vents qui leur font la guerre. Non plus que s'ils étoient sur terre : On prendroit ces écueils hideux. Dont les arbres sont les cheveux, Pour des géants qui sont en garde, S'ils étoient armés d'hallebarde. Les rochers de l'autre côté Sont très-commodes en été. Chacun d'eux ayant dans son ventre Une caverne, ou bien un antre, Où logent (maudit soit qui ment) Les nymphes ordinairement. Là, de belles sources d'eau douce. Dont les bords sont couverts de mousse, Disent à celui qui les voit : «Ne voulez-vous point boire un doigt?» Tout auprès, une forêt sombre Où l'on est en tout temps à l'ombre, Et dont les arbres toujours verts Sont de l'age de l'univers, N'a jamais senti, que je sache, Coup de serpe, cognée ou hache. Et jamais en ce port caché D'ancre ne s'étoit accroché: Énée en eut le pucelage, Et premier foula ce rivage, De sept vaisseaux accompagné; Tout le reste étoit éloigné De cette flotte dissipée. Ayant donc la terre attrapée, Dieu sait s'ils furent diligens A descendre, les bonnes gens. Lors Achates un fer empoigne, Et contre un caillou si bien cogne Qu'il en lit, non pas pour un peu, Sortir étincelles de feu; Ce feu pris à matière sèche Je ne sais pas si ce fut mèche,

Si ce fut bois vieil ou bien neuf? Devint grand à rôtir un bœuf. Lors fut des vaisseaux descendue Toute la Cérès corrompue: En langage un peu plus humain, C'est ce de quoi l'on fait du pain. Quelques-uns au feu la séchèrent. Étant sèche, la concassèrent. Puis en firent des échaudés Qui ne furent guère gardés; Et puis Énéas sans échelle, Suivi d'Achates le fidèle, Monta sur le haut d'un écueil. Là, tant que put aller son œil, Il chercha sa flotte écartée, La nef de Capis et d'Antée, Le grand vaisseau de Caïcus. Et les autres vaisseaux vaincus, Grâce à Junon, la malebête, Par les efforts de la tempête; Vainement ses yeux il frotta, Les ouvrit et les clignota, Il ne vit vaisseau, ni galère, Dont le bon seigneur désespère, Mais bien vit-il trois cerfs gaillards Suivis de biches et brocards 1: Cela le fit un peu sourire: « Bon! dit-il, voici de quoi frire. » Il banda son arc, cela dit, Prit son carquois et descendit. Achates prit son arbalète, Voulant tuer aussi sa bête. Lors le bon prince de tirer, Et les cerfs de se retirer Pour gagner la forêt voisine; Mais Enéas les assassine Avec tant d'adresse et si bien. Qu'il en mit sept en moins de rien Morts, étendus dessus la terre: Il ne fit pas plus longue guerre, Voyant autant de cerfs à mort Qu'il avoit de vaisseaux au port. Cette belle occision faite, N'ayant ni trompe, ni trompette.

<sup>1</sup> Terme peu répandu, pour désigner de jeunes cerfs d'un an. On ne le trouve pas, en ce sens, dans tous les dict onnaires de l'époque.

Ni de voix assez pour crier, Un sifflet de chauderonnier 1 Achates tire de sa poche; A son sifffer chacun approche: Puis sur des avirons croisés Tous ces corps morts furent posés Et portés à grands cris de joie Vers les sept navires de Troie. Æneas fit désembarquer Force bon vin de quoi trinquer, Qui n'étoit pas de deux oreilles \*. Non pas pour quatre ou cinq bouteilles. Acestes de plusieurs tonneaux Avoit fourni plusieurs vaisseaux Lorsqu'ils partirent de Sicile, Que le bon seigneur très-habile, . Après quelques petits refus, Avoit pourtant fort bien recus. Puis, pour leur donner bon courage, Il leur tint à tous ce langage : « Nous en avons eu dans le cu. Les vents à ce coup ont vaincu. Mais nous devons bien nous attendre Oue nous affliger et nous rendre Toutes sortes de déplaisirs Est le plus grand de leurs désirs. Peu de maux sont pareils aux nôtres, Mais nous en avons bien eu d'autres, Et peut-être qu'ils finiront Quand les dieux se raviseront. Nous sommes, sortant de Sicile, De Carybde tombés en Scylle : C'est tomber de fièvre en chaud mal. Polyphème, étrange animal, Nous fit à tous avoir la fièvre: ll me fit courir comme un lièvre, Et bien souvent de pur effroi Il me semble que je le voi. Mais l'homme de cœur tout surmonte.

Un jour que nous ferons le conte De tant de beaux combats rendus. Nous rirons comme des perdus. Le sort promet qu'en Italie. Terre, à ce qu'on dit, fort jolie, Nous aurons un jour du repos. Il ne sauroit plus à propos Ce signalé plaisir nous faire : La mer commence à nous déplaire, Nous avons trop fait les plongeons; Il vaut mieux hâtir des donions. Et faire une nouvelle Troie Oui sur mer enfin ne se noie. A moins que d'être un cormoran, Je gage que le Juif errant N'a pas fait un plus long voyage; Mais il faut avoir bon courage. Cà, buyons donc, et nous gardons Pour les biens que nous attendons.» Il leur fit ce discours de bouche. Mais, comme on dit, le cœur n'v touche: Il ne rit que du bout des dents Et tout de bon pleure au dedans. Lorschacun se met en besogne.

Chacun quelque instrument empoigne
Pour travailler pour le festin.
Tous réjouis de leur butin,
Les uns de leur peau les dépouillent,
Et les autres dans leurs corps fouillent,
En tirent tripes et boyaux,
Les lavent en deux ou trois eaux,
Puis en font de grosses saucisses:
S'ils avoient jusqu'à des épices,
Puisque Virgile n'en dit mot,
Qui, comme on sait, n'est pas un sot,
Noble et discret lecteur, vous plaise,
Permettre aussi que je m'en taise.
Retournons à nos cuisiniers.
Après avoir mis par quartiers,

<sup>1</sup> Les chaudronniers se servaient, au dix-septième siècle, pour annoncer leur marchandise dans les rues, d'un sifflet composé de petits tuyaux de fer-blanc.

<sup>2 «</sup> On appelle vin d'une oreille, le bon vin, et vin de deux oreilles, le mauvais. » (Leroux, Dict. com.) D'après Furetière et la plupart des parémiographes, dont l'explication semblera peut-être alambiquée, le premier se nommait ainsi parce qu'il fait pencher une oreille en signe d'approbation, et le second parce qu'il fait secouer les oreilles de mécontentement.

Par aloyaux et charbonnées, Ces sept bêtes assassinées, Ils mirent la viande au feu, Puis l'un trop cuit, l'autre trop peu. Couchés sur la gaie verdure Ils en firent déconfiture. Et se remplirent à foison De vin vieil et de venaison. Si bien burent, si bien mangèrent, Que la plupart s'en dévoyèrent; Ensin, après avoir dîné Jusqu'à ventre déboutonné. lls se mirent à tue-tête A discourir de la tempête: L'un pleure Cloanthe et Lycus, L'autre Gyas, l'autre Amicus, L'autre à son compagnon raconte Comme quoi se perdit Oronte. Ils auront gagné quelques ports, lls ne sont pas encore morts, Disent quelques-uns; quelques autres Disent pour eux leurs patenôtres. On n'eût pas oui Dieu tonner, A répondre et questionner, Tant ils faisoient de bruit ensemble.

Cependant le Dieu sous qui tremble La voûte du haut firmament. Comme il agit incessamment. Au travers d'un châssis de verre, Jetoit ses yeux dessus la terre, Regardant si tout alloit bien En son rovaume terrien. Comme il visitoit la Lybie, La mère d'Æneas le pie. Ou pour mieux dire le pieux, Le cœur triste et la larme aux yeux, Lui tint à peu près ce langage, Après avoir, comme très-sage, Avec grande crainte et respect, Dit par trois fois salamalec 1:

« Grand roi qui faites sur la terre Tant de si beaux coups de tonnerre, Et qui tenez dedans vos mains Le bien et le mal des humains, Qu'a fait à votre seigneurie Le pauvre Æneas, je vous prie? Qu'ont fait les pauvres Phrygiens Oue vous traitez comme des chiens? Errer de contrée en contrée. N'avoir en nulle part entrée, Souffrir partout mille travaux. Étre poursuivis des prévôts Comme s'ils étoient des Bohêmes. Sont-ce là ces bonheurs extrêmes. Et les biens qu'on leur a promis? Est-ce là les traiter d'amis? D'Æneas, de ce galant homme, Devoit tant venir cette Rome, Dont le destin a fait partout Cent contes à dormir debout. A ces pauvres bannis de Troie (Dieu que j'en ai pleuré de joie! Mais maintenant pour un petit J'en pleurerois bien de dépit 2) Vous aviez promis un asile Si súr, que leur superbe ville, Qu'a mise en feu le Grec vainqueur, Ne leur devoit tenir au cœur. Des descendans du jeune lule Devoit venir ce grand Romule, Tous ces benoîts pères conscrits, A la barbe longue, au poil gris, La nation porte-soutane, Inventrice du veau Mongane3, Qui devoit établir ses lois, Sur l'Indien et sur l'Anglois, Et se rendre ensin par la guerre Maîtresse de toute la terre. Mais c'est autant pour le brodeur ! : Le destin n'est qu'un vrai menteur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Salut à la turque qui signifie ; Dieu vous garde!

<sup>2</sup> Peu s'en faut que je ne pleure...

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Toutes nos recherches n'ont pu nous faire découvrir ni même conjecturer ce que Scarron entend par le veau Mongane, auquel il revient encore plus loin. Nous sommes obligé d'abandonner ce sujet de recherche à de plus heureux ou de plus savants one nous.

<sup>4 «</sup> On dit proverbialement: Autant pour le brodeur, pour se moquer d'un

Et vous, mon très-révérend père, En qui mon fils en vain espère, Je vois bien que le plus souvent Vous ne promettez que du vent. Qui n'eût cru sur votre parole, A moins que de passer pour folle, Que, suivant l'arrêt du destin, Il auroit le pays latin! Mais cette région promise, Après remise sur remise. A la fin du compte sera Le diable qui l'emportera. Au lieu de ces belles conquêtes, Sur mer, il aura des tempêtes, Sur terre, il n'aura que des coups. A tout cela que ferions-nous Sinon le prendre en patience, Qui, comme on dit, passe science, Puisque gens à mal faire nés Vous mènent ainsi par le nez! Vous devriez les faire pendre. Si vous saviez aussi bien rendre La justice que vous savez Pardonner aux gens dépravés. Anténor, sans tirer l'épée, Après l'avoir belle échappée, Aussi bien que mon pauvre fils, Suivi de ses gens déconfits, A traversé l'Esclavonie, Et son heureuse colonie, Près du pays où l'Éridan Rend son tribut à l'Océan. A bien et beau fondé Padoue. A tous ses voisins fait la moue, Et leur montre fort bien les dents Alors qu'ils font trop les fendans. Il est là qui rogne et qui taille, Qui chasse, qui boit et qui raille, Enfin qui fait ce qu'il lui plaît; On sait pourtant bien ce qu'il est, On sait bien que ce n'est qu'un traître. Et mon fils, avant l'honneur d'être Parent de la plupart des dieux, Mon fils, qu'on nomme le pieux,

A perdu vaisseaux et bagage, A mis tous ses habits en gage, Se voit des uns vilipendé. Des autres grondé, gourmandé, Tout cela par je ne sais quelle, Oui, parce qu'on me trouve belle. Dit partout que je ne vaux rien; Grâce à Dieu, l'on me connoît bien. Si ce n'est qu'il y va du vôtre, Et qui toque l'un, toque l'autre, Je dirois tout ce que je sais: Mais pour mieux faire je me tais. . Elle en eut bien dit davantage; Mais la bonne dame de rage Se mit tellement à pleurer, A sangloter, à soupirer, Enfin fit tant de l'enragée. Qu'il eut peur, la voyant changée, Ou'elle n'eût quelque diable au corps. Tout autre que lui l'eût cru lors; Mais il se connoît trop en diable. Or, comme il est très-pitoyable, Et quand il voit souffrir autrui Qu'il souffre presque autant que lui, Ce grand dieu se mit à sourire : Il me semble avoir ouï dire. Que, quand il rit, tout en va mieux Sur mer, sur terre et dans les cieux. Ce dieu donc des dieux le plus sage, Se radoucissant le visage, Et la prenant sous le menton, Lui dit : « Bon dieu, que diroit-on, Si l'on vous voyoit ainsi faire? N'avez-vous point honte de braire Ainsi que la femme d'un veau? Ah! vraiment, cela n'est pas beau. Ne pleurez plus, la Cythérée, Et tenez pour chose assurée Tout ce qu'a prédit le destin D'Énée et du pays latin. Vous le verrez bâtir muraille De brique et de pierre de taille, Et faire une Lavinium Oui vaudra bien son llium.

homme qui hable, comme si on disait : Pour le bourdeur, qui nous donne des bourdes, des menteries, qui brode des contes. » (Dictionn- de Furetière.)

El peut-être sera plus helle; Puis vous le verrez sans échelle, Un beau matin, monter aux cieux l'our être un de nos demi-dieux. Wais sachez, s'il vous faut tout dire, Que pour établir son empire ll aura bien à dégaîner, Et bien des combats à donner Contre un peuple fier et barbare, Et qui frappe sans dire gare; Mais si bien il escrimera, Que de tout à bout il viendra, Et, de farouches comme bêtes. En fera des gens fort honnêtes, Qui sauront faire complimens, Et bien jouer des instrumens. Trois fois les prés auront des herbes, Et les jaunes guérets des gerbes, Et trois fois, durant trois hivers, Ils seront de neige couverts (Cela veut dire trois années), Que, toutes guerres terminées, Et tous ses ennemis vaincus Par le tranchant de son Malchus 1, Il régnera roi pacifique; Et pour monsieur son fils unique Ascagne, qu'on nomme lulus (Qu'on nommoit autrefois Ilus, Devant qu'Ilium la superbe, Devint un champ brûlé sans herbe). Trente ans entiers il régira Lavinium, qu'il quittera Pour faire une ville nouvelle Appelée Albe, sur laquelle D'Hector les généreux enfants Régneront durant trois cents ans, Jusqu'à tant qu'une reine nonne 2 Mette au jour sa race bessonne<sup>3</sup>, Dont Mars, le dieu gladiateur, Passera pour fabricateur. Et puis après, son fils Romule,

A l'imitation d'Hercule, Portant au lieu de justaucorps Peau de louve, poil en dehors, Ramassera par les villages Tous les faiseurs de brigandages, Tous gens de dangereuses mains, Desquels il fera les Romains; Leur ville s'appellera Rome, i)u nom de ce tant honnête homme. Je ne donne aucun temps préfix A ces enfants de votre fils, Pour le terme de leur empire Il durera sans qu'il empire, Jusqu'à tant que tout prenne fin. » « Amen, » dit Vénus; et Jupin Reprit aussitôt la parole: · Et pour Junon qui fait la folle. Et se fait à quatre tenir, Vous la verrez bien revenir; Après avoir bien fait la guerre, Remué le ciel et la terre, Et fait tous ses efforts en vain, Mettant de l'eau dedans son vin. De ces peuples qu'elle tourmente Elle se dira la servante, D'elle chéris autant et plus Qu'ils auront été mal voulus. Dans peu de temps Phtie et Mycène. Aujourd'hui si fière et si vaine, Verra ses habitans vaincus Par les enfans d'Assaracus. Aura même destin que Troie, Et des Romains sera la proie. Puis sur la terre reluira César, qui l'assujettira; L'Océan souffrira ses voiles, Sa gloire ira jusqu'aux étoiles Et lui-même enfin y viendra. Lors, son illustre nom sera Colloqué dans la litanie; La discorde sera bannie:

<sup>4</sup> Sabre, glaive tranchant, couteau de chasse, etc., par un ressouvenir burlesque de l'épée dont saint Pierre frappa Malchus.

<sup>2</sup> Non mariée.

<sup>3</sup> Jumelle. On dit encore aujourd'hui, dans certaines provinces de France, des bessons pour des jumeaux.

Plus de guerres en l'Univers, Sinon en prose ou bien en vers, Quand auteurs aux têtes mal faites, Comme par exemple poëtes, A grands coups de vers outrageans, Apprêterout à rire aux gens. En terre la foi retournée, Et Vesta qui l'a ramenée, Rème, et son grand frère Quirin, C'est-à-dire en françois, Guérin, Donneront partout un tel ordre, Que personne n'y pourra mordre. Du temple du dieu double-front Les portes se condamneront : la fureur impie et la rage Seront là prises comme en cage, Et s'useront toutes les dents A ronger du fer là dedans. » Jupiter se sécha la langue A cette ennuyeuse harangue, Jusqu'à s'en enrouer la voix; Vénus en bâilla quatre fois; Mais ensin il conclut la chose Dont l'auteur qui ces vers compose En son cœur le remercia, Car si fort il s'en ennuva, Que deux fois, faute de courage, Il pensa quitter là l'ouvrage. Jupiter donc quand il lui plut, Certes plus tard qu'il ne fallut, Cessa de faire le prophète, Et Vénus, la dame coquette. Lui sit compliment là-dessus En termes éloquens conçus. Lors il fit venir, pour lui plaire, Son fils, son courrier ordinaire: C'est son fils, ce fils de putain, Qui sait parler grec et latin, Qui coupe si bien une bourse. Qui de l'éloquence est la source, Sait bien jouer des gobelets, Faire comédie et ballets. nventeur des dés et des cartes.

Des tourtes, poupelins 4 et tartes, Et, pour achever son tableau. Sur le tout un peu maquereau. Ce messager prompt et fidèle Gagne la terre à tire-d'aile, Envoyé vers dame Didon Par le grand mari de Junon (Vous allez savoir tout à l'heure Quelle est Didon et sa demeure): C'étoit pour adoucir les cœurs, Et les barbaresques humeurs De la nation tyrienne, En faveur de la gent troyenne. Jupiter, ainsi faisant, prit Le dessein d'un homme d'esprit; Car si Didon, mal informée D'Énée et de sa renommée, De l'intention du destin, Et qu'il étoit cher à Jupin, Si, dis-je, cette dame Elise, Comme de vrais péteurs d'églisc, Les eût chassés de son État, Leur eût refusé tout à plat Dans son pays une retraite, C'est une chose claire et nette Qu'elle eût lors à Jupin rendu Un déplaisir non attendu, Dont elle auroit pu lui déplaire; Mais elle leur fut débonnaire Jusqu'à, dit-on, faire en cela Tout ce qu'il faut, même au delà.

Cependant notre maître Énée,
Ayant eu mauvaise journée,
Eut encore une pire nuit.
A peine le soleil reluit,
Qu'il veut voir si de ce rivage
Le peuple est civil ou sauvage,
Et savoir si les habitans
Sont chrétiens ou mahométans.
Il se leva donc à la hâte,
Ne menant avec lui qu'Achate,
Qui prit en ses mains, en tout cas,
Deux dards et son grand coutelas,

Les poupelins étaient une pâtisserie délicate, faite de beurre, de lait et d'œufs frais pétris avec de la fleur de farine; on y mélait du sucre et de l'écorce de citron. Le poupelin se servait d'ordinaire avec la tourte. (Dictionn. de Furetière.)

re toujours en garde. abliois par mégarde, . sa flotte en un endroit seme ne trouveroit. toit par nécromance. fit expresse défense, peine du morion 1, bevalier que pion s e ne mit pied à terre, ôt bien fait à l'œil la guerre. ce port écarté n lieu de sûreté. voulut s'en instruire tire pièce pour rire : donc toute la façon lle faite en garçon, issant un jeune drôle n fusil sur l'épaule, i couchant chassant devant. t la queue et nez au vent: pui la vit vêtue même que la statue oui va chassant. lit salut en passant. as une perdrix rouge is de la céleste gouge<sup>3</sup> n joue elle coucha, gibier point ne toucha, la poudre fût peu fine, que la dame Cyprine les yeux, voyant du feu, qu'elle l'entendit peu. rougit un peu la belle; re fils s'approcha d'elle,

Elle lui fit un doux regard. Lui disant : « Monsieur, Dieu vous gard ! » A cette parole obligeante Oui l'âme de son fils enchante. Ce ne fut pas pour un petit Ou'il en devint tout interdit, Il fit pourtant le pied derrière D'une assez gentille manière. D'une bouche sentant le thim Et d'un son de voix argentiu, Elle lui fit cette harangue Je ne sais pas en quelle langue : « N'avez-vous point vu par ici, De quoi je suis en grand souci, Quelques-unes de mes compagues, Qui vont chassant dans ces campagnes, Après un cerf qui va fuyant? » Il répondit en bégayant: « Je n'en ai vu tête ni queue, O belle à la prunelle bleue, Belle que je ne puis nommer, Belle qui m'aves pu charmer, Par je ne sais quelle lumière, Que vous avez dans la visière! Ah! par ma foi, j'en suis ravi; Maudit soit si jamais je vi Face qui m'ait plu davantage! La male peste, quel visage, Et que qui vous regardera Sans cligner, impudent sera! Vous sentez la dame divine. J'en jurerois sur votre mine; Mon nez ne se trompe jamais En ce qui sent bon ou mauvais.

st une espèce de punition qu'on pratiquait autrefois sur les soldats conle quelque faute. On les enfermait au corps de garde, et là on leur donsoups de hallebardes. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui fairs passer par tes. » (Leroux, Dictiona. comiq.) simple soldat, fantassin.

peu révérencieux qu'on donnait surtout à *certaines* femines, et dont Scarà qualitier Vénus :

> Affront qui fit monter le rouge Au nez de cette belle gouge,

re dans son Typhon (l. I). à-dire le salut ou la révérence, en jetant un pied derrière l'autre. le visage, les yeux. On disait, avec le même seus, donner dans le résère, visière. Votre gousset et votre haleine Ne furent jamais d'Africaine : Ils ont ie ne sais quoi du ciel. Votre bouche exhale le miel. Ou vous êtes une déesse, Ou du moins nymphe, ou je confesse Que je puis aussi n'être pas Le pieux messire Æneas. Les vents m'ont en cette contrée Donné malgré mes dents entrée. Daignez-moi dire, au nom de Dieu, S'il fait sûr pour nous en ce lieu, Et me faites l'honneur de croire Que vous aurez bien de quoi boire, - Je ne suis pas, en vérité, D'une si haute qualité. Dit Vénus, mais votre servante. Ah! vous êtes trop obligeante. Ce dit-il, et j'en suis confus. - Et moi si jamais je la fus, » Ce dit-elle; et lui de sourire, Disant : « Cela vous plaît à dire. » Puis sa tête il désaffubla; Ses deux jarrets elle doubla A lui faire la révérence. Il fit une circonférence Du pied gauche à l'entour du droit : Et cela d'un air tant adroit. Le pauvre fugitif de Troie. Que sa mère en pleura de joie.

Enfin tous ces devoirs rendus, A l'un et l'autre si bien dus, D'une bouche sentant l'eau rose Elle lui dit: « C'est une chose Ordinaire aux dames de Tyr, D'aimer la chasse et se vêtir De même que je suis vêtue, De courir à brile abattue, Et sans faire trop de façons, De vivre comme des garçons.

C'est ici la terre punique; Le peuple en est fort colérique Qui de Tyr qu'Agénor fonda, En cette contrée aborda. Avecque Didon notre reine, Que la tyrannie et la haine De son frère Pygmalion, Pire qu'un tigre et qu'un lion, Contraignit de plier toilette Et de déloger sans trompette, Un pied mal chaussé, l'autre nu En ce rivage peu connu Les dieux lui donnent un asile; Elle y fait bâtir une ville. Si ce n'est vous importuner, Et que vous vouliez vous donner La patience de m'entendre, J'aurai plaisir de vous apprendre Son histoire, dont aisément On feroit un fort beau roman. - Volontiers, belle Tyrienne, Et je vous conterai la mienne, Qui, je gage cent carolus 1, Vaut bien la vôtre et même plus. - Nous verrons, répondit la belle. Didon fut l'épouse fidèle De l'infortuné Sicheus. A qui, plus traître que Breus 2, l'vgmalion le saughinaire. Comme il récitoit son bréviaire, D'un coup d'arquebuse à rouet, Action digne du fouet, Fit un trou dans le mésentère; Son épouse s'en désespère, En fait faire information; Mais de cette noire action Elle n'eut aucune nouvelle. Tant le meurtrier infidèle Sut tenir son crime secret: La pauvrette en meurt de regret;

Le carolus était une monnaie ancienne qui valait dix deniers; mais ce mot se prenait souvent comme une expression générique, dans un sens plus large et plus vague.

il est probable que ce nom est un ressouvenir des romans de la Table ronde. Dans Blomberis, une des Six Nouvelles de Florian, puisée à cette source, il y a un Bréhus (sic), chevalier félon et brutal, espèce de brigand farouche, que tue le héros du conte au moment où il poursuit une femme.

ses, lors mal peignées, maintes poignées, aux astres innocens : attrise ses sens. qu'elle pleure et crie, pauvre défunt prie, it percé de coups, inglant, ce pauvre époux, e voix épouvantable, 1 l'acte détestable, n frère avoit grand tort r ainsi mis à mort, par cette injuste voie ı or et sa monnoie. i donna le bonsoir. l'elle avoit, à le voir, r extraordinaire : imula l'affaire, urant des malcontens, beau jour si bien son temps, ce que ce frère injuste rgent, pistole juste 1, ses meubles les plus beaux, en vingt et cinq vaisseaux, ent en ce rivage 1 fait bâtir Carthage. iétaire du lieu le denier à Dieu. romper et ne lui vendre de lieu que peut comprendre I'un bœuf, tant grand fût-il; on, par un tour subtil, er cette peau par bandes, s mesures si grandes, ille, par ce bon tour, e vendeur, eut grand tour. is à qui ceci je conte, aussi me rendre compte, ays d'où vous venez, iemin que vous tenez. pi quelles gens vous êtes, le métier que vous faites, e est la religion

Qu'on professe en la région Où vous élisez domicile. - Nous ne sommes pas de Sicile. Dit Æneas, mais d'un pays Où les gens sont bien ébahis. Ou bien fort contre les Grecs pestent (S'entend, si gens encore y restent, Car je crois bien en bonne foi Ou'ils sont tous venus avec moi): Pour dire toute mon histoire. J'irois bien jusqu'à la nuit noire Devant qu'en être à la moitié; C'est un conte à faire pitié, Lt que i'ai bien peur qu'on ne croie. Si jamais le grand nom de Troie, Ce royaume si bel et bon, Qui n'est plus que cendre et charbon, Et le témoignage effroyable Qu'ici-bas tout est périssable, Si jamais ce nom glorieux Est parvenu jusqu'en ces lieux, Vous savez bien quelle est la terre D'où me chasse une horrible guerre. J'en suis sorti sans dire adieu. Et si je me trouve en ce lieu. Cela ne vient pas de ma tête. Mais seulement de la tempête Qui m'a jeté comme un corps mort, Comme par mépris, en ce bord. Je suis le pieux maître Énée. De qui la gloire n'est bornée Que des voûtes du firmament. Et cela, maudit soit qui ment! J'emporte nos dieux tutélaires Soustraits aux Grégeois sanguinaires Oui, comme ils sont esprits follets. S'en eussent fait des marmouzets. J'ai grand dessein sur l'Italie : On me dira que c'est folie, Mais ainsi le veut Jupiter; Si je l'allois mécontenter, M'honorant de sa parentelle, Je serois un Jean de Nivelle 2.

lui faire grâce d'une pistole. Jame, un impie, un dròle. Jean, seigneur de Nivelle, était le fils ainé de Jean II, ontmorençy. Il se rendit doublement méprisable par sa conduite envers son Quand je me suis mis sur les caux, l'avois pour le moins vingt vaisseaux; Mais les vents me l'ont baillé belle: Quoique protégé de Cybèle, A peine de vingt que j'avois En ai-je sept, en tapinois Que j'ai cachés en ce rivage; l'en pleurerois quasi de rage. Je me vois sans un quart d'écu, Pauvre malheureux froid-au-cu, Pauvre malheureux froid-au-cu, Dans ces grands déserts de Lybie! Je suis et d'Europe et d'Asie Chassé tout ainsi qu'un vilain. » Vénus, le voyant en beau train D'iniurier la destinée,

Comme mère passionnée, Ne peut le voir ainsi pleurer, Se plaindre et se désespérer; Mais, pour lui redonner courage, Elle lui tint ce doux langage : « Vous n'êtes pas homme de rien, Ou, ma foi, je me trompe bien; Mais, qui que vous soyez, heau sire, J'ai quelques choses à vous dire, Qui de ces funestes propos Vous tireront fort à propos. Prenez une chemise blanche. Aussi bien nous avons dimanche: La vôtre et ce mouchoir noué Semblent le linge d'un roué. Allez voir Didon dans sa ville : C'est une dame très-civile. Oui vous donnera de sa main De quoi passer votre chemin. Si j'ai le don de bien connoître, Par les choses qu'on voit paroître, Ce que les choses deviendront Et du succès qu'elles auront; Si mes parens m'ont bien instruite. Voyez-vous cette longue suite

De cygnes qui volent là-bas? - Non, dit-il, je ne les vois pas. - La male peste soit la bête! Dit-elle en lui tournant la tête; Tenez, les voilà vis-à-vis. - Ce sont oisons, à mon avis, Dit Achates. - Que vous importe, Oisons ou cygnes, diable emporte! Vous me feriez bien enrager. » De peur de la désobliger, Il ne contesta pas la chose. Elle, rouge comme une rose, Ou, si l'on veut, la face en feu, Se radoucit pourtant un peu, Honteuse de sa promptitude. Et puis leur dit d'un ton moins rude : « Ils sont, si je sais bien compter, Seize: l'oiseau de Jupiter. Bête au meurtre fort adonnée, Leur a bien la guerre menée, Mais il n'a rien gagné sur eux, Dont ils se tiennent bien heureux; ll s'en va faire ailleurs la guerre. Voyez-les planer terre à terre, Tout gaillards d'être en sûreté. Vos gens de même, en vérité, Dans le nouveau port de Carthage Ont oublié quasi l'orage. »

Cela dit, elle lui parut,
Par une lueur qui courut
Depuis ses pieds jusqu'à sa tête,
Telle qu'en quelque jour de fête
Dedans Paphos elle paroît.
Imaginez-vous, s'il vous platt,
S'il eut alors l'âme étonnée,
Notre pauvre messire Énée,
La voyant grandir à l'instant
De quatre pieds et d'un empan;
Sentant de son corps diaphane
Sortir odeur de frangipane;

père et par sa trahison envers le roi Louis XI, dont il abandonna le parti pour celui du duc de Bourgogne; aussi le peuple lui donna-t-il par mépris le nom de chiea-Ayant frappé son père, il fut cité devant la cour pour y rendre compte de son attentat. Mais, plus on l'appelait, plus il se hâtait de fuir vers la Flandre, où étaient les terres de sa femme; de là le proverbe du chien de Jean de Nivelle, qui s'enfui quand on Fappelle.

s habits s'allonger, ınt sitôt changer, t sa forme première, e sans voir la manière se mit à glisser. un sot n'eût pu penser 3 fût une déesse. ria, plein de tristesse : re mère, qu'est ceci? z-vous toujours ainsi tours de passe-passe? cette disgrâce? ti-ie jamais le bien re votre bec au mien? » la chercher de vue. sit sans être vue: de lui témoigner, ue de s'en éloigner, ru'elle a de sa personne, t l'autre elle environné s Virgile nous l'a dit) épais qui les rendit enx mortels invisibles: nt, ces peuples terribles ne les connoissant point, Ster chausse et pourpoint. chemin de Carthage, itaillé de courage; celui de Paphos, ent cinquante échafauds nuit jours on fait des farces, nité des garces. allèrent donc tout droit etit chemin étroit, ille, tête baïssée. érence fut lassée r un coteau fort haut, nme d'un grand échafaud, l la ville nouvelle, ord leur sembla fort belle. vertirent longtemps, er les habitans; nira leur ouvrage. a le plan de Carthage. ouva gens bien hardis rendre de tels taudis. roulent pierres de taille,

Les autres font une muraille; Quelques-uns plantent du pavé, Quelques autres un trou cavé D'une forte voûte soutiennent: Les uns vont et les autres viennent: L'un fait un plancher, l'autre un toit, Ici l'on mange et là l'on boit, Les juges rendent la justice. Ou travaillent à la police. lci quelqu'un attache un clou, Là quelque autre fait un grand trou, Pour en faire puits ou citerne: Là l'on bâtit une taverne. Et là l'on bâtit un tripot: Là l'on travaille du rabot. Et là l'on exerce la scie: Là la chaux vive est amortie, Là l'on fait mal, là pas trop hien, Là fort peu de chose, et là rien. L'un blanchit un mur, l'autre un âtre, L'un travaille en chaux, l'autre en platre. Tout auprès d'un commode port S'élève un grand et vaste fort; Enfiu là l'on taille et l'on rogne, Là l'on charpente, là l'on cogne; Là je ne sais plus ce qu'on fait. J'ai peur d'avoir fait un portrait Assez long pour pouvoir déplaire; Mais je ne saurois plus qu'y faire, Et si j'allois tout effacer, Ce seroit à recommencer. Hors la ville c'est même chose : Dans les champs pas un ne repose. Les uns engraissent les guérets, Les autres vont dans les forêts Chercher de quoi faire une poutre ; Là les bœuts exercent le coutre: Là l'éléphant, lent à marcher, Traine un grand quartier de rocher. Les uns pavent les avenues De grandes pierres non cornues; Les autres font un aqueduc, Afin que la ville ait du suc. Imaginez-vous des abeilles Dont l'on conte taut de merveilles. Qui font de la cire à l'envi (Travailler jamais je n'en vi,

Parce que toute abeille pique; Mais i'ai bien lu la Géorgique 1). Ces animaux si diligens. Dont l'on fait des lecons aux gens. Sont une très-naïve image De ce peuple qui fait Carthage, Tant lorsqu'ils composent le miel De la manne chute du ciel, Que lorsqu'ils forment leurs logettes, Instruisent leurs jeunes avètes 2, Ou vont faire la guerre aux taons, Plus importuns que hannetons. « Oh! bienheureux ceux qui bâtissent Et sous des toits se réjouissent! Dit Énée, et qui, comme nous, Ne courent pas comme des fous! » Cela dit au fidèle Achate, Ils descendirent à la hâte. A plusieurs révérence il fit: Au diable si l'on lui rendit. N'étant aperçu de personne! D'abord cette chose l'étonne, Mais, avant bientôt reconnu Qu'invisible en diable cornu Sa mère l'avait bien pu rendre, Il vouloit son plaisir en prendre. Dieu sait si tous ceux qu'il toucha, Sans être vu qu'il approcha, Eurent lors la fièvre bien chaude, Se sentant donner chiquenaude, Sans savoir par qui ni comment: Cela les touche étrangement. Æneas de rire en éclate, Et s'en épanouit la rate: Jamais il ne fit tant le fou. Dont Achates rit tout son saoûl. Dans la ville, un bois vieil et sombre

Tient un superbe temple à l'ombre; Dans ce temple, cent renardeaux, Cent blaireaux et cent louveteaux. Et cent tourteaux de pain d'épice, Sont présentés en sacrifice Tous les mois à dame Junon, Par les Tyriens et Didon. Quand en Lybic ils abordèrent, Au fond de ce bois ils trouvèrent, Dans je ne sais quel vilain trou, La tête d'un âne et son cou (Si l'ouvrage du grand Virgile Est reçu comme l'Évangile, On trouvera que j'ai fait mal De mettre ane au lieu de cheval; Mais, foi de poëte burlesque, J'ai lu, dans un livre arabesque, Dont j'ai mal retenu le nom, Oue-c'étoit celle d'un auon). Ils en firent tous grande fête D'avoir trouvé ce chef de bête : Chacun bien fort s'en ébaudit. Junon avant un jour prédit A Didon, ravie en extase. Qu'ils auroient les vertus d'un aze 3: C'est-à-dire, pour parler mieux. Qu'ils seroient très-laborieux, De plus sauroient la sarabande 4 Maisauroient l'oreille un peu grande, Et la perruque de barbet, S'ils trouvoient le chef d'un baudet Dans un trou fait à coups de bêche; Qu'après cette fatale brèche Ils auroient le bien de bâtir Ville qui vaudroit mieux que Tyr. Après cette heureuse trouvaille. De massive pierre de taille.

- 1 Le chant IV des Géorgiques de Virgile roule sur les abeilles.
- 2 Abeilles. Terme inusité aujourd'hui.

3 Aze est synonyme d'ane; le lecteur pourrait ne le pas savoir.

A Cette danse, qui venait d'Espagne, comme la pavane et quelques autres, était une des plus répandues de l'époque, et elle avait vogue à la cour. Les Mémoires de Brieme racontent que le cardinal de Richelieu en dansa une devant la reine pour conquérir ses bonnes grâces; et, suivant Saint-Évremond, l'épicurien des Yveteaux s'en fit jouer une aussi à son lit de mort, afin que son âme passât allegramente. On trouvera les renseignements techniques sur la sarabande dans l'Histoire générale de la danse, par Bonne !-

Didon fit un temple en ces lieux A la femme du roi des dieux. Les portes en étoient de fonte; Les degrés par lesquels on monte, Qui sont d'un reluisant airain, Pesoient, il ne s'en faut qu'un grain, Deux mille livres bien pesées. Pour retourner sur nos brisées. Nos Rose-Croix 1 bien assurés De n'être pas considérés, Dans ce superbe temple entrèrent Et partout le considérèrent : L'ouvrage leur en sembla beau. L'ordre du bâtiment nouveau, La matière très-magnifique, Et merveilleuse la fabrique. Eneas, s'attachant à tout, Alloit cherchant de bout en bout De quoi se repaître la vue, Quand d'une chose à l'imprévue D'abord il se trouva surpris; Mais, ayant repris ses esprits, Il en conçut quelque espérance Qui n'étoit pas hors d'apparence, Qu'en ce pays, quoique inconnu, Il seroit le très-bien venu. Parmi cent choses qu'il contemple, Attendant la reine en ce temple, Charmé de tant d'objets nouveaux, ll voit en plusieurs grands tableaux, Mais qui n'étoient pas peints à huile, L'histoire de sa pauvre ville, Les champs fameux où si souvent Il avoit gagné le devant, Quand les Grecs sur les Dardanides Faisoient un peu trop d'homicides. Les Atrides si belliqueux, Achille qui l'étoit plus qu'eux. De qui souffrit tant de boutades. Tant de folles rodomontades,

Le très-prudent Agamemnon, Qui dit si cruellement : Non. A Priam, le roi vénérable. Quand, après le sort déplorable De son fils par lui mis à mort, Il voulut, dont il eut grand tort, Par un excès de barbarie, Que son corps fût à la voirie. Les larmes grosses comme pois Lui churent des yeux trois à trois; Je ne sais si ce fût de joie De voir le grand renom de Troie. Ou bien si ce fut de douleur Au souvenir de son malheur: Mais je sais que, troublé dans l'âme, Il s'écria lors : « Notre-Dame! Et qui l'auroit jamais pensé Que de tout ce qui s'est passé Dans les affaires de Phrygie, On eût nouvelle en la Libye? Il n'est pays si reculé Où notre nom ne soit allé! Voilà Priam, par Sainte-Barbe: Je le reconnois à sa barbe, Au dragon qu'il avoit dans l'œil; Oui, le voilà vêtu de deuil. Ce peuple n'est point si farouche Que le mal d'autrui ne le touche; Il est capable de pitié, Et susceptible d'amitié. Ce ne sont point des mangeurs d'hommes; lls sont, ma foi, ce que nous sommes; Chez eux le mérite a son prix, Chez eux nous ne serons point pris Pour des francs coureurs de malettes; Nous en sortirons bragues nettes, Ils pourront faire quelques cas D'un homme fait comme Æneas. Et si chez eux la renommée Des grands hommes est estimée.

1 C'est-à-dire nos magiciens. Les frères de la Rose-Croix, qu'on appelait aussi alors de la Rosé-Croix, ou de la Croix-Rosée, s'étaient révélés vers le commencement du siècle et préoccupaient beaucoup l'attention publique. On trouve, de 1610 à 1625 surtout, une multitude de pièces satiriques et de diatribes dirigées contre eux; nous ne citerons que le livre de Gabriel Raudé: Instruction à la France sur la vérité de l'Mistoire des frères de la Rose-Croix, 1625. Une affiche qu'ils tirent apposer à Paris, et que Naudé rapporte, montre qu'ils s'attribuaient la faculté d'être invisibles.

Je suis du bois dont on les fait, Grâces à Dieu, chacun le sait. Je n'en dirai pas davantage, Puisque tout homme de courage Doit parler de soi sobrement. »

Cela dit, pitoyablement Il se remit sur ses peintures, Pour y chercher ses aventures. Les fâcheux souvenirs qu'il eut, Et combien d'eau des yeux lui chut, Voyant dans ces tristes batailles, Tantôt les Grecs, comme canailles, Détaler devant les Troyens, Et puis, comme devant les chiens Gagne au pied le timide lièvre, Voyant, non sans avoir la sièvre, Ses éperdus concitadins, Devant ce perceur de boudins, Ce diable de fils de Pélée, S'en courir à bride avaléc! Et puis, de Rhésus trépassé, Qui certes s'en fût bien passé, ll vit les quartiers et les tentes. Neuves encore et reluisantes. Car il étoit tout frais venu : Le pauvret, s'il se fût tenu De sommeiller cette nuitée. On ne l'eût pas inquiétée Sa Majesté, comme l'on sit. En l'assommant dedans son lit: Ce fut par le fameux Tydide Diomède, un grand homicide, Qu'il fut, comme il dormoit, occis, A ce qu'on dit, de sens rassis: Il enleva son équipage, Jusqu'à ses mulets de bagage; Ses chevaux, bêtes de grand prix, Lui furent pareillement pris. J'ai oui dire à gens qu'on doit croire, Si dans Xante ils eussent pu boire, Que le prudent Agamemnon Laissant équipage et canon, Honteux, la queue entre les jambes, Et de près de demi-cent d'œufs.

Eût replié ses oriflambes 1. Et fait, sans battre le tambour, Vers Mycène un honteux retour. Énée fit le Jérémie, Et mouilla sa face blêmie; Il pleuroit en perfection, Et même sans affliction. Puis il vit le jeune Troile, Ayant perdu son dard ou pile s, Qui s'enfuyoit bien étonné De se voir désembatonné, Devant le fier fils de Pelée, Qu'il avoit dans une mêlée Témérairement défié, Devant que d'avoir essayé S'il avoit le pouvoir de faire Réistance à tel adversaire. En s'enfuyant il trébucha, Se fit grand mal, se déhancha, Se fit à la tête une bosse; Achille survint en carrosse, Et d'un grand coup de javelot Fit sortir son sang à grand flot : De ce grand coup de Péléide Il mourut sans quitter la bride De ses chevaux, qui, sans pleurer, Virent leur cher maître expirer; A son char sa jambe accrochée D'un coup de sabre étant tranchée. Le reste du corps dépendu Demeura sur terre étendu. Lors sa tête demi-brisée De sable fut pulvérisée, Et son habit de sang souillé Par Achille fut bien fouillé.

Puis les Troyennes désolées, Pour la plupart échevelées, Y rendoient visite à Pallas, Laquelle n'en fit pas grand cas, Ni d'une superbe jaquette Faite d'une riche moquette, De deux paires de souliers neufs,

<sup>1</sup> On disait alors à peu près indifféremment ortstambe ou ortstamme. (Voir Trésor de Nicot.)

<sup>2</sup> Du latin pilum, trait, javelot.

nbassade honorable it point favorable; btinrent ni regard, s chétif : Dieu vous gard ! ue dura leur prière montra le derrière. se mit à siffler. le les ouïr parler. evoit ce même Achille, un peu sujet à sa bile, uefois même un peu fou, ı dépit du loup-garou. rs à l'entour des murailles, s indignes funérailles! le corps de sang vidé re Hector par lui lardé; après il lui voit vendre moit, dit-on, à prendre) e corps au poids de l'or. Priamus encor, hir cette âme affamée, uin droite désarmée gauche l'étoit aussi), ant, de douleur transi, iambes victorieuses, bien voulu voir cagneuses. nand il vit tout cela. deuil se renouvela! e char et ces dépouilles. volontiers chanté pouilles, aité cet inhumain. ors été sous sa main! ès il se vit lui-même. ut une joje extrême. au milieu des Grégeois e carnage que trois. rmée orientale e l'amante à Céphale, risage était si noir;

Puis, il prit grand plaisir à voir La vaillante Pantasilée, Si terrible dans la mêlée, Qui portoit, ainsi qu'un garçon, Au lieu de jupe un caleçon : C'étoit une rude femelle. Et qui n'avoit qu'une mamelle, Oui n'eût pas craint dans le combat De s'attaquer à Goliat: Femme ainsi qui rien ne redoute A monté dessus l'Ours sans doute 1. Comme Æneas, triste et confus, A peine à s'ôter de dessus La trop véritable peinture De Troie et de son aventure, A certain bruit qu'il entendit, Ayant levé la tête, il vit Entrer la reine dans le temple. De demander s'il la contemple Avec grande admiration, C'est une sotte question, Car elle étoit charmante et belle Autant au jour qu'à la chandelle, Et, jour et nuit, un vrai soleil. On ne peut rien voir de pareil A sa vénérable personne. Troupe nombreuse l'environne De jeunes gens embâtonnés \*, Bien civils et morigénés. Le capitaine de sa garde Tient en main une hallebarde. Elle avoit six tambourineurs. Douze fifres, et six sonneurs De mélodieuses cymbales: Six maîtres joueurs de timbales Ne faisoient que carillonner : On n'eût pas oui Dieu tonner. Enfin, foi d'écrivain moderne, Je souffrirai que l'on me berne 3,

ion usitée en parlant de ceux que rien n'épouvantait. 1 de bâtons. Scarron a dit de même, dans le *Typhon* (ch. 11) :

Ces monstres embâtonnés;

plus haut, il nous a montré le jeune Troîle Qui s'enfuyait, bien étonné De se voir désembatonné.

r quelqu'un, c'était, au sens propre du mot, le secouer sur une couverture

Si le jour qu'au temple elle alla, Rien de charmant comme cela A jamais paru dans l'Afrique. Énée en est tout extatique, Achate si fort ébloui. Ou'il ne faisoit que dire: Oui, Que bégayer et que sourire A tout ce qu'on lui pouvoit dire. Æneas s'en fût bien moqué; Mais il n'étoit pas moins piqué 1. Navez-vous point vu sur le fleuve Qui le pays de Sparte abreuve, Une nymphe qui va chassant; Ou Diane, lorsque dansant Au milieu des hamadryades, Des napées, des oréades, Elle les passe, ou peu s'en faut, Toutes de la ceinture en haut? Sa trousse lui pend sur l'échine; Enfin, elle a si bonne mine, Et paroît avec tant d'éclat, Que, la voyant en cet état, Sa sotte mère de Latone Ne fait rencontre de personne. Qui ne s'en éloigne au galop, A cause qu'elle parle trop Dee vertus dont sa fille abonde.

Et qu'elle en accable le monde; Telle, et plus admirable encor Dans son cotillon de drap d'or, Et sa fraise goderonnée Parut Didon à notre Énée. O Dieu qu'il la faisoit beau voir! Qu'elle faisoit bien son devoir De donner à chacun courage De travailler après Carthage! Sous un grand dôme lambrissé, Dans un grand fauteuil tapissé, S'étant mise bien à son aise. On cria trois fois : « Ou'on se taise! » On lui présenta des placets. Cent Suisses, portant cabassets 3, Lorsque la foule étoit trop grande, Ajoutoient à la réprimande Ouelquefois des coups de bâton : Quand bien elle eût été Caton. Elle n'eût pas mieux fait justice; Elle n'y prenoit nulle épice 4, La rendoit libéralement, Et toujours équitablement; Elle ne prononcoit sentence, Qui ne fût pièce d'éloquence: Tout se jugeoit là sans appel, Tant au civil qu'au criminel,

et le faire ainsi sauter en l'air. On peut voir la description pittoresque de la berne dans une lettre de Voiture à mademoiselle de Bourbon. (Edit. Charp., 1858, I'v volpage 40.)

4 Frappé, ému.

2 Toujours des anachronismes bouffons. Les draps d'argent ou d'or, quelquefois d'argent et d'or, étaient portes au dix-septième siècle par les personnes de condition. Tallemant des Réaux nous apprend que madame de Nouveau regardait une jupe de toile d'or, avec quatre grandes dentelles, comme une de ses petites jupes. (Hist. de Villarc.) Quant aux fraises goderonnées, nous ne pouvons mieux faire, pour les décrire, que de reproduire en partie une note de M. Ed. Fournier : « Godronné ne vient pas, comme on pourrait le croire, du mot goudron, qui, toutefois, n'eût pas été mal employé pour des rabats et des fraises aussi solidement empesés que ceux dont il s'agit ici; il dérive du mot godron, dont se servaient les anciens architectes pour désigner une sorte d'ornement ou de moulure en forme d'œuf, d'amande, ou plutôt de godet, pour remonter tout de suite à la première source de toutes ces étymologies. Dans le langage des lingères et empeseuses, le godron était le pli rond et rebondi qu'on multipliait à l'infini sur les collets à plusieurs étages que portaient les femmes, et sur les larges fraises mises à la mode, puis délaissées par Henri III. » (Variet. hist. et litt., 1, 163.)

\* Épices s'entendait des salaires que se taxaient, pour leurs peines, les magisrats au bas des jugements. Comme tous les abus, celui-là avait atteint des proporfaires non plaidées cats étoient vidées. melgu'un étoit convaincu, lonnoit du pied au cu; t pour de grandes fautes aisoit briser les côtes : hacun étoit traité r'il l'avoit mérité. fut pas moins habile lice de la ville. sa tous les berlandiers. sur les usuriers, ı que les maquerelles, putains laides et belles, les chanteurs de chansons mt d'aides à macons. ice distributive, te reine fugitive pit ainsi sagement. à chaque moment, e disoit à l'oreille : reine est une merveille. » enchérissant dessus, Elle en est trois, et plus! » ivec foule et rumeur grande ans le temple une bande, ıx qui marchaient les premiers faits comme prisonniers. cria : « Male peste! éante, Antée et Sergeste. rincipaux de mes gens vois entre des sergents. » it eux, qu'il ne vous déplaise. toient pas trop à leur aise. ı est tout stupéfait. raison en effet. en perd quasi l'haleine, et l'autre bien en peine ir qui les mettoit là. ant on cria : « Holà! » ix messieurs, sans le nuage | Et, sa gorge désaltérée,

Qui les retenoit comme en cage, Eussent sans doute étourdiment Été faire leur compliment : lls eussent fait une folie. La reine dit: « Qu'on les délie! » Aussitôt on les délia. Un chacun d'eux s'humilia. Et sit révérence profonde Qui contenta fort tout le monde. Nos deux invisibles messieurs Se coulent à travers plusieurs Qui ne peuvent voir qui les touche, Asin d'entendre de la bouche De leurs amis ce qu'ils diroient, Le traitement qu'ils recevroient, Où leur flotte étoit arrivée. Comment elle s'étoit sauvée. S'il en restoit beaucoup ou peu, Comment, à quelle heure en quel lieu, lls avoient pu gagner la terre, S'ils seroient prisonniers de guerre. Ou bien, comme des malfaisans. Mis aux galères pour dix ans. Audience leur fut donnée. Et l'éloquent Hionée De ses manottes déchargé. Après avoir un peu songé, Dit ces paroles, ce me semble : « O reine! à cause que je tremble. Je ne dirai peut-être rien Qui ne vous scandalise bien. Commandez qu'on me donne à boire, Et je vous conterai l'histoire Des gens les plus infortunés Oui soient en ce bas monde nés. » Aussitôt une pinte entière De très-rafraîchissante bière Lui fut mise en un gobelet. Le drôle le vida tout net : La dose fut réitérée.

mesurées, si bien que, lors de l'incendic de Palais, en 1618, le facétieux sant put dire, en un double calembour que tout le monde comprit :

> .... Dame Justice, Pour avoir mangé trop d'épice. Se mit tout le palais en feu-

ll dit d'un fort beau ton de voix Ces belles paroles de choix : « O reine! à qui Jupiter donne Le pouvoir de porter couronne Sur un peuple vaillant et sier, Et le bonheur d'édisser Une ville avec citadelle Oui sans doute sera fort belle. Mais où l'on vit fort chèrement (J'en puis parler pertinemment : Il m'a coûté dix richedales 1 l'our avoir eu serviettes sales. Et nappe plus sale deux fois. Mangé deux centaines de noix, Et la moitié d'un vieil fromage; Je n'en dirai pas davantage, Car on n'ajoute guère foi A des étrangers comme moi). Or, pour revenir à mon conte, Puisqu'il faut donc vous rendre compte De nos noms et de nos surnoms, Et du pays d'où nous venons. Mon nom est Marc llionée. Grand chambellan du sieur Énée. Nous sommes les pauvres Troyens; Par les Grecs privés de nos biens; Un très-impertinent orage Nous a poussés en ce rivage. A peine échappons-nous des eaux. Que vos sujets de nos vaisseaux Ont voulu faire une grillade; Je ne sais si c'est par bravade, A tout le moins je sais fort bien Que cette action ne vaut rien: Cela passe la raillerie: Empêchez-les-en, je vous prie. Bou, si chez votre nation Avcc mauvaise intention Nous étions venus mouiller l'ancre: Nous serions noirs comme de l'encre. Si nous étions ici venus,

Armés au dos et glaives nus, Fouiller vos greniers et vos caves, De vos gens faire des esclaves, Forcer femmes, ravir enfans, Enlever tous vos éléphans, Faire la guerre à toute outrance: Puis, sans faire la révérence Et le moindre remerciment. Gagner nos vaisseaux vitement. Une entreprise si hardie Mériteroit bien l'incendie, Et, nous ayant tous assommés, Vos gens n'en seroient pas blâmés. Mais, au triste état où nous sommes. Pauvres et misérables hommes, Vaincus par les Grecs assassins, Nous n'avons pas de tels desseins : Loin de saire telle incartade. Nous vous demandons la passade; Si vous nous la voulez donner, Dieu vous en veuille guerdonner 2. Nous ne voulons, grande princesse, Maintenant qu'amour et simplesse; Le reste dépendra de vous. Ne vous contraignez pas pour nous, Et gardez-vous bien de nous faire Une aumône non volontaire : Vous seriez sotte en cramoisi 3, Si vous nous la donniez ainsi. Les Grecs appellent Hespérie Une terre du ciel chérie; Les gens y sont mauvais garcons. Et les champs en toutes facons Donnent à ceux qui les cultivent Tous les hiens dont les hommes vivent; Ce pays, aux temps anciens, Fut celui des Énotriens; Depuis, cette terre jolie D'Italus s'appelle Italie. S'il faut vous franchement parler, C'est là que nous pensions aller,

<sup>!</sup> Monnaie d'Allemagne très-répandue, de la valeur de trois livres.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Récompenser.

<sup>5</sup> C'est-à-dire tout à fait, au suprême degré. Cette expression, qu'on ne joignait jamais qu'à un mot de mépris ou d'injure, resta longtemps fort à la mode; Scarron l'a employée plusieurs fois.

Quand Orion porte-tempête, Un astre sujet à sa tête, Nous a pris en aversion Sans en avoir occasion; Nous a, par un vent de galerne, Secoués comme gens qu'on berne, Et dans de grands vilains rochers A bien fait jurer nos nochers. Nos navires sont dispersées 1, Ces quinze ou seize ramassées, Qui viennent ici d'aborder, 0ù Dieu les veuille bien garder, Ne sont que la moindre partie De la flotte bien assortie D'armes et de provisions, Que, lorsque les Grecs champions Nous prirent tous à la pipée, Nous avons en hâte équipée. Qu'ils savoient bien ce qu'ils faisoient, Les vents, alors qu'ils nous poussoient Vers ces infortunés rivages! lls nous portoient vers les sauvages; Nous secondâmes leurs efforts, Et gagnames enfin ces bords. Voyant votre nouvelle ville, Nous crûmes tous voir un asile; Nais quelle inhospitalité, Quelle rage ou brutalité Règne en cette maudite terre! Quel malheureux esprit de guerre Possède celui de vos gens! lls sont pires que des sergens?. Au sortir de ce grand orage Nous nous contentions du rivage De peur de vous importuner, Afin de nous démariner, Remplir d'eau nouvelle nos pipes 3, Et sécher au soleil nos nippes;

lls nous ont donné mille coups. Tiré slèches, jeté cailloux, Nous ont bafoués, fait la nique, Nous ont dit en langue punique Une injure qui fait rougir. Est-ce là comme il faut agir? Si votre nation trop vaine Ne craint point la puissance humaine. Et, se fiant trop en ses mains, Méprise les autres humains. Qu'elle craigne les dieux célestes. Et les tonnerres et les pestes. Dont sur les mauvais garnements Ils exercent leurs châtiments; Qu'elle songe à la récompense Que souvent, quand moins on y pense, ils donnent aux cœurs généreux Qui soulagent les malheureux. Nous sommes serviteurs d'un maître Aussi vaillant que l'on puisse être, Un vrai dieu Mars en bataillant, Mais aussi juste que vaillant, De plus, aussi pieux que juste, Laborieux, adroit, robuste. Si les destins en ont eu soin. Soit qu'il soit près, soit qu'il soit loin, Si quelque saumon ou barbue N'en a point fait une repue, Nous n'avons point à redouter, Ni vous, grande reine, à douter Oue de toute notre dépense Vous n'avez bonne récompense : C'est un homme qui pave bien. Et qui n'escroque jamais rien. Sans nous vanter, en la Sicile Nous avons un fort bon asile; Acestes est notre parent, Qui n'est point homme indifférent,

Navire était alors indifféremment du masculin ou du féminin « 8'est présenté un novice en poésie, requérant qu'il plaise à la compagnie desclarer quel genre sont les mots navire et affaires. La compagnie surseoit à opiner sur sa requeste jusqu'à l'arrivée du sieur l'acan. » (l'ar. hist. et l'ilt. d'Ed. Fournier, I, 153) Navire est toujours au féminin dans l'acan, et, en 1666, Ménage constatait que ce mot était encore des deux genres, surtout en vers.

<sup>2</sup> Officiers subalternes de la justice, qui correspondaient à peu près à l'huissier d'aviourd'hui.

<sup>3</sup> Vaisseaux de terre.

Et qui prend part en nos affaires; Ennemi de nos adversaires, Lion de colère embrasé, Mais mouton, étant apaisé, Et qui saura de quelle sorte Votre peuple envers nous se porte. Faites-nous donc faire chez vous Un traitement qui soit plus doux. Nos vaisseaux, blessés jusqu'aux quilles, Ont besoin de clous et chevilles, De planches de bois, de chevrous, Ont perdu tous leurs avirons, Leur grand mát, leurs longues antennes; De grands pins vos forêts sont pleines, Soit pour de l'argent, ou par don, Mettez-nous-les à l'abandon. Si Sa Maiesté qui m'écoute Nous laisse suivre notre route, Et. sans qu'on nous demande rien, Comme elle est très-femme de hien, Nous donne aussi le temps d'attendre Jusqu'à tant que se puisse rendre En ce même pays ici, Énée et les autres aussi, Oui sur les ondes de Neptune Comme nous ont couru fortune, Ou si de notre roi perdu Le corps, vainement attendu, Est mangé de quelque baleine, Et de son fils l'attente est vaine, Pour le moins qu'il nous soit permis. Au lieu de ce pays promis, D'aller chercher un autre asile Chez Acestes dans la Sicile. Si tout ce qu'a dit le destin De ce plaisant pays latin N'est rien qu'une billevesée. Dont on nous a l'âme abusée, Un vrai conte à dormir debout, Une chimère, et puis c'est tout, Une franche imposture, en somme, Dont un Dieu qui ment comme un homme (Sauf son honneur, c'est Jupiter,)

A voulu nos malheurs flatter. » Ainsi finit llionée. Dont louange lui fut donnée Par quelques-uns des Tyriens; Car, pour dire vrai, les Troyens Eurent la cervelle étourdie D'une harangue si hardie, Ils s'en mirent à bourdonner, Quand la reine, sans s'étonner, D'avoir une réponse à faire, Ouvrit la bouche et les fit taire, Voici tout, à ce qu'on.me dit, . Ce qui de sa bouche sortit Après avoir, tête peuchée, Un peu sa harangue ébauchée: « Bonnes gens, n'avez point de peur, Je vous jure par mon honneur, Et ce n'est pas peu, quand j'y jure, Qu'on ne vous fera nulle injure. Une affaire longue à conter Me force de faire arrêter Ceux qu'on trouve portant rapières, Aux environs de nos frontières. En ce pays nouveaux venus. Nous avons peur des inconnus: Le moindre vaisseau dans la plage Nous donne aussitôt de l'ombrage. Sans cela, vous n'auricz de nous Reçu la moitié tant de coups. Je m'offrirois de les reprendre, Si tant de coups se pouvoient rendre, Sans qu'aucun, de votre côté, En demeurât épousseté. Je voudrois, pour vous satisfaire, Que cette chose se pût faire, l'ouvoir révoquer le passé; Mais puisqu'aucun n'est trépassé, Pour les épaules maltraitées Emplâtres seront apprêtées. Et vous aurez chacun un plat D'un très-souverain oxicrat 1. Je ne plaindrai point la dépense Pour vous faire oublier l'offense;

I Lotion qu'on prépare avec une cuillerée de vinaigre mêlée dans cinq ou six fois autant d'eau. Peut-être n'est-ce pas cit le lieu de dire que ce mot vient du grec, et encore moins d'en donner l'étymologie.

Car qui n'a point ou parler, En quel pays n'a pu voler De votre prince l'origine? On sait partout qu'elle est divine, Quoique issu d'un père mortel: A si mère on bâtit autel : Toute femme qui s'abandonne La reconnoît pour sa patronne, Et dans notre calendrier On ordonne de la prier. Qui ne sait les causes données D'une guerre de dix années? Les gens de Tyr et de Sidon Ne sont pas si stupides, non. On sait hientôt parmi les nôtres Ce qui se passe chez les autres. Le soleil reluit dessus nous, Aussi bien qu'il fait dessus vous. Mais, soit que vous ayez en tête Du pays latin la conquête, Et des beaux champs saturniens; Soit que, des bords Ériciens, Acestes, le compatriote, Attire les cœurs de la flotte, Vous serez de nous escortés, Vous serez de nous assistés De munitions et de vivres. J'ai quinze ou seize mille livres, Ne craignez point d'en disposer. Certes, si sans me refuser, Vous voulez accepter l'asile Que je vous offre dans ma ville, Je ne ferai pas des Troyens Moins de cas que des Tyriens, Et plut à Dieu que votre prince Fût en cette même province Par le même orage jeté! Je ferois faire, en vérité, Pour une si bonne fortune, Un beau sacrifico à Neptune.

Oh! que bien il s'en trouveroit Celui qui me l'amèneroit! Je veux le long de cette rade Envoyer des hatteurs d'estrade : Pour voir s'il ne s'est point niché En quelque petit port caché, Ou bien en quelque forêt sombre, Pour être fraichement à l'ombre. » A ces discours non attendus, Ils rirent comme des perdus, Les bons Troyens, et, ravis d'aise, Dansèrent autour de sa chaise, Se mirent à crier : Vivat! Frappèrent à l'envi du plat De la droite contre la gauche, Ne respirèrent que débauche s. Et reçurent des Tyriens Traitement de concitoyens. Dieu sait s'ils eurent grande hâte, Énée et son fidèle Achate, De sortir hors de leurs brouillas. Dont ils étoient déjà bien las. Achate dit au sieur Énée : « Passerons-nous ici l'annéc? Qu'espérons-nous gagner ainsi? Nous n'avons plus que faire ici. Montrez-vous donc, fils de déesse, Puisque cette bonne princesse Vous veut ainsi faire chercher. A quoi diable bon vous cacher? Toute votre flotte est sauvée, De plus, heureusement trouvée; Il ne nous manque qu'un vaisseau: Pourquoi s'est-il perdu dans l'eau? ll n'avoit qu'à gagner la terre, Comme nous fimes à grande erre 3. Votre mère n'a point menti, Et vous a fort bien averti. . Comme il parloit, l'épaisse nue S'étant par le milieu fendue,

I, p. 301.)

3 A grande vitesse. Erre signifie quelquefois la marche du vaisseau.

<sup>1</sup> Battre l'estrade, ici, c'est aller à la découverte. Ordinairement ces mots se prenaient dans un mauvais sens et s'appliquaient aux vagabonds ou aux voleurs.

2 Que joie, que festins. Le mot débauche n'avait pas alors, à beaucoup près, un sens si fort ni si absolu qu'aujourd'hui. (Voir notre note, Roman comtque, éd. Jann.,

Æneas parut en ce lieu Aussi brillant qu'eût fait un dieu, Car sa mère bien avisée Sur sa chevelure frisée Avoit deux fois pleine sa main Répandu poudre de jasmin; Avoit avec de la pommade Rafraîchi son teint un peu fade, Et mis dans sa face et ses yeux Certain air qu'on remarque aux dieux. Comme on blanchit la dent d'ivoire, Que l'on voit moins blanche que noire, A force de la bien frotter, Ou comme l'on voit éclater Le fin or autant que la braise Qui l'a fondu dans la fournaise, Lorsque l'orfévre l'a rendu Assez beau pour être vendu, Tel en ce lieu messire Énée. A la troupe bien étonnée. Parut en disant : « Me voilà! » Nul à cet étrange objet-là Ne sut si ferme de courage Qui n'en devint pâle au visage. Didon, sans couleur et sans voix, En sit le signe de la croix; Mais à la beauté du fantôme, Elle se tira du symptôme ', Et lui, la main droite au bonnet, Dit, d'un ton de voix clair et net : « Yous voyez ici, grande reine, Celui dont vous êtes en peine, Et moi je vois de mes deux yeux Une dame pareille aux dicux, La première et seule personne, Aussi charitable que bonne, Qui, sachant notre affliction, Nous ait offert protection,

Un autre nous eût dit : « Canailles. « Vous n'êtes rien que truandailles, « Vous ne logerez point céans, » Ou nous eût fait mettre léans; Fnsuite de la bâtonnade Nous eût fait donner l'estrapade 2 Et brûler nos nefs dans le port, Au lieu de nous offrir support. Une action si débonnaire Ne restera pas sans salaire, Et je vous médite un présent Oui ne sent point son paysan: Non que ni Troyen ni Troyenne, Ni moi, belle Sidonienne, Vous puissions, tant que nous vivrons, Rendre ce que nous vous devons; Au moins notre reconnaissance Sera selon notre puissance: Le reste dépendra des dieux Qui sont grands amis des pieux, Des aumôniers, des charitables, Qui secourent les misérables. Qu'il fait bon être généreux 3 ! Et que notre siècle est heureux Qui porte une telle personne Plus que digne de sa couronne; Et que les petits et les grands Béniront messieurs vos parents D'avoir, par un saint mariage, Mis au monde dame si sage! Tant que les fleuves couleront, Qu'au ciel les astres reluiront, Et que les monts feront ombrage Aux terres de leur voisinage, On ne dira de la Didon Rien que d'honnête, bel et bon. » Sa harangue ainsi terminée, Il prit la main d'Ilionée,

¹ Frayeur, sorte d'évanouissement et de syncope. (V. Loret, l. II, lettre xLvin².)
² L'estrapade était une espèce de potence tres-élevée, au haut de laquelle on élevait les criminels à l'aide d'un tourniquet, pour les laisser ensuite retomber à quelques pouces de terre.

<sup>3</sup> Ce n'est pas sans arrière-pensée que Scarron développe ce thème avec une telle abondance de cœur. Le poête quémandeur ne manque jamais une occasion, même en dehors de ses dédicaces, de se rappeler au souvenir des personnes charitables, surtout de la reine Anne d'Autriche. à qui ce premier livre est adressé-Les vers suivants sont une allusion fort claire à celle-ci.

Lequel de respect s'inclina Si très-bas, qu'il s'en échina. Il traita de même Sergeste; Cloante, Gias et le reste De ces grands-pères des Romains Eurent leur part des baisemains. La reine donc fut étonnée De l'apparition d'Énée, Et puis après se rassura, Le considéra, l'admira, Lui sourit au nez pour lui plaire, Contrefit sa voix ordinaire, Et lui dit, parlant un peu gras, L'ayant pris par le bout du bras :C'est par la main que je veux dire): α Comment vous portez-vous, heau sire? - Moi, lui dit-il, je n'en sais rien: Si vous êtes bien, je suis bien, Et j'ai pour le moins la migraine. S'il faut que vous sovez malsaine. Vous vous portez bien, Dieu merci, Je me porte donc bien aussi. » A cette élégance troyenne, Tant soit peu cicéronienne, Didon de rire s'éclata: Toute la troupe l'imita. Et ne dura cette risée Qu'autant que dure une fusée. Le bruit cessé, la reine dit: · Vraiment, le sort est bien maudit, De vous maltraiter de la sorte; Le grand diable d'enfer m'emporte, Quoique très-vilain animal, Si je ne lui veux bien du mal! Vous êtes donc ce fils d'Anchise, De qui Vénus, nue en chemise, Recut, sur les bords du Ximois, Un fardeau qu'on porte neuf mois, Dont sortit, la neuvaine faite, Votre personne si parfaite? Qu'il est peu de monde ici-bas,

Qui de vous ne fasse grand cas, Comme de quelque rare pièce! Quand Teucer fut chassé de Grèce, Chez mon père il se retira, Et son assistance implora : Il reçut de Bélus, mon père, Ce qu'il eût souhaité d'un frère. En ce temps-là le bon Bélus, Suivi de soldats résolus. Menoit guerre très-violente, A ceux de Cypre l'opulente ; Il prit l'île et la fourragea, Des dépouilles ses nefs chargea, Dont j'eus pour ma part une tonne De poudre de Cypre 1 très-bonne. Mais que vous importe cela? Or j'eus par lui, dès ce temps-là, De vous parfaite connoissance, Et l'appris de lui la naissance, Et le progrès et la fin qu'eut Une guerre, où tant que vécut llector, leur puissant adversaire, Les Grecs ne firent que l'eau claire 2 Contre les valeureux Trovens. Dont il me disoit mille biens. Il me conta de vous merveilles. Au grand plaisir de mes oreilles : Que vous étiez un grand sauteur, Un grand archer, un grand lutteur, Un grand sonneur de cornemuse, Faisiez des vers comme une muse Baladin, assez violon Pour être envié d'Apollon, Admirable avec la guiterre, Et de plus grand homme de guerre. ll n'auroit pas voulu mentir A la fille du roi de Tyr, Qui ne vous prend point pour un autre. I'n grand malheur comme le vôtre, Sur elle aussi bien que sur vous, A tiré quantité de coups,

<sup>4</sup> La poudre de Chypre, dont l'usage était très-répandu parmi les hommes comme parmi les femmes, surtout pour la chevelure, se faisait en prenant pour base de la mousse de chène et de la farine de fèves.

<sup>2</sup> Paçon de parler proverbisle pour dire : ne réussirent point, n'eurent que de échecs.

Desquels elle a paré partie, Et s'est assez bien garantie; Mais, enfin en ces vastes lieux. Par la bénignité des dieux. Elle fait jouer la truelle Après une ville nouvelle. Dont le plus bel appartement Est à votre commandement. Très-grande pitié vous lui faites: Malheureuse comme vous êtes, Ceux à qui tout porte guignon La font larmoyer sans oignon. C'est pourquoi, monseigneur Énée, Que bénite soit la journée Que le brave fils de Vénus Et les siens sont ici venus, »

Ainsi dit la dame courtoise
D'une bouche exhale-framboise.
Elle en reçut, si je ne mens,
Plus de mille remerchmens;
Puis après, d'Æneas conduite,
Une grande foule à sa suite,
Au palais elle se rendit;
Mais en partant, Virgile dit
Qu'afin d'avoir les dieux propices,
Elle mit ordre aux sacrifices.

Énée, en peine si ses gens Étoient bien buvans et mangeans, Fit marcher devers ses navires Cent pourceaux choisis, dont les pires Avoient quatre grands doigts de lard; Ils n'arrivèrent que bien tard, Encor qu'on les menât en laisse, Parce qu'ils avoient trop de graisse. Il fit aller aussi vingt bœuſs, Chargés chaœun d'un sac plein d'œuſs

Pour faire omelettes baveuses: De plus, cent brebis non galeuses, Chacune ayant son gras agneau, Et six pièces de vin nouveau. Cependant la maison rovale Ses plus riches meubles étale. On ne voit que tables dresser, Et que murailles tapisser; Les moindres meubles sont d'ivoire Historié d'éhène noire: Les rideaux des lits, sans mentir, Sont du plus sin pourpre 4 de Tyr, Et même les tapisseries; Dans les riches orfévreries Que soutiennent de grands buffets, On voit dépeints les nobles faits, Et toutes les rudes mêlées, Très-artistement ciselées, Des rois de Tyr et de Sidon, Où fut reine autrefois Didon. Devant Æneas et sa troupe On servit quelques plats de soupe, Attendant un meilleur repas. Ils ne s'en étonnèrent pas: En fort peu de temps chaque assiette Comme chaque écuelle fut nette. Aussitôt qu'ils furent soulés, Ils furent aussi régalés. Énéc eut des gants chargés d'ambre , Une belle robe de chambre, Un habit et son balandran 3, Qui, pour n'être que du bougran \*, Étoit riche pour ses paillettes, Et six douzaines d'aiguillettes. Achates eut du drap d'Usseau 5,

<sup>1</sup> D'ordinaire, pour pre n'était masculin que dans la langue du blason.

<sup>2</sup> C'est ce qu'on appelait au dix-septième siècle des gants de senteur.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Et sa casaque. Le balandran était encore « un manteau de campagne, double depuis les épaules jusque sur le devant. » (Dictionn. de Furetière.)

<sup>4</sup> Grosse toile gommée qu'on mettait, et qu'on met peut-être encore dans la doublure de certains habillements, pour les roidir.

Usseau est un petit village du Languedoc, près Carcassonne, où l'on fabriquait alors d'assez grossiers draps de laine. Scarron, dans la seconde partie de son Roman comique (ch. xvn), caractérise les provinciaux du Mans, en les faisant danser à un bal donné par des personnes de la cour, en bas de drap d'Hollande on d'Usseau.

Ou, s'il veut, une houppelande s. Chacun de la troyenne bande
Eut aussi de dame Didon
Chaque assez bonne nippe en don.
Chaque dame eut une hongreline s,
Avec sa jupe d'étamine,
El chaque homme un grand justaucorps
Piqué d'un fort beau fil retors,
El rebrodé d'une pistagne.

Cependant pour son fils Ascagne, Encore qu'il ne fût pas loin, Eneas étoit en grand soin. Il pria son sidèle Achate De l'aller trouver à la hâte, Monté sur un vite éléphant, Afin de réjouir l'enfant, Et lui faire part des nouvelles: Et que des nippes les plus belles Qu'il avoit dedans son vaisseau, ll apportât tout le plus beau, Pour faire aussi quelque largesse, Afin que leur courtoise hôtesse Connût quelles gens ils étoient, Et de quel bois ils se chauffoient. Voici, si j'ai bonne mémoire Quiconque ne le voudra croire Prendra la peine d'en douter), Les dens qu'on devoit apporter. Par l'ordre du fameux Énce, Quand sa ville fut ruinée, Qu'il avoit garantis du feu, En suant non pas pour un peu: Une belle robe de soie, Que Léda pour plaire à son oie,

Tous les jours qu'il la visitoit, Sans jamais y manquer mettoit; Un merveilleux et riche voile, Encor qu'il ne sût que de toile, Si précieux pour sa façon, Qu'il valoit d'un roi la rancon: Æneas, d'Hélène la belle, Avoit, au jeu de la merelle 3. Autres disent au quinola 4, Gagné ces belles nippes-là; D'Hecuba les chaussons de laine. Et le vertugadin 6 d'Hélène; De Priam la peau de vautour ; De fines perles un beau tour Que portoit la belle Ilione. Comme aussi sa riche couronne: La béquille de Priamus; Le livre de ses Oremus; Un almanach fait par Cassandre, Où l'on ne pouvoit rien entendre ; La perruque d'Andromacha, Quand de noir elle se toqua, Voyant la moitié de son âme, Hector, mis à mort par la lame D'Achille, en la fleur de ses ans. Voilà tous les riches présens Que destinoit à dame Élise Le généreux enfant d'Anchise.

Mais cependant ne s'endort pas La dame qui a tant d'appas, Qu'elle peut à crédit en vendre : Il est bien aisé de m'entendre, C'est Vénus dont je veux parler. Elle fait dessein de mêler.

<sup>4</sup> Sorte de casaque à manches courtes. Du reste, ce mot a servi à désigner diverses espèces d'habillements, pour la description desquels on peut consulter le Dictionnaire de Furetière.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Robe faite en forme de chemisette à grandes basques. On la nommait ainsi parce qu'elle était originaire de Hongrie.

<sup>3</sup> C'est l'ancien nom de la marelle. Il s'entendait alors d'une espèce de jeu de dames où il fallait arriver à réunir un certain nombre de jetons sur une ligne droite.

<sup>•</sup> Terme du jeu de reversis et de la petite prime. Pour les renseignements sur la matière, voir la Matson des Jeuz, 1642, in-8°.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pièce de l'habillement des semmes qu'elles mettaient à la ceinture pour relever leurs jupes de quatre ou cinq pouces. Il était sait de sorte toile tendue sur de gros fils de ser, on voit que la crinoline ne date pas d'aujourd'hui.

Parmi les riches dons d'Énée, Onelque ruse d'âme damnée. Elle sait que les Tyriens Sont pour la plupart des vauriens, Gens sans honneur et sans parole; Et. de plus, que Junon la folle, Dont la tête est près du bonnet, S'est donnée au diable tout net, De faire aux Troyens pis que pendre, Sans jamais se lasser ni rendre. Pour empêcher un tel dessein, Qui ne part pas d'un esprit sain. La bonne dame Cythérée, La chose bien considérée, Trouva que son fils Cupidon Pouvoit en donner à Didon Si très-avant dans la poitrine, Et l'embraser d'amour si fine, Que la pauvrette ne pourroit, Quand Junon lui commanderoit, Faire du mal au sieur Énée, Qui tiendroit son âme enchaînée. Il est vrai que pour cet effet Cupidon étoit son vrai fait, Quoique enfant, quoique Dieu céleste, Une très-dangereuse peste, Et qui brûle, dont j'ai pitié, Du monde plus de la moitié. La bonne dame de Cythère. Avec autorité de mère. Fit donc appeler Cupidon: Ce petit dieu porte-brandon Fut trouvé qui trempoit ses flèches, Dont les fers sont vives flammèches, Dans de l'essence de chagrin, De laquelle il ne faut qu'un grain Pour rendre une âme forcenée, Presque autant qu'une âme damnée. Voyant sa mère, il s'inclina; Demi-livre elle lui donna De sucre, faute de dragée, Qui sut en peu de temps mangée : Le friand en avaleroit Un pain, qui le lui donneroit. Voici ce que lui dit sa mère : « Puissant enfant d'un puissant père,

Qui prises bien moins qu'un chifion

Les dards dont fut tué Typhon, Et qui des tiens sur les fressures Fais tant d'incurables blessures, Tu sais fort bien comme Junon, Qui ne sit jamais rien de bon, Persécule Æneas le pie; Tu sais bien que cette harpie En dépit du monde fera Contre lui ce qu'elle pourra; C'est une dangereuse bête : On doit tout craindre de sa tête. Mais j'espère, par ton moyen, Que je l'en garantirai bien. Je te demande une journée Pour le salut du pauvre Énée. Il fait apporter à Didon, Par son fils, je ne sais quel don; Je veux que tu prennes sa forme; Je ferai cependant qu'il dorme Dans mon palais le long du jour. De crainte que jouant le tour Dont je veux abuser Élise, Par sa rencontre il ne nous nuise. Tu porteras donc ces présens, Qui lui deviendront bien cuisans. Mets-lui le coquetisme en tête, S'entend sans penser déshonnête: ll est bien aisé, sans pécher, De lui rendre Eneas bien cher. Si la dame est bien assénée. Elle aura plus de soin d'Énée Oue de la prunelle de l'œil. Et Junon en mourra de deuil. Par toi je règne dans le monde, En toi tout mon espoir se fonde; Si tu me sers fidèlement, le te le dis sincèrement, J'augmenterai ton équipage De deux estaffiers et d'un page. » A peine avoit-elle tout dit. Oue le Dieu ses ailes défit. Et parut aux veux de sa mère Tout semblable au fils de son frère, Que la déesse en un instant Un mortel n'en feroit pas tant), En moins d'une heure d'horologe, Alla trouver dans une loge

vens, vrais gens d'honneur, Atie à leur seigneur, e ils gardoient l'issue. sans être aperçue, ent l'escamota, lythère le porta, Cupidon en sa place, sa taille et sa face. agne, elle l'endormit ain charme qu'elle fit, disent d'un dormitoire, es en le faisant boire plus qu'il ne faut de vin, que dans ce lieu divin, sur fraiches violettes. iser beaucoup à ses dettes, ormit comme un pourceau, a'étoit ni bon ni beau. d'ant qu'il dort et qu'il ronfle, Achate, qui se gonfle il et de présomption elle commission, ait par ses enjambées, les hardes dérobées, d'Énée il s'est rendu : ien plus fait l'entendu bien su qu'au lieu d'lule it le grand dieu qui brûle urs sans fagot ni cotret, n'a qu'à piquer d'un trait, ire porter la marotte s raisonnable Aristote. e garde, moi qui le di. ips d'un pareil étourdi! n recut de son frère les caresses d'un père. révérence à Didon. ut les nippes en don. e du souper étant proche, monde, au son d'une cloche, ne salle se trouva. vec Didon lava. en habit magnifique, sur un lit à l'antique; se mit vis-à-vis,

Lui tenant gracieux devis, Avant attaché en bavette Sous le menton sa serviette. Il étoit si propre, dit-on, Qu'il n'eût pas, pour un ducaton (Grand signe d'intention nette). Voulu rien manger sans fourchette. Et ne se fût pas abreuvé, Dans quelque verre mal lavé, Sans faire cent fois la grimace, Quoiqu'au détriment de sa face; Enfin ce généreux seigneur Étoit un vrai homme d'honneur. Cent gracieuses chambrières Alloient avec riches aiguières, Criant partout: « Qui veut de l'eau? » L'ordre du festin étoit beau; La viande étoit bien préparée Et la salle bien éclairée. Lors chacun étant alité 4, Didon dit Benedicite; Puis on joua de la mâchoire. Aucuns commencerent par boire; Didon, comme on fait par deçà, Par le potage commença. Eneas donna de la soupe Aux plus apparens de la troupe. Cent beaux valets de compte fait Servoient au superbe buffet; Cent très-honnêtes demoiselles Coupoient des miches par rouelles, Et cent autres ne faisoient rien Oue voir si tout alloit fort bien, Et portoit chacune d'icelles Un chandelier à deux chandelles. Dans la salle, outre les Trovens, Grand nombre étoit de Tyriens. Aux uns, du bon Troyen la mine, Aux autres, la face divine De Cupidon qui reluisoit, Grande admiration causoit. Chacun beaucoup estime et prise Les beaux présens du fils d'Anchise, La belle robe de Léda, Qu'elle même, dit-on. broda,

ndu sur le lit qui lui servait de siège à table.

Et la finesse de la toile De son incomparable voile. L'Almanach que Cassandre fit Leur embarrassa bien l'esprit. Et leur plut bien fort d'Ilione Le beau collier et la couronne. La reine ne se put soûler Et de les voir et d'en parler; Elle jette les yeux sans cesse Sur ce petit dieu qui la blesse, Et la tire à brûle-pourpoint D'un petit arc qu'on ne voit point (Un autre eût dit brûle-hongreline, Et la pensée eût été fine; Mais certes la rime du point M'a réduit à brûle-pourpoint). Ce dieu, pour bien servir sa mère, Se pend au cou de son beau-frère, Et bien qu'il eût l'esprit si mûr, Le met en une étrange humeur. Pour la Didon, elle s'en donne Tant et tant, que je m'en étonne; Mais qu'eût-elle pu faire enfin Contre un dieu des dieux le plus fin? Elle le prend, la pauvre sotte, Le baise, caresse et dorlote; Mais la pauvre sotte ne sait, En le prenant, ce qu'elle fait; Elle ne sait, la misérable, Que ce dieu, qu'elle trouve aimable, Est un dieu plus traître et félon Que ne fut jamais Ganelon 4. Chaque fois qu'elle le regarde, Ce traître Cupidon lui darde Par les yeux des flèches de feu Qui lui feront jouer beau jeu. La voilà toute requinquée, Qui ne songe plus à Sichée; Au centraire, elle dit tout bas : « Le défunt ne le valoit pas; Un tel mari vaudroit bien l'autre Si nous le pouvions rendre nôtre! Si je ne craignois les discours,

Devant qu'il se passat huit jours, Je le prendrois en mariage. » Par ce discours qui n'est pas sage, La pauvrette ainsi se flattoit. Eneas aussi se gâtoit, Et, tout rempli du faux Ascagne. Faisoit des châteaux en Espagne. ll disoit, regardant Didon (C'étoit une grosse dondon, Grasse, vigoureuse, bien saine, Un peu camuse, à l'africaine, Mais agréable au dernier point); Il disoit donc, d'amour époint, Les deux yeux sichés dessus elle, Plus allumés qu'une chandelle : « O belle qui m'avez blessé, Bien plus que je n'eusse pensé, S'il plaisoit à la destinée Que vous fussiez femme d'Énée. Je le jure par Mahomet (Quoiqu'on disc fou qui s'y met), Pour une épouse tant jolie, Je laisserois là l'Italie. Planterois ici mon piquet Sans craindre des gens le caquet. Et pourrois fort bien mettre en pièces Ceux qui feroient de moi des pièces. » Cependant qu'il raisonne ainsi, Les beaux conviés, sans souci, A manger faisoient des merveilles. Chacun vida plusieurs bouteilles Et branla si bien le menton, Tant sur le veau que le mouton, Qu'il ne resta rien sur la table Qui fût d'homme de bien mangeable; Si quelque os encore resta. En levant les plats, on l'ôta. On mit sur table une bouteille : A son aspect on s'émerveille; Eneas dit une chanson, Et sans attendre un échanson Lui-même emplit de vin sa coupe, Puis à la santé de la troupe

<sup>4</sup> Ganes de Poitiers, ou le comte Ganelon, dont le nom, fameux dans les poimes du cycle carlovingien, est resté le symbole de la félonie. Ce fut lui qui trahit le paladin Roland à Roncevaux.

nt dams son estomac. manda du tabac, n'en prit pas deux pipes, e vidât jusqu'aux tripes, n offusquat l'esprit; peu de vin qu'elle prit ssipé la fumée, la face enflammée : me donne mon gobelet » dit, un beau valet abelet vénérable and respect sur sa table. les rois de Sidon. rères de dame Didon de ce vase à deux anses. s faisoient des alliances. deux demi-setiers surés et bien entiers. plit, la bonne dame, dit du fond de son âme : , auteur de tous biens. ux Tyriens et Troyens soit heureux et propice, comme en sacritice et rempli de vin. yous, Bacchus divin; unon, notre patronne, i toujours été si bonne, nous tous gais et contens le vrais Rogers Bontemps41» par forme une goutte, n fait alors qu'on en goûte; estoit en quantité fut présenté :

Il le recut à grande gloire, Se mit avidement à boire. Et vit bientôt la tasse au cu. Didon cria : « C'est bien vécu ! Cà, du vin par toute la troupe! » Lors chacun de remplir sa coupe. Chacun de la vider tout net. Et de s'échauffer le bonnet. Dicu sait combien on vit d'ivrognes, Et tous en différentes trognes! Dieu sait quel désordre et quel bruit' Les chandelles font que la nuit N'est point au jour inférieure; Chacun y rit, pas un n'y pleure. Les cris des maîtres et valets Retentissent par le palais; Tout le monde a du vin en tête. Tout le monde a la tête en fête. A ce bruit, le plaisant goulv-Maître lopas le chevelu, Mêloit celui de sa vielle, Sur le chant de Jean de Nivelle : Il sonnoit aussi doux que miel, Ce que d'Atlas le porte-ciel Il avoit appris en jeunesse: Des cieux l'admirable vitesse. En combien de temps Apollon, Digne inventeur du violon. En son char fait le tour du monde; Par quel moyen la lune blonde Cache quelquefois son museau; Quels astres nous donnent de l'eau, Et quels nous donnent la gelée; Comment de terre sigillée 2,

r Bontemps est un type aflégorique de bon vivant, fort ancien dans notre , et qu'on trouve jouant son rôle dans les farces et moralités de notre âtre. Sa première apparition connue remonte à peu près au milieu du e siècle, mais il est certain qu'il existait déjà bien auparavant. Un peu, le type de Roger Bontemps s'incarna en quelque sorte dans Roger de qui lui rendit, par sa vie et ses œuvres, une nouvelle popularité. Sur de ce nom, voir les explications diverses données par Pasquier (Re-VIII); Henri Estienne (Dialog. en franç-talitan.); le Dictiona. com. de Le-Etymol. des prov. franç de Fleury de Bellingen, 1, ch. 11.
rouge, molle, sèche, friable et pesante, qui venait de l'île de Lemnos; on

rouge, molle, seche, trable et pesante, qui venait de l'ile de Lemnos; on ait aussi de Turquie, et on trouva même aux environs de Blois une terre : à celle-là en vertu. Outre son utilité dans les arts, elle était, en mêde-i grand usage comme antidote. On l'appelait sigiliée (du latin sigilhum

Prométhée, homme fort aigu,
Fit l'homme en lui souffiant au cu:
Ce fut un très-gentil ouvrage,
Et c'est de lui fort grand dommage,
Car Jupiter s'en sert, dit-on,
A paître son aigle glouton;
Comment furent faites les bêtes;
Pourquoi l'on voit tant de tempêtes,
Principalement en hiver;
Au printemps pourquoi tant de vert,
Et cent autres choses fort belles
Qui ne sont pas des plus nouvelles.
Après avoir longtemps chauté,
Se voyant fort mal écouté,
Il cessa sa belle musique.

Cependant la Didon se pique
De son hôte de plus en plus:
Par de longs discours superflus
Elle le retient auprès d'elle,
Elle se brûle à la chandelle.
L'autre, avec toute sa raison,
Sent aussi quelque échauffaison,
Et monsieur, ainsi que madame,
A bien du désordre dans l'âme.
Elle lui fait cent questions,
Sur Priam, sur les actions
D'Hector, tant que dura le siége;
Si dame lléène avoit du liége 4,
De quel fard elle se servoit;
Combien de deuts Hécube avoit;

Si Pâris étoit un bel homme: Si cette malheureuse pomme Qui ce pauvre prince a perdu Étoit reinette ou capendu 2: Si Memnon, le fils de l'Aurore, Étoit de la couleur d'un Maure: Oui fut son cruel assassin: S'ils moururent tous du farcin Les bons chevaux de Diomède. Qu'elle v savoit un bon remède: Si, voyant son Patroclus mort, Achille s'affligea bien fort; S'il fut mis à mort par cautelle : « Mais plutôt, cher monsieur, dit elle, Racontez-nous de bout en bout Comme quoi se passa le tout, Comment la ville fut brûlée. Si les Grecs la prirent d'emblée, Et par quel moyen s'échappa, Portant sur son dos son papa, Votre excellente seigneurie; Racontez-le-moi, je vous prie, Et les travaux par vous soufferts, Et les ports par vous découverts. Vos fortunes sont assez grandes, Pour faire deux ou trois légendes: Je les apprendrois volontiers, Car on compte sept ans entiers Depuis cette pénible guerre Que vous errez de terre en terre.

parce qu'elle était marquée d'un sceau, soit, dans l'antiquité, par les sacrificateurs de Diane, qui en fa saient des trochisques (compositions pharmaceutiques); soit à une époque plus moderne, par le Grand Seigneur, qui en envoyait en présent aux princes.

i ûn se servait de liége pour corriger les imperfections de la taille. Dans Jodelet ou le maitre vulet, comédie de Scarron, Jodelet, déguisé, adresse la même question à Isabelle:

Dites-moi, ma maîtresse, avez-vous bien du liége? Si vous n'en avez point, vous êtes, sur ma foi, D'une fort belle taille, et digne d'être à moi. (Acte II, scène vn.)

On usait aussi de la seconde écorce du liège, fort légère, peur mettre sous les pantoulles et patins.

2 Chapelain, fait remarquer M. Gérusez dans ses Essats d'histoire littéraire (in-8°, p. 285), n'aurait pas manqué de satisfaire la curiosité de Didon sur ce dernier point, lui qui nous apprend, dans sa Pucelle, que le fruit dont on se servit pour empoisonner Agnès

Était une poinme fort belle Ou'en langage fruitier calleville on appelle.

### A MONSEIGNEUR

## MONSEIGNEUR SÉGUIER

CHANCELIER DE FRANCE 1

#### MONSEIGNEL R.

Il y a si peu de rapport entre un petit poé,e burlesque et un grand Chancelier, que l'on dira sans doute que je manque de jugement, de dédier un livre si peu sérieux au plus sage homme de notre siècle. La France n'a jamais eu de Chancel'er de votre force, et l'on peut dire qu'outre les rerius théologales el card nales, vous avez encore les chancel ères. On en a pu remarquer q elques-unes en plusieurs de ceux qui vous ont devancé; en vous seul on les voit reluire toutes à la fois, et si également. qu'il est b'en d'ficile de connostre laquelle de ces vertus vous rend le plus recommandable. Pour moi, Monskigneur, j'admire sur toutes les autres volre bon'é: c'est par elle que mon premier livre de Virgile ne vous a point déplu, et c'est par elle que je prends la hardiesse de vous dédier le second, moi qui suis un inconnu, un mutile, enfin un malade qui n'a plus que la voix , et qui, dans sa plus parfaite santé, ne se seroit pas trouvé digne d'une grace si extraordina re. C'est en être prodique, Monseigneun. el c'est ce qui me fait dire hard ment, quoique la façon de parler soit un peu bigearre, que je vous remercie du présent que je vous fais. Il u a peu de

¹ Pierre Séguier (1588-1672), fils de Jean Séguier, conseiller au parlement, et petitfils de Pierre Séguier, président à mortier, était chancelier de France depuis 1835. Il aimait les gens de lettres, et fut protecteur de l'Académ.e après la mort de Richeiseu. Notre auteur lui avait déjà adressé une épitre.

<sup>2</sup> Scarron répète souvent la même chose, sans doute pour mieux émouvoir la pitié de ses protecteurs. Il dit en particulier, dans la dédicace du livre l'er du Roman comique, au coadjuteur : « Si vous croyez sur ma parole, puisque c'est tout ce qui me reste... » Et de fait, sauf son esprit, son estomac, et quelquefots le mouvement de la main, il ne lui restait pas grand'chose de plus.

personnes dans le monde, sât-ce dans les galères, qui m'osassent disputer la triste qualité du plus malheureux de tous les hommes 4. Il y a dia ans que je suis malade 2; cinq ans que j'ai un procès 3; mais si je contribue durant quelques heures à votre divertissement, j'aurai l'esprit satisfait, quelque mauvaise mine que sasse mon visage, et peut-être seraife envié de quelque homme allant et venant : en quoi consiste, à mon avis, le souverain bien de la vie. Voilà, Monseigneur, une grande obligation que vous aura le doyen des malades de France. Il la reconnostroit mal s'il vous importunoit davantage de sa mauvaise épttre, outre que la pauvre Didon brâle d'impalience d'entendre les travaux de son cher Énée; il n'attend plus que vous pour commencer. Ne saites pas languir davantage cette pauvre Phénicienne, et me faites l'honneur de croire, quoi qu'il n'y ait guère de soi à ajouter à un grand saiseur de mauvais livres, que je suis plus qu'homme du monde de toute mon dine,

MONSEIGNEUR.

Votre très-humble, très-obèissant et très-obligé serviteur, SCARRON.

4 Notre poète burlesque ne parle pas fréquemment sur ce ton décourage; le plus souvent on le voit, comme il dit lui-même dans sa Requête à la Reine (1851):

Bonne mine à fort mauvais jeu.

Cependant la douleur l'emporte parfo s, et c'est alors qu'il écrit, par exemple, dans une lettre à Marigny, le chansonnier de la Fronde: « Si tous les diables me vouloient venir emporter, je crois que je ferois la moitié du chemin. » El dans une autre, plus scrieusement: « Je vous jure, mon cher ami, que s'il m'étoit permis de me supprimer moi-même, qu'il y a longtemps que je me serois empoisonné. » (Yoir encore la dedicace du livre IV du Virgile travesti.)

2 Voilà qui peut servir à déterminer la date à laquelle sa maladie prit naissance. Ce serait en 1638, puisque ce second livre est de 1648. C'est un passage de plus à joindre à tous ceux où il a donné un renseignement analogue. (Voir début du Typhon; A l'infante d'Escars; A madame de Hautefort; A M. le Prince; Lettre à Mangay; son Partrait; Factum; Requête au Roi.)

3 Son procès contre ses beaux-frères et belles-sœurs du second lit, Nicolas Scarron, Madelaine et Claude, ces deux dernières représentées par leurs maris, Charles Robin, sieur de Sigoigne, et Daniel Boileau, sieur du Plessis. (Voir les détails de ce long proc s dans son Fuctum ou Requête ou tout ce qu'il vous platra, éd. Bruzen, l' vol.) Scarron le perdit devant les juges et le gagna devant l'opinion.

# VIRGILE TRAVESTI

### LIVRE DEUXIÈME

Sitot que Didon eut dit: « Chut! » Chacun fit silence et se tut. La pauvre reine embéguinée 1 Des rares qualités d'Énée, Rongeant les glands de son rabat, Sur lui, de grabat à grabat, Décoche quantité d'œillades Propres à faire des malades. Lui qui n'est pas un innocent, Pour une en rend un demi-cent. Le brave seigneur, pour se taire, Et pour n'avoir tel conte à faire, Eût donné ce qu'on eût voulu; Nais Didon l'avoit résolu. Souvent de la bonne princesse La raison n'étoit pas maîtresse :

Puis, quoique animal † plein d'appas, On dit qu'une femme n'a pas Au cul ce qu'elle a dans la tête; Si le proverbe est malhonnête, Au premier avertissement On le peut rayer aisément. Revenons à messire Énée.

Voyant que la reine obstinée
Prenoit plaisir à se brûler,
Et ne pouvant plus reculer,
Il se releva la moustache,
S'ajuste en son lit, tousse et crache,
Puis, se voyant hien écouté,
Il dit avecque gravité:

« O mon Dieu! la fâcheuse chose
Que votre majesté m'impose!

\* Genre de plaisanterie fort usité alors. On connaît la devise de Gui-Patin : Non

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Molière lui-même a employé, dans le Bourgeois gentilhomme (III, III), s'embé-guiner pour s'infatuer. On dit encore aujourd'hui, dans le même sens et avec la même image, se coffer de quelqu'un.

Par eux fait à Pallas la sage, Comme entreprise de courage. La peste! comme on le brûloit, Si l'on eût su qu'il recéloit, Pressés comme harengs en caque, Par la ruse du roi d'Ithaque, Des Grecs les plus hardis soudards, Armés de piques et de dards! Timetes, pour faire l'habile, Dit: « Il le faut mener en ville, Et que ce colosse si beau Serve d'ornement au château. » Voilà ce qu'avança le traître, Soit qu'il fût, comme tout peut être, Par nos ennemis suborné, Ou que le sort l'eût ordonné. Capis et les têtes plus saines Lui dirent : « Vos fièvres quartaines! Il faut bien plutôt le brûler, Au lieu de l'y faire rouler. Le grand Jupiter nous en garde! Que savons-nous ce qu'on nous garde Ence gros ventre rebondi? Encore une fois, je le di, Ou je suis d'avis que l'on sonde Cette machine si profonde, Ou, qu'avec de beaux charpentiers, On me la mette par quartiers, Ou qu'on lui donne la fumée Avec paille mal allumée: Les plus pressés éternueront, Et les autres découvriront. Grèce, ainsi sottement enclose, Nous coûtera fort peu de chose, Et nous la pourrons étouffer Et du même temps nous chauffer. » En cet embarrassant rencontre. L'un fut pour et l'autre fut contre-Là-dessus Laocoon vint. Suivi de Troyens plus de vingt,

Il cria d'une voix troublée · « La peste vous casse le cou! Je crois que tout le monde est sou, Ou pour le moins en réverie 1. Quand vous auriez une écurie Bastante \* pour tel animal, L'v recevoir vous feriez mal. Tout ceci n'est qu'un artifice. Je connois trop l'esprit d'Ulysse, Pour croire que ce fin matois Ait ainsi dépensé du bois Seulement pour nous faire rire. Cet ouvrage que l'on admire Est quelque tour de l'ennemi, Dangereux en diable et demi. Le Grec, opiniâtre en mule, Afin de mieux sauter recule: Défions-nous de ses présens, Très-dangereux, quoique plaisans. Croire sottement leur retraite, C'est avoir la tête mal faite : Cette grande masse de bois. Cet ouvrage de tant de mois, Ce cheval à la riche taille, Vient reconnoître la muraille. Dans son ventre, pour nos péchés, Soldats sont peut-être cachés, Qui, nous ayant coupé la gorge, Gais comme des pourceaux dans l'orge, Ou bien qui pissent dans du son, D'une pitoyable façon De tous nos biens feront ripaille. Pour moi, je n'attends rien qui vaille Du Grec devenu libéral. Ni de ce grand vilain cheval. Cela dit, d'une lance gaie. Il fit au cheval une plaie. Son vaste ventre en retentit: Plus d'un Grégeois en émeutit<sup>3</sup>, Car on a su depuis la chose. Certes ce ne fut pas sans cause:

Et, s'approchant de l'assemblée,

<sup>1</sup> En délire.

<sup>2</sup> Suffisante.

<sup>3</sup> Ce mot avait un sens qu'on devinera suffisamment quand j'aurai dit que c'est la plaisanterie favorite de Scarron, plaisanterie peu atti que à laquelle il revient à satiété dans son Virgle tratesti.

Ulysse a confessé depuis Que ce coup lui fit un pertuis Droit au beau milieu de la panse: ll en fut quitte pour la transe, Et pour s'écrier : « Je suis mort! » Dont un chacun le blâma fort. ll voua plus d'une chandelle Pour l'avoir échappé si belle. Plus avant de quatre ou cinq doigts, Monseigneur le cheval de bois Alloit servir de feu de joie A la délivrance de Troie. llium encore seroit, Et le bon Priam régneroit. Nais la fatale destinée Avoit notre perte ordonnée, Et les habitans du cheval Eurent plus de peur que de mal. Un grand bruit sit tourner la tête, Et laisser cette grande bête A tout ce peuple irrésolu. Un jeune homme de coups moulu, Et lié d'une grosse corde, Criant bien fort miséricorde, Par les pâtres qui l'avoient pris, A grande rumeur et grands cris, Étoit amené vers la ville. Ce Grec, des Grecs le plus habile, Et le plus propre à décevoir, S'étoit premièrement fait voir. Et puis après laissé surprendre. Résolu de se faire pendre En homme d'honneur, sans crier: Ou, par un tour de son métier. De donner notre pauvre Troie A ses concitovens en proie. Ces patres s'empressoient beaucoup, Pensant avoir fait un beau coup:

Comme nous ils se ressentirent. Ils mirent donc devant le roi Ce prisonnier tout hors de soi. Ou du moins qui feignoit de l'être. Chacun s'approche de ce traître; A force de s'entrepousser, On pensa le roi renverser. Le matois, tout couvert de larmes, A l'aspect de tant de gendarmes Qui demandoient à le berner, Fit semblant de s'en étonner. Priam, des hommes le plus sage, Afin de lui donner courage, Le délia, le rassura, Et tout le monde conjura Qu'on ne lui fit nulle incartade. Il en reçut une embrassade Entre le pied et le genou; Car de se jeter à son cou, Le drôle savoit trop son monde. Notre bon prince, à l'âme ronde'. Faisoit si peu du quant à moi 2, Que quand il eut fait, sur ma foi, Quelque chose encore de pire, Le bon roi n'en eût fait que rire. Le Grec, par ce trait de bonté, Parut comme ressuscité, Et puis (admirez son adresse, Et jugez par cette finesse Combien les Grecs sont dangereux), Il dit, faisant bien le pleureux : « Hélas! hélas! en quelle terre Ne trouverai-je point la guerre, Si ie suis des amis chassé Et des ennemis menacé? » Là-dessus il se mit à braire. Priam, prince très-débonnaire, Sitot qu'il le vit braire ainsi, Hélas! de ce beau coup qu'ils firent, Se mit bien fort à braire aussi.

Bonne, simple et franche.

Et suis homme fort rond de toutes les manières. (Molière, Dépit amoureux, act. Ier, sc. 100.)

On dit encore aujourd'hui : être rond en affaires.

Paisait si peu ses embarras. Tenir son quant à moi, c'est garder sa gravité, rendre un air digne et tier, faire le renchéri. Du reste, ce dicton se comprend de ni-même.

Quelques Troyens, voyant leur maître | Braire autant et plus que ce traître, Asin de faire bien leur cour. Se mirent à braire à leur tour. La pleurerie étant cessée. Et toute colère chassée Par cette lamentation, Chacun en eut compassion. On l'exhorta de ne rien craindre, Et de nous déclarer sans feindre Quel rang chez les Grecs il avoit, Et tout ce que d'eux il savoit. Lors, les mains vers le ciel haussées, Que les cordes avoient blessées, Il dit en soupirant : « Sinon, Si je m'en souviens, est mon nom; Malgré fortune qui m'accable, Quoique malheureux, véritable, Je le fus jadis, je le suis, Et serai toujours si je puis. Du grand Palamedes l'histoire Vous doit sans doute être notoire: Son père, le brave Bélus. Valoit son pesant d'or et plus; Sa femme étoit dame Elisenne. L'avocat du roi de Mycène Etoit son père; il avoit nom Aulides, homme de renom, Et sa tante, dame Dorie. » Priam dit : « Laissons, je vous prie, En repos ce Palamedes, Sa femme et son père Aulides, Et nous racontez votre vie Sans tant de généalogie. -Bien, dit letraître, et grand merci.» Et puis il poursuivit ainsi: « A cause qu'il blâmoit la guerre

Qu'on venoit faire en cette terre,
Il fut des plus grands mal-voulu,
Par lesquels il fut résolu
Qu'on en dépêcheroit le monde.
Ulysse, en qui malice abonde
Autant qu'en un singe vieilli,
L'empoisonna dans du bouilli;
On dit une poule bouillie,
Autres disent de la bouillie:
Je ne sais pas en quoi ce fut,

Mais tant y a qu'il en mourut. J'en eus affliction mortelle, A cause de la parentelle, Outre qu'étant très-pauvre né, Mon bon père m'avoit donné Pour page à cet aimable maître: Il me vouloit du bien, pour être Et mon parent et mon parrain. Je ne pus cacher le chagrin Qui paroissoit trop sur ma face; Je sis menace sur menace: Le méchant Ulysse en eut peur. On savoit que j'avois du cœur: J'avois, dè mes jeunes années, Plusieurs honnes preuves données Que je savois tirer du sang, Couper un bras, percer un flanc, Et faire une capilotade De qui m'eût fait une incartade. J'avois cent fois, dans le sang chaud, Juré dans notre camp tout haut Oue je voulois faire une botte. Après le retour de la flotte. Contre ce traître empoisonneur. Que j'appelois larron d'honneur. Le méchant sut bien me le rendre, Ainsi que vous allez apprendre. Il corrompit monsieur Calchas, Dont tous les Grecs faisoient grand cas, Et dont je ne sis pas grand compte, Comme vous verrez par mon conte. Ce Calchas étoit un bigot Pire que Goth ni Visigoth, Un grand faiseur de sacrifices. Grand immolateur de génisses; Passe encore, mais il faisoit Immoler ceux qu'il lui plaisoit. Ce hon devin, ami du crime, M'ayant marqué pour sa victime, A la prière d'Ulysses, Sans doute un vrai diable en procès, Admirez un peu ce qu'ils firent Et l'étrange chemin qu'ils prirent Afin de me faire mourir. lls firent sourdement courir Plusieurs bruits parmi le vulgaire. Mon ennemi ne sortoit guère

Qu'accompagné de ses valets Avec dagues et pistolets. Mais qu'est-ce que je vous lanterne? Qu'attendez-vous qu'on ne me berne? Et, si c'est trop peu de berner, Qu'attend-on à m'assassiner? De quoi vous importe une vie De tant de malheurs poursuivic? Que vous importe si Sinon Est makraité des Grecs ou non? Sans doute Ulysse le perfide, Les Grecs et l'un et l'autre Atride Seront bientôt les grands amis De ceux qui m'auront à mort mis. Faites-moi donc vitement pendre; l'enrage quand il faut attendre. Non estomac vous fait beau jeu : Vous n'avez qu'à pousser un peu. » Le traitre, par cet artifice, Ajoutoit poivre sur épice Au chaud désir que l'on avoit D'apprendre ce qu'il controuvoit. On le caresse, on l'amadouc; Notre roi le baise à la joue : Le bon seigneur aimoit surtout Les contes à dormir debout, Et, pour écouter une histoire, ll eût, saus manger et sans boire. Demeuré tout le long d'un jour. Nous tous, assemblés alentour. Avions pour le moins même envie D'apprendre cette belle vie. Le drôle, qui le voyoit bien, Feignant de ne craindre plus rich. Pria qu'on lui donnât à boire, Pour mieux achever son histoire: Priam quêta parmi nous tous Environ quinze ou seize sous. Tandis qu'on alla querir pinte, Il reprit son histoire feinte, Et nous dit: « Les Grecs confondus, Ou, si vous voulez, morfondus

Devant vos vaillantes murailles. N'avoient plus que des cours d'onailles ! Au lieu de leurs cœurs de lions. Eux qui, de plusieurs Iliums Eussent cru la conquête aisée. Voyoient leur puissance épuisée Devant une seule llium. D'infortunes un million, Peste, famine, et tant de pertes A souffrir, outre les souffertes Par les soldats de Priamus, Les rendoient certes bien camus. Les soldats et les capitaines Tournoient la tête vers Mycènes, Soupiroient après le retour Qu'ils espéroient de jour en jour. Les chefs, sans crédit ni puissance, Les soldats, sans obcissance. Les uns et les autres tout nus, Mal payés et mal reconnus, Emplissoient le camp de murniures, Au général disoient injures : Le moindre petit froid-au-cu Maudissoit cent fois le cocu, Comme aussi sa putain de femme. Qui causoit cette guerre infâme. Si l'on leur en disoit un mot, Ils disoient : « Vous etes un sot. » Cent fois le camp plia bagage, Et cent fois un cruel orage, Qui ne promettoit que la mort, Retint les navires au port, Entre autres, la rude tempête, Et comme elle troubla la fête\* Que l'on fit quand, après six mois, Fut fini le cheval de bois! Nos tentes furent renversées. Nos ness dans le port fracassées; Tout le vin du camp sut gâté, Et tout le camp si maltraité, Que chacun y lit sa prière, N'attendant que l'heure dernière.

<sup>4</sup> De moutons. Oratiles n'est plus guère en usage que dans la langue ecclésiastique.

<sup>2</sup> Sic. Nous avouons ne pouvoir comprendre la construction de cette plirase, et il est possible que Scarron ne la comprit pas davantage.

Qu'on eût eu bon marché de nous, Et qu'il y faisoit bon pour vous! Les vaillans autant que les lâches Pleuroient partout comme des vaches. On n'entendoit que des hélas! Le franc cocu de Ménélas Trembla bien fort en chaque membre. Voyant le tonnerre en sa chambre Qui son pot de chambre rompit : Il en pissa de peur au lit. On s'assemble sur ce prodige, On s'en étonne, on s'en afflige. Le pot de chambre visité. On trouva qu'il avoit été Bien et dûment frappé du foudre : Cela fit le conseil résoudre D'envoyer vers monsieur Phœbus, Qui ne parle que par rébus 1. On choisit le sieur Euripile. Homme en pareil cas fort habile. Qui partit dès le lendemain Pour Délos, bourdon à la main. Voici, par une sarbacane<sup>2</sup>. Ce que lui dit, en voix de cane, La prophétesse, après avoir Sur le trépied fait son devoir, C'est-à-dire, nue en chemise, S'être longtemps tenue assise, Ses deux jambes écarquillant : Cela lui rend le sang bouillant, Et lui fait bien enfler la gorge, Tant le Dieu dont elle regorge Lui rend le dedans confondu Jusqu'à tant qu'elle l'ait rendu. Mais, bien mieux que moi qui trop cause, Vous savez peut-être la chose.

De la part du dieu consulté: « Devant que de vous mettre en vois « Pour venir camper devant Troie, Il vous a fallu sang humain « Pour vous rendre le ciel humain;

Voici ce qui fut rapporté

- « Votre heureux retour en la Grèce
- « Doit s'acheter en même espèce : « Unc vierge il vous a coûté;
- « Un homme doit être traité,
- « Sans différer, de même sorte, « Ou que le diable vous emporte,
- « Ce qu'assurément il fera,

« Car tel est notre... » el cælera. « A cet oracle épouvantable, On vit bien que le misérable Ne pouvoit être autre, sinon Le pauvre infortuné Sinon. Calchas, étant ami d'Ulysse. Et de plusieurs crimes complice. Et parce que c'étoit Calchas Qu'on consultoit en pareils cas, Ulysse en public lui demande Ou'il déclare tout haut l'offrande Dont on doit apaiser les Dieux. L'hypocrite, baissant les yeux. Conjure que l'on lui pardonne S'il ne veut déclarer personne. Et qu'il aime bien mieux mourir Que de faire un homme périr. Ulysse l'en blame; il s'en fâche. Ulysse l'en presse; il se cache, Durant dix jours ne paroît plus, Chez le même Ulysse reclus. Un jour, comme par violence, Ulysse l'amène en présence

<sup>2</sup> Long tuyau de bois qui servait, soit à parler, soit à lancer des projectiles. On sai' à quel point la sarbacane fut à la mode à la cour de Henri III.

<sup>1</sup> Scarron joue sur le double sens du mot Phébus, qui désigne le dieu du soleil, d'une part, et, de l'autre, un langage affecté, une sorte de galimatias prétentieux où chaque phrase peut, en effet, passer pour un rêbus. On appelait ce langage phôre, parce que c'était en recherchant l'éclat qu'il tombait dans l'obscurité, éblouissant si bien, qu'on n'y voyait goutte. Suivant le père Bouhours, ce mot venait de ce qu'à cette époque les faiseurs de morceaux brillants et prétentieux parlaient toujours du soleil et de ses rayons, le prenaient pour terme de comparaison, etc. Il dit que le phèbus diffère du galimatias en ce qu'il garde encore quelque apparence de pensée, tandis que le galimatias n'a même point cette apparence pour lui.

Des princes grégeois assemblés, Tant de son absence troublés Que de prodiges à centaines Qui leur causoient fièvres quartaines. L'avant donc ainsi ramené. Faisant bien fort du mutiné. On hui fait la même prière: Il la refuse tout entière. Ulysse l'appelle vaurien, Astrologue, magicien, Et prédiseur de choses sausses. Calchas dit: « Lls sont dans vos chausses !; · Mais, pour le salut de nous tous, Et non pas pour l'amour de vous, · Celui qu'il faut qu'on sacrifie, · Et que son corps on cendrifie, · S'appelle... » Hélas! il me nomma, Ou bien plutôt il m'assomma. Chacun connut bien la malice Du devin Calchas et d'Ulysse, Et comme on jouoit tout cela; Chacun pourtant s'en consola, Chacun songeant qu'il pouvoit être Ainsi que moi nommé du traître, Et que le sort sur moi jeté les mettoit tous en sûreté. · Un sacrificateur m'empoigne Et sur moi se met en besogne: Fayant bien aromatisé, Et purgé, saigné, ventousé, On mit plus d'une savonnette I me rendre la peau bien nette;

D'un chapeau de fleurs fut ornéc. On dit qu'il me faisoit beau voir. Je feignis de tout mon pouvoir De prendre en gré le sacrifice Et d'aller content au supplice; Je vous le confesse, pourtant, Jamais il ne m'enuuva tant. Le ciel d'un pareil mal vous garde! Or on fit si mauvaise garde. Oue ie me sauvai finement. Il ne vous importe comment. Je ne sais rien de ce qu'ils dirent, Ni des grandes clameurs qu'ils firent; Mais je sais que, faute de pain, Je pensai bien mourir de faim. Ma fuite ayant été secrète, Je sis à l'aise ma retraite Et me cachai dans des roseaux. D'où, jusqu'à tant que nos vaisseaux Eussent éloigné le rivage, Je ne bougeai, comme homme sage. Ma foi, j'étois bien affligé, Tant de mon père fort âgé Dont je ne verrois plus la face, Que de mon orpheline race, Sur laquelle mes ennemis, D'un crime qu'ils n'ont point commis, Dont je suis innocent moi-même, Par une barbarie extrême, Voudront, par Ulysse irrités, Exercer mille cruautés. Ayez donc pitié, je vous prie, D'un pauvre malheureux qui cric, Et ne lui donnez point la mort, En quoi vous l'obligerez fort.

<sup>1</sup> C'était et c'est encore, sous une forme équivalente, une façon de parler parliculière au bas peuple de Paris pour rétorquer une njure. C'est comme si Calchas répondait : « C'est vous qui êtes un vaurien, un astrologue, etc. »

<sup>1</sup> D'ordinaire, testonner voulait dire battre, étriller; mais parfois, comme ici, il suit sens que la Fontaine lui-même a pris soin de nous indiquer dans une de sa fables:

Ces deux veuves, en badinant, En riaut, eu lui faisant fête, L'allaient quelquefois testomant, C'est-à-dire ajustant sa tête. (L'Homme entre deux ages, I, xvii.)

<sup>Ce mot</sup> est emprunté de Rabelais.

<sup>()</sup>n me peigna, lava, rasa,

<sup>0n</sup> m'ajusta, poudra, frisa,

Et ma tête, ainsi testonnée .

Je vous conjure par Hécube, Votre belle et chère succube, D'avoir compassion de moi.

– Aussi ferai-je en honne foi, Lui dit Priam; mais, en revauche De vous avoir, de ma main blanche, Désembarrassé des liens Dont vous ont garrotté les miens, Faites-nous savoir l'origine De cette puissante machine, Et si c'est pour bien ou pour mal Ou'ils ont bâti ce grand cheval; Si c'est machine pour combattre, Ou si ce n'est que pour s'ébattre; Si c'est une dévotion; Enfin quelle est l'intention De nos ennemis et des vôtres, Puisque je vous reçois des nôtres. » Sinon dit: « C'est bien la raison, Et, sans commettre trahison, Je puis vous découvrir l'affaire, Quand je devrois aux Grecs déplaire: Ce sont gens qui ne valent rien, Et, de vrai, vous m'entendez bien. Vous êtes un roi magnanime, De qui chacun fait grande estime, A qui je suis de tout mon cœur Très-obéissant serviteur. O grand Jupiter! grand Neptune! Luisant Soleil! obscure Lune! Puissans Dieux qui m'avez sauvé Comme on alloit chanter salve !! Et vous, mort qui me vouliez prendre, Si i'eusse voulu vous attendre! Conteau qui m'eussiez égorgé. Si je n'eusse pas délogé. Action qui, malgré l'envie. Est la plus belle de ma vie! Feu sacré pour qui j'ai tremblé!

Sacrifice par moi troublé Très-prudemment par mon absence! (llélas! je tremble quand j'y pense 🖰 Bandelette, saint ornement Qui m'importunoit grandement! Fleurs dont ma tête fut ornée. Ou, pour mieux parler, étonnés! Enfin tout ce que le Grec feint . A d'inviolable et de saint! Vous-mèmes, Grecs. amis du criræ≥€, Qui m'avez choisi pour victime Comme si j'eusse été taureau! Vous aussi, Calchas, mon bourre = u' Je vous appelle en témoignage Qu'aujourd hui Sinon se dégage Du serment de fidélité Envers ceux qui l'ont maltraité; Et, pui que Priam le protége, Que, sans passer pour sacrilége, Il peut révéler vos secrets. Dût-il causer mille regrets Au grand fils de putain d'Ulysse! Que vous et lui le cicl punisse, Et vous fasse choir sur le chef Bientôt quelque horrible méchef! Mais j'espère, pour récompense D'un secret de telle importance, Uue charge en votre maison. » Priam dit: « C'est bien la raison; Oui, de bon cœur je vous la donne. Vous serez meneur d'Ilione. Son quinola, son écuyer . » Sinon dit : « C'est trop me payer. » Puis il nous dit : « Notre patrie Eut toujours grande idolâtrie, C'est-à-dire dévotion. Pour Pallas, et la nation L'a toujours eue assez propice Jusqu'au temps que le chien d'Ulysse,

1 C'est-a-dire udieu. C'était le dernier salut qu'on adressait aux morts.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Écuyer et meneur sont à peu près synonymes. Les dames de haute condition, au dix-septième siècle, avaient des meneurs pour les aider à marcher en leur donnant la main, et on réservait plus particulièrement le nom d'écuyer ou écuyer de main à celui qui remplissait cette fonction près des princesses ou des dames du rang le plus élevé. Les uns et les autres se nommaient parfois quinolas, surtout dans le style burlesque, sans doute du valet de cœur, qui se désigne de la sorte au jeu de reversis.

De Diomède accompagné, Pensa qu'il auroit tout gagné, Si, par quelque bon stratagème, Et par quelque tour de Bohême, lls tiroient le Palladium Hors des murs de votre llium. Comme ils le dirent ils le firent; Nais bientôt ils s'en repentirent. Ce fut un fort beau coup de main; Wais, par malheur, de sang humain L'image de l'allas volée Par quelqu'un d'eux fut maculée, Dont fut bien plus qu'on n'eût pensé Le saint simulacre offensé. Sitôt qu'on découvrit sa face, Elle nous fit une grimace Qui ne nous promit rien de bon. Au très-prudent Agamemnon Elle fit la moue et la figue 1, De quoi ce grand chef de la ligue Garda, de honte et de dépit, Durant quatre ou cinq jours le lit. Sueur de sang découla d'elle, Chose qui n'est point naturelle; On vit ses yeux étinceler, Et d'elle on sentit exhaler Odeur qui n'était pas divine. Elle branla sa javeline, De sa palme le nez brida A qui de trop près l'aborda; Entin elle fit tant la bête, Ou'elle nous embrouilla la tête. Calchas, là-dessus consulté, Jura qu'on avoit tout gâté, Ou'il falloit retourner en Grèce, Faire un camp nouveau pièce à pièce. Lever vitement des gens frais, Et revenir, sur nouveaux frais,

De plus belle faire la guerre; Mais qu'il falloit en cette terre Bâtir ce grand cheval de bois, Ce que l'on pouvoit en six mois, Pour faire à Pallas une offrande; Qu'il la falloit faire ainsi grande. Asın qu'on ne la pût rouler, Faire avancer ni reculer, Entrer par porte ni muraille; Ensin la saire d'une taille Effroyable pour sa longueur, Largeur, hauteur et profondeur, Afin qu'étant tout immobile, Elle ne pût entrer en ville. Car voici ce que dit Calchas, Et de ceci faites grand cas: « Si cette monstrueuse bête, « Au lieu d'être reçue en fête « Et d'être en vénération, . D'effet ou bien d'intention, « Est, je ne vous dis pas brisée, « Je dis seulement méprisée, « Les Troyens s'en repentiront « Et les bouts des doigts s'en mordront « Et nous ferons bientôt de Troic « Un très-horrible feu de joie. » Car des Dieux il est arrêté Qu'étant reçue en la cité, Votre cité bientôt, par guerre, Sera maîtresse de la terre, Et les tout-puissans Phrygiens Verront les Grees dans leurs liens. . Voi'à ce que de lui nous sûmes, Ce que, trop idiots, nous crûmes; A cause que la chose plut, On crut de lui ce qu'il voulut.

Quand il en cût dit davantage,

Priam, trop bon et trop peu sage,

I Faire la figue, c'est se moquer. L'origine de ce dicton est historique. La ville de Milan, qui s'était soulevée contre l'empereur Frédéric, avait outragé l'impératrice en la faisant monter sur une mule, la tête tournée vers la queue de l'ani nal. Qu:nd Frédéric eut soumis la ville, il força les révoltés à retirer et à replacer avec leurs dents, sous peine de mort, une ligue placée au derrière de cette mule. Aussi la plus grande niqure que l'on pût adresser aux Milanais était-elle de leur faire la tigue, en leur montrant le bout du pouce serré entre les deux premiers doigts de la main. Chez les Romains, il y avait un signe de raillerie et de mépris assez analogue. Medissayae oblenderet unguem, dit Juvénal.

Eût tout pris pour argent comptant. Mais qui n'en auroit fait autant, Tant son éloquence eut de charmes Et tant purent ses fausses larmes? Moi-même, qui vous dis ceci, Comme un sot je le crus aussi. Ainsi ce que le fin Ulysse N'a pu faire par artilice, Ce que Diomède n'a pu, Ni le Péléide invaincu, Ce qu'enfin, durant dix aunées, Les troupes de Grèce amenées Ont tàché sous Agamemnon, Fut lors achevé par Sinon.

Cas étrange autant qu'il peut être Appuya les discours du traitre: A Neptune, le dieu de l'eau, Laocoon, d'un grand taureau Faisoit un dévot sacrifice; Mais il ne lui fut pas propice. Nous vimes bien loin dans la mer Je ne sais quoi, qui, sans ramer, S'approchoit de grande vitesse. Chacun s'entredemanda qu'est-ce? Mais bientôt après chacun vit (Ce qui grande frayeur nous fit) Deux serpens à la riche taille Venans à nous comme en bataille Depuis l'île de Ténédos. Armés d'écailles sur le dos. Du seul mouvement de leur queue, lls alloient sur la plaine bleue Aussi vite que' l'auroit pu Nef à qui le vent souffle au Ils avoient une rouge crète Sur leur épouvantable tête En nous regardant ils siffloient, Et les yeux leur étinceloient. Ils se saisirent du rivage. Ou'on abandonna sans courage: Puis ces vénérables serpens Faisant grands sauts, et non rampans, De Laocoon s'approchèrent, A ses deux enfans s'attachèrent. Et de ses deux ensans si beaux Ne firent que quatre morceaux. Il vint avec sa hallebarde:

Un des serpens sur lui se darde. De cent plis l'avant garrotté (Ils avoient le coup concerté): De sa queue, avec grande adresse, L'autre lui donna sur la fesse. Ayant honnêtement fessé, Le patient fut embrassé Par lui de pareille embrassade A celle de son camarade. Lequel à son tour le pilla. Le déchiqueta, mordilla D'une épouvantable manière, Tant par devant que par derrière. Ses bras faisoient de vains efforts A déprendre ces sales corps Joints au sien par plusieurs ceintures Plus cruelles que des tortures. Mais ils le tenoient si serré. Que le pauvre désespéré. Voyant qu'il n'y pouvoit rien faire. Se mit à pleurer, puis à braire. Il s'en acquitta dignement : Ainsi mugit horriblement Le bœuf, à qui la main du prêtre, Qui n'est qu'un maladroit peut-être, Ne donne, au lieu d'un trépas prompt, Qu'un coup qui la corne lui rompt, Ou bien lui fait bosse à la tête, Ce qui trouble toute la fête. A ce spectacle plein d'horreur Tout le monde s'enfuit de peur; Jusqu'en la ville aucuns coururent. Ayant fait tout ce qu'ils voulurent, Les deux serpens au ventre vert, De sang et de venin couvert, A demi-mort ils le laissèrent. Et devers la ville marchèrent, Tête levée, et triomphans Du pauvre homme et de ses enfans. Tout le monde leur fit passage, Et personne n'eut le courage De les attaquer en chemin. Tant on respecta leur venin! Étant arrivés dans la ville, Minerve leur servit d'asile, Et dans son temple les reçut, Dont grande frayeur l'on concut.

lisoit : Le misérable ı acte détestable, sant ce grand cheval, ı veuille garder de mal! vec cérémonie. cette félonie. oir dans la cité, nde civilité, it vénérable bête, 'on en chôme la fête. le aveugle, qui ne sait 'il veut, ni ce qu'il fait, l rompre la muraille, it certes rien qui vaille. nui ne voit pas plus loin grand nez de marsouin, l cût de belles lunettes, orter quatre roulettes aler ce grand animal: avoit faire plus mal. tille étant abattue, i grands, on s'évertue æ fatal présent, ouve diablement pesant. i contre quelque butte it une culebute! heureux culebutis ssions été garantis. une jeune bande devant la sarabande; rcons, comme Bouquins, des cornets à bouquins, it à l'entour la pavane, assins et la bocane 1; iême aussi dansotoit a beau chemin il étoit.

Ainsi la fatale machine Vers notre ville s'achemine. Et s'approche marchant pian pian \*, D'où l'on avoit mis bas un pan De nos grands murs bâtis de brique Qui faisoient aux béliers la nique. O notre ville! o nos maisons! O bons Troyens, plus sots qu'oisons! Vous êtes pris à la pipée, Et les Grecs, sans tirer l'épée, Se firent maîtres de nous tous : Mais ne vous en prenez qu'à vous. Vous fites vous-mêmes la brèche A grands coups de pic et de bêche, Par laquelle vos ennemis Furent dans votre ville admis. Enfin donc dans la ville il entre. Le maudit roussin au grand ventre, Farci de Grecs, dont les meilleurs Étoient pour le moins des voleurs. Nous eûmes si peu de cervelle, Qu'on le mit dans la citadelle. Comme on l'y trainoit, il broncha, Et prêt à trébucher pencha. Un fraças, comme de ferrailles. Se fit ouir dans ses entrailles. Dont se crurent tous fricassés Les Grecs l'un sur l'autre entassés. Ceux qui le trainoient l'entendirent, Mais non plus de cas ils n'en tirent Que si l'on n'eût rien entendu, Tant ils avoient le sens perdu. Là-dessus la sage Cassandre, Qu'à peine l'on voulut entendre, Dit pis que pendre du cheval. Priam lui dit: « Vous parlez mal.»

nvane était « une danse grave, venue d'Espagne, où les danseurs font la devant l'autre, comme les paons font avec leur queue.» (Dict. de Furguapervant, c'était une danse solennelle et majestueuse que les gentilezexécutaient avec la cape et l'épée, les gens de justice avec la robe, les rvec le manteau, et les dames avec leurs queues trainantes.— Les matassement ibouffon, étaient d'abord une imitation de la danse armée des anciens, qui it avec des épées manièes en cadence. (veir l'Orchésographte de Thoinot — La bocane était une danse grave et figurée, ainsi appelée du nom de natire de danse de la reine Anne d'Autriche, qui l'avait inventée.

19. 1840, lettement, peu à peu.

La pauvrette s'afflige et crie, Se jette à ses pieds et le prie; Elle ne fit que le fâcher. Il lui dit: « Allez vous coucher! Vous avez du vin dans la tête, Et n'êtes qu'une trouble-fête. » Elle, se voyant sans crédit, Et que de ce qu'elle avoit dit Les Troyens ne faisoient que rire, S'en retourna sans plus rien dire.

Là-dessus le solcil s'enfuit, Et laissa la place à la nuit, Qui s'empara du ciel, plus noire Que n'est l'encre d'une écritoire, Ou pour le moins s'en faut bien peu. Cela fit aux Grégeois beau jeu. Favorisés de ses ténèbres, Faisant sur nous desseins funèbres. Et le vent leur soufflant au dos. Ils partirent de Ténédos. Une grosse torche allumée Éclairoit à toute l'armée. Et devoit aussi ce fanal Servir à Sinon de signal. Ils s'en vinrent à la sourdine, Sans tambour, flûte ni buccine, Aborder près de la cité, Où l'on dormoit en sûreté, Après avoir bien fait gambade, Sans se déficr de l'aubade Que donna le traître ennemi Au peuple troyen endormi. Nos citoyens, remplis de joie De la délivrance de Troie, Ayant bu plus qu'ils n'avoient dû, Cuvoient le vin qu'ils avoient bu. Nos sentinelles endormies, Sans peur des troupes ennemies, Ayant mangé comme pourceaux, Et vidé tripes et boyaux, Dormoient le long de nos murailles, Et ces mal soigneuses canailles Recurent la mort à clos yeux; Mais ils n'en dormirent que mieux D'une nuit qui fut éternelle, Pour avoir mal fait sentinelle, Et je crois vraisemblablement

Qu'ils n'ont su par qui, ni comment, Tout ronfloit, et de bonne sorte; Sinon seul, que le diable emporte! Tandis que chacun sommeilloit, Pour notre grand malheur veilloit, Et tiroit hors de la machine. Dont il avoit ouvert l'échine, Force Grecs, hommes de grand bruit, Comme on remarqua cette nuit. Premièrement il fit descendre Sthénélus, Ulysse, Thessandre, Thoas, Athamas, Machaon, Et le frère d'Agamemuon, Menelaüs et Neptolème. Puis l'inventeur du stratagème, Épéus, tous grands spadassins, Grands larrons et grands assassins. Tous les autres, que je ne nomme, Faisoient une assez grosse somme. Et telle ensin qu'elle sufsit A nous gâter, comme elle fit. Au picd de l'échelle de corde. A la hâte entre eux on s'accorde De l'ordre qu'on devoit garder. Après cela, sans marchander. Ils se firent maîtres des portes, Introduisirent leurs cohortes, Qui, comme ils avoient concerté, Avoient approché la cité. Par la ville elles s'épandirent, Et, sans crainte du bon Dieu, firent Main basse par tous les quartiers, Comme on avoit fait des portiers. Cependant moi, malheureux homme.

Cependant moi, maineureux homme; En étois à mon premier somme: C'est à cette heure justement Que chacun dort profondément. Je gisois de la même sorte Que fait une personne morte, Et j'eusse pu faire trembler Quiconque m'eût ouï ronfler; Non que j'eusse bu plus que d'autres En ce grand désordre des nôtres: Mon père Anchise, sur ma foi, Achates, mon épouse et moi, N'avions, en toute la soirée, Bu que pinte bien mesurée,

e ne bus quasi pas. » le vin étoit bas. donc ainsí dans ma chambre a tremble en chaque membre), nbla de voir licctor, se le voir encor. a piteuse figure! it de mauvais augure! [u'il me parut hideux! uit comme deux œufs 1: d'armes délabrée re et sang étoit marbrée : issiez pris pour un souillon : couvert que d'un haillon. lésagréable face ai faisoit la grimace, s bosses et de trous. s étoit percé de coups; stoit tout de même it, quand sanglant et blème, après l'avoir vaincu, ait à l'écorche-cu. res pieds traînoient encore de cuir que ce Maure, ce félon des félons. ssé dans ses talons. u'il étoit peu semblable, or tout épouvantable, ctor tout éclatant, Prégeois alloit battant, e feu dans leurs galères, des pères et mères, vers nous triomphant, à chacun son enfant; tel qu'après la défaite an mignon de couchette hille vengea la mort, t, cet homme si fort, ses funestes armes it tant verser de larmes :

Armes que sans peine il conquit. Sur un que sans peine il vainquit, Mais armes un peu trop payées Pour n'avoir été qu'essayées! Sitòt que je le vis ainsi, Je fus d'abord un peu transi; Mais, reprenant bientôt courage, Je lui tins ce hardi langage : « Si vous êtes de Dieu, parlez, Et si du diable, détalez 2. Je suis Hector le misérable. Dit-il d'une voix effrovable. - Vous soyez le très-bien venu. » Lui dis-je après l'avoir connu: Et puis j'ajoutai, ce me semble: Cependant qu'ici chacun tremble. Mon cher monsieur, en quelle part, Vous, qui nous serviez de rempart, Avez-vous, bien loin de l'armée, Fait tort à votre renommée? Sans doute l'on en médira. Est-ce la peur des Libera3 Et des fréquentes funérailles Qui vous fait quitter nos murailles? Au nom de Dieu, songez à vous, Et ne craignez plus tant les coups, Et me dites, cher camarade, D'où vous venez ainsi maussade, Comme un corps qui pend au gibet, Et tout crotté comme un barbet? A votre mine tout étrange Vous paroissez un mauvais ange. Je hais la fréquentation De ceux de cette nation; C'est pourquoi dépêchez, beau sire, Ce que vous avez à me dire, Autrement je m'en vais crier, Car je commence à m'effrayer. » Lors, me semble, il ouvrit la bouche, Et, me regardant d'un wil louche,

ssion proverhiale pour dire de mauraise apparence, mulpropre, dégodiant. aussi: fatt comme quatre œufs. « Elle est toujours sur son lit, dit Tallemant te de Sablé, faite comme quatre œufs, et le lit est propre comme la

eu style bouffon, la formule employée dans l's exorcismes. er mot du répons qu'on chante dans les enterrements en portant le corps Libera me, Domine, ab its qui oderunt me, etc.

Il me dit : « Trêve de sermon! Vous vous échauffez le poumon; Ne songez plus qu'à faire gille. Les ennemis sont dans la ville. Oui font les diables déchaînés: lls sont très-mal morigénés. Et j'estime d'eux le plus sage, Plus malin qu'un singe ou qu'un page 1. Si vous m'aimez, fils de Vénus, Gagnez aux champs, fût-ce pieds nus. Si Troie eût été secourable, Ce bras dextre, au Grec redoutable, Eût renvoyé le Grec vaincu A Mycène gratter son cu. Priam, Troie, et toute sa gloire, Ne seront plus que dans l'histoire, Et notre ville tout de bon Ne sera plus que du charbon. Ses Dieux elle vous recommande. Assemblez une bonne bande De nos citoyens échappés, Et, sans marchander, décampez : Nous avons assez fait pour elle. Puisque la sentence mortelle Du Destin ne se peut casser, Il faut bien la laisser passer. Gagnez-moi vite la marine, Votre papa sur votre échine, Et nos pauvres dieux exilés Dans quelque valise emballés. Guidez vos vaisseaux vers la terre, Où d'abord vous ferez la guerre, Et d'où vos enfans la feront Aux chiens de Grecs, qui se verront Sujets, ainsi que beaucoup d'autres, Aux coups d'étrivières des nôtres. » Après qu'il m'eut dit tout cela, ll me sembla qu'il étala Devant moi nos Dieux tutélaires, Et qu'il me dit : « Nos adversaires, Comme ils ne sont guère pieux,

Auroient fait beau feu de nos dieux. Ainsi qu'ils font de tout le reste : Gardez-les bien, et dame Veste , Et me conservez, comme il faut, Ce feu sacré dans un réchaud. » Un grand bruit qui survint ensuite Mit llector et mon songe en fuite; Ce tintamarre hors de saison Fit peur à toute la maison. Quoiqu'elle fût bien éloignée, J'entendis fort bien la huée Que les maudits Grégeois faisoient, Les cris de ceux qu'ils occisoient, Et tout le bruit épouvantable Ou'on entend en malheur semblable. Ce grand bruit, à mon songe joint, Me scandalise au dernier point, Et pour vous dire vrai, m'effraie, Quelque force d'esprit que j'aie. Je monte au haut de mon grenier. Où je ne vous saurois nier Que je pleurai comme une femme, Voyant toute la ville en flamme, Et grâces au seigneur Vulcan, Pareille au feu de la Saint-Jean. Tout ainsi que dans une plaine Des richesses de Cérès pleine, Lorsque, par malice ou par jeu, Quelque fripon y met le feu, Les épis prêts à couper grillent. Et bien fort en brûlant petillent, Et le feu, poussé par le vent, Croît et va toujours plus avant; Ou bien, comme dans la campagne, Un torrent choit d'une montagne, Ou de quelque roc escarpé, Faisant du cheval échappé : Il marche à vagues épandues, Augmenté de neiges fondues Oui rendent son cours furieux. Et ne laisse dans tous les lieux

2 Vesta, la décese du feu.

Les écrivains du temps sont pleins d'allusions à la malice des pages. On peut voir lè-dessus le Page disgracié, de Tristan l'Hermite, et le Francion, de Ch. Sorel, passim. Dans son Roman comique (II, viii), Scarron parle « des filous, des pages et des laquais, et autres ordures du genre humain. »

0à le malheur son onde porte Que quelque corps de bête morte, Qui, faute de savoir nager, Na pu se tirer du danger. ltem écume, sable, fange; Bref. ce torrent d'humeur étrange Entraîne pierres et cailloux, Bans les jardins gâte les choux. Dans les guérets aux blés en herbe Ote tout espoir d'être en gerbe; Les arbres comme les roseaux Cèdent à la fureur des eaux. Et ces méchantes eaux sans rives Font des pauvres brebis fuitives 4, Et des pauvres bœufs étourdis Un étrange salmigondis, Ainsi que de toute autre bête; Enfin cette horrible tempête Fait périr aussi les maisons, Sauf les canes et les oisons: Tout se sent de sa rage ex!rême. Cependant le laboureur blême Est sur quelque lieu haut juché, Jurant comme un joueur fâché. Cette comparaison est belle : Partout je la maintiendrai telle. Ce feu qui va tout dévorant, Ou cet impétueux torrent, Sont les Grecs pires que la peste; le suis le laboureur qui peste Contre Fortune et le Destin,

Nommant l'un Turc, l'autre putain. La voilà donc à la pipée Notre pauvre ville attrapée. Et nos plus superbes maisons S'en vont devenir des tisons! On égorge, on brûle, on dérobe. Le grand palais de Déiphobe, Par le feu dévorant détruit. Tombe par terre avec grand bruit. Le feu pousse avant sa conquête, Et paroît vainqueur sur le faite De la maison d'Ucalégon. Le Grégeois, pire qu'un dragon, Fait de notre ville de Troie Un agréable seu de joie, Aux Troyens un feu de douleur. La mer en change de couleur, Et, de notre ville brûlante, Sa surface est toute brillante; Et moi qui suis un peu trop prompt Du poing je m'en cogne le front 2. Tristes et confus que nous sommes. Nous entendons les cris des hommes. Pareils à des hurlemens d'ours. Les trompettes et les tambours Font un étrange tintamarre : Notre famille s'en effare; Moi-même j'en suis perturbé, Je jure en chartier embourbé 5, Non sans répandre quelques larmes; J'endosse à la hâte mes armes,

f Se disait aussi comme fugitives.

Le voilà qui déteste et jure de son mieux, Pestant, en sa fureur extrème, Tantôt contre les trous, puis contre ses chevaux, Contre son char, contre lui-même.

(Le Chartier embourbé, VI, xviii.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voilà une plaisanterie qu'on retrouve dans une foule d'écrivains comiques. Ainsi, dans le *Pédast joué*, de Cyrano de Bergerac (II, 111), Gareau dit que s'il trouvait quelque ribaud prenant des libertés avec sa femme, lui, qui est vif et ne veut pas qu'on lui fasse des tragédies, « peut-être que, dans le désespoir, il s'emporteroit à jeter son chapeau par les fenestres, pis ce seroit du scandale » Voyez aussi le conte d'un Bourgeois qui occit un capitaine, dans la Nouvelle Fabrique de Philippe d'Altripe: « Toute'ois il l'advertit qu'il n'y revint plus (à sa femme), ou qu'il lui jet-leroit son chapeau en la boue. » Cf. encore les Desguisses, comédie de Jean Godard (sct. II, sc. 1\*\*); la Noce de village, de Brécourt (sc. 1\*\*).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La Fontaine nous apprend comment jurent les charretiers embourbés :

Ne songeant qu'à bientôt périr. Ma femme, qui craint de mourir, Dit qu'il n'est rien tel que de vivre, Me demande si je suis i re: Je pensai l'appeler guenon, Et lui dire pis que son nom.

Enfin me voilà dans la rue. Furieux en cheval qui rue, Suivi de quatre ou cinq valets Timides comme des poulets. Pour les assurer à toute heure Je criois : « Oui va là ? demeure. » Le plus souvent ce n'étoit rien. Ce qui sans doute plaisoit bien A tous ceux de notre brigade Qui n'aimoient pas la coutellade, Et moins encore certains coups Qui font au corps de vilains trous. Pour moi, je n'avois autre envie Que de perdre bientôt la vie: Mais certes j'eusse désiré Que c'eût été d'un coup fourré. Et qu'en recevant la mort blême. Je la pusse donner de même A quelques-uns de ces méchans Qui m'ont tant fait courir les champs. Je marchois donc de grand courage, La larme aux yeux, au cœur la rage, Quand je vis venir p'ein d'effroi Panthus qui s'en venoit chez moi. Ce Panthus de la citadelle Étoit le gardien fidèle, De Phébus sacrificateur, Et passable gladiateur. Le pauvre homme marchoit à peine, Avant quasi perdu l'haleine A force de crier : Au feu! Il portoit son petit neveu Et tous nos dieux en une hotte. Sitôt qu'il me voit, il sanglote, Et puis me dit tout éperdu : « Maître Æneas, tout est perdu.

- Qu'avez-vous, mon pauvre Otriade? Lui dis-je. - Les Grecs font grillade De notre vaillante cité. Me dit-il: nous avons été Les Trovens, maintenant nous sommes Francs faquins 1 .- Où sont tous vos hom-Lui dis-je, et qu'en avez-vous fait? (mes, - Je n'en suis pas bien satisfait : Ils ont perdu la citadelle. J'en suis sorti par une échelle, Tous nos dieux chargés sur mon cou. Lors je lui dis à demi fou : Notre citadelle est donc prise? - llélas! oui, brave fils d'Anchise, Me dit ce prêtre de Phébus; Elle est prise, et c'est un abus D'espérer y faire retraite. La garnison en est défaite, Et pour moi, qui la commandois, Voyant bien que je me perdois Si je contestois davantage. J'ai fui comme un homme bien sage. Non tant pour la crainte des coups Que pour mourir auprès de vous. Cette machine, cette rosse. Non sans suiet étoit si grosse : Elle étoit pleine de soudards Qui ne sont que de vrais pendards: Ces voleurs de nuit, dagues nues. Sont dans toutes les avenues, Assommant qui pense passer, Ou l'envoyant faire panser. Ces méchans non-seulement volent, Mais frappent, tuent et violent; Puis après, en chaque maison, lls mettent le feu sans raison. Et je crois que c'est par malice. De plus, Sinon est leur complice, Ce Sinon que l'on vit hier Si piteusement larmover, Et qui pire qu'un crocodile Aujourd'hui pille notre ville.

1 Hommes de rien.

Que ce fut bien fait au Destin De ne faire en moi qu'un faquin! (Suarron, Jodelet, on le Maître ralet, 1v. 2.) Jupiter, sans doute irrité, S'est tourné de l'autre côté. Notre pauvre ville de Troie Est de nos ennemis la proie, Et les principaux des Troyens Sont morts, ou bien dans les liens. - - Votre discours trop nous amuse; Cherchons la mort, quoique camuse: Mais il faut la donner aussi A ceux qui nous traitent ainsi. » Ayant dit ces tristes paroles, Que quelques-uns trouvèrent folles Et vrai discours d'un furieux, Je m'en allai, roulant les yeux, Et me rongeant les doigts de rage, Chercher où faire du carnage. Le grand bruit me mena tout droit Où l'on ne mouroit pas de froid, A cause des maisons brûlantes, Mais de plusieurs morts violentes. Il ne fut jamais un tel bruit: lci le glaive tout détruit; Là le feu fait le diable à quatre. On ne voit partout que combattre. Toute la ville résonnoit Des rudes coups que l'on donnoit. Je ne respirois que vengeance Contre cette maudite engeance, Laquelle si mal à propos Venoit troubler notre repos. Enfilant une grande rue, Notre brigade fut accrue D'Hypanis, Dymas, Rypheus, Et du bon vieillard Iphitus. Chorébus aussi s'y vint rendre; Il étoit féru de Cassandre, Et pour elle d'amour charmé, ll avoit fait maint bout-rimé 1. S'il eût ouï sa prophétie,

Sa flamme eût été ralentie. Et s'il eût été bien sensé, Il ne se fût pas tant pressé De venir faire des fleurettes. Je crois que de ses amourettes Il s'est depuis bien repenti, Et que si l'on l'eût averti Qu'en venant faire le bon gendre Et les doux yeux à sa Cassandre, On eût dû lui casser le cou, Il n'eût jamais été si fou Que de venir parler de noce, En un pays de plaie et bosse, Au bon seigneur messer Priam. Mais qui n'est pas sage à son dam! Le bon Dieu veuille avoir son âme, Et me garde de tant de flamme! Voyant tant de geus amassés, Je leur dis : « Nous sommes assez Pour, avant que mourir, apprendro Que nous savons notre peau vendre A ces larrons de notre bien. Qui la voudroient avoir pour rien. Assurément nos adversaires Ont gagné nos dieux tutélaires, Qui, corrompus à beaux deniers, Ont gagné les champs des premiers: Ils ont notre ville laissée. Allons-nous-en, tête baissée, Leur montrer que nous sommes gens A les manger à belles dents. Je petille que je ne fasse Sur quelque belle et large face Des balafres de ma façon. Sans faire le mauvais garçon, Je ferai voir à ces maroufles Que l'on ne me prend point sans mou-Notre salut et notre espoir Est certes de n'en point avoir :

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les bouts-rimés venaient d'être mis à la mode par le mauvais poëte Dulot (voir Ménaghan, t. III), qui n'est plus guère connu aujourd'hui que par le petit poème de Sarrazin: Dulot vaincu, ou la Défaite des Bouts-Rimés. C'était, à la veille de la Fronde, un des divertissements favoris, dans les assemblées polite, de remplir des sonnets ou des madrigaux, sur des rimes données.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Au dépourvu. On dit d'une entreprise dangereuse, où il ne faut pas s'engarans avoir des forces suffisantes pour en venir à bout : Il ne faut pas y aller sus moules.

Ne nous attendons qu'à nous-mêmes, Et faisons des efforts extrêmes, Puisque dans cette extrémité Tout autre espoir nous est ôté. » Puis je dis : « Qui m'aime me suive! » Ils s'écrièrent : « Vive, vive Le bon seigneur maître Æneas; Et quiconque ne voudra pas Le suivre en quelque part qu'il aille, Meure, et soit réputé canaille! »

Cela dit, sans plus différer, Ni plus longtemps délibérer, Nous allâmes, pleins de courage, Et de désespoir, et de rage, Donner et recevoir des coups, Altérés de sang comme loups, Quand trop pressés de la famine Qui leur mène guerre intestine, lls mettent le nez hors du bois. Où leurs petits sont aux abois, Et vont dans les prochains villages Faire meurtres et brigandages : Tels et même plus enragés, D'armes plus que d'écus chargés. Nous allons où la barbarie Des Grecs exerce sa furie, Tous déterminés à la mort, Chacun de nous se faisant fort Pour un coup d'en rendre au moins quatre Aux Grégeois qu'on pourroit combattre. Pour moi, qui m'eût lors regardé, De m'attaquer se fût gardé, Car j'avois alors le visage D'un homme qui n'est pas bien sage'; Mais en des malheurs si pressans Qui peut conserver son bou sens, Et qui n'a la mine funeste Quand on va jouer de son reste? La nuit obscure nous aida. Et le bruit des coups nous guida, Où ces assassins, ces perfides, Commettoient le plus d'homicides.

Certes, qui pourroit raconter Tous ceux qu'on vit décapiter. Toutes les femmes violées. Et toutes les maisons volées. Tous les beaux palais embrasés. Les petits enfans écrasés Sans pitié contre les murailles Par ces sanguinaires canailles, Bref, tout ce spectacle inhumain, Conteroit bien jusqu'à demain, Et n'achèveroit pas l'histoire. Enfin notre ville, la gloire Des villes qui sont de renom, Perdit tout, excepté son nom. La capitale de Phrygie, Notre grande ville, régie Par un prince prudent et bon, N'est plus que cendre et que charbon. Mais ce mémorable fait d'armes Au vainqueur coûta quelques larmes Les vaincus de quelques vainqueurs Furent les exterminateurs. Quelquefois le courage rentre Au pauvre vaincu dans le ventre, Et le vainqueur par le vaincu En a bien souvent dans le cu. Ou bien dans quelque autre partie Par le vainqueur mal garantie. Ou'ainsi ne soit, marchant ainsi. Sans crainte, sans espoir aussi. L'humeur pourtant un peu bourruc, Au détour d'une grande rue Nous rencontrâmes bec à bec Un assez gros escadron grec. Le conducteur de cette bande. Deux fois plus que la nôtre grande, Étoit un homme de renom : Androgéos étoit son nom. Parmi les Grecs grand personnage, Mais lors un sot pour tout potage. Ce capitaine des Grégeois Me dit d'abord en son patois :

<sup>4</sup> N'être pas sage, euphémisme ou litote, comme on dit en rhétorique, qui s'employait fréqueminent alors pour être fou. Voyez le Roman contique (II, chap. vii): « La Rancune... ajouta qu'il n'étoit pas sage. » — « Bref, on dit que vous n'êtes pas sage. » (Réponse d'Hydaspe à Balzac, 1621.)

«Et d'où diable, malheureux hommes, ! Venez-vous, au temps où nous sommes? Yous ne faites que d'arriver; Pensez-vous encore trouver Quelque chose de bon à prendre? Tout est pris, ou réduit en cendre. Na foi, vous mériteriez bien, Puisque vous n'êtes bons à rien, Qu'on vous donnât sur les oreilles. Vos compagnons font des merveilles: Troie et les Troyens sont à nous; Nous les avons roués de coups, Et cependant, poules mouillées, Vos dagues claires, ou rouillées, Nont point sorti de vos fourreaux. Non plus que vous de vos vaisseaux. Les plus belles femmes de Troie Nous servent de femmes de joie, Et Priam qui n'est qu'un faquin.... » Je lui dis : « Vous mentez, coquin, Vous êtes le faquin vous-même! » Et puis d'une furie extrême, le lui donnai de mes cinq doigts Au beau milieu de son minois; Plus, je lui fis halafre telle, Qu'on n'en vit jamais de plus belle; le lui coupai de bout en bout le nez, l'œil, la joue, enfin tout Ce qui le visage compose, Ce qui fut très-piteuse chose. Ce coup douze points contenoit, Et sans rien augmenter prenoit Depuis le front du côté dextre Jusqu'à la mâchoire senestre. De ce coup si bien asséné Il fut grandement étonné. Vit qu'il avoit fait une faute. Et trop tôt compté sans son hôte. Aussitôt il rétrograda. Et trop tard de moi se garda, la frayeur peinte en son visage. Ainsi lorsque dans son passage On fait rencontre d'un serpent, It que cet animal rampant, Que l'on a foulé par mégarde, En siffant s'élance et se darde, On se retire plein d'effroi;

De même ce Grec, hors de soi, Voyant qu'il nous prenoit pour d'autres, Se démêla d'entre les nôtres, Qui, sur les siens par moi conduits, Firent bientôt tant de pertuis, Bien que de nuit et sans chandelle, Que de toute cette sequelle Un seul corps d'homme n'échappa; La mort camuse les grippa, Tant la fortune variable

Tant la fortune variable Se montra d'abord favorable! Chorébus, de ceci flatté, Cria : « C'est fort bien débuté : Amis, poursuivons notre pointe. La fortune à l'audace est jointe : Poussons l'affrire avec chaleur, Et joignons à notre valeur Quelque notable stratagème. L'ennemi nous montre lui-même Qu'il faut tromper son ennemi, Et qu'à diable diable et demi. Si la victoire est toujours bonne. Quoi que ce soit qui nous la donne. Contre de si fiers ennemis Tout peut être en usage mis. Vainquons par vaillance ou par ruse: Le succès sera notre excuse, Et fi de la fidélité Qui peut nuire à l'utilité! La fortune pour nous se change, Et des Grecs par les Grecs nous venge. Quittons nos armes de bourgeois, Et prenons celles des Grégeois: Ainsi, dangereux mascarades. Nous irons des sains et malades Tirer du sang en quantité : Il ne peut être que gâté, Étant à de si méchans hommes. » Nous le croyons, fous que nous sommes; Nais certes, quand on suit un fou, On se casse souvent le cou. Tout le premier il s'arme et masque Des armes, du glaive et du casque Du pauvre capitaine grec Dont j'avois balafré le bec: Sur son timbre, au lieu de panache, Il portoit deux cornes de vache.

Changèrent d'armes et d'habit. Ainsi que lui font tous les nôtres. Je m'arme aussi comme les autres, Et, de Troyens Grecs devenus, Nous allames, les glaives nus (Mais certes les Dieux bien contraires), Chercher nos cruels adversaires. Nous ne fûmes pas trop longtemps Sans en avoir le passe-temps; Effrontément nous nous mêlâmes Parmi ceux que nous rencontrâmes, Lt puis, quand il fut à propos De la part de dame Atropos, Nous portâmes dans leurs postères Des estocades mortifères. Et disions : « Je n'y pensois pas, » Quand, portant trop haut on trop bas, Nous n'ajustions pas bien la botte. L'invention n'étoit pas sotte. Mais, malgré les dieux et leurs dents, Les mortels sont bien imprudens De penser faire quelque chose : L'homme propose et Dieu dispose. Ainsi toute l'occision Fut à notre confusion. Et nous gâtâmes notre affaire Pour en avoir voulu trop faire. Ceux qui nous venoient rire au nez Se trouvoient bien fort étonnés. Quand, au lieu d'avoir des caresses, Les coups de nos dagues traîtresses Leur faisoient voir bien clairement Que nous n'allions pas rondement. Les Grecs qui de nous échappèrent Parmi les Grecs nous décrièrent. Si bien qu'ils s'enfuyoient de nous Comme font les brebis des loups. Quelques-uns, faute de courage, S'en allèrent jusqu'au rivage Se recacher dans leurs vaisseaux: Autres, de peur de nos couteaux, Se remirent dans la machine Par le grand trou de son échine, Où l'échelle encore tenoit. Tant la fraveur les talounoit. Cependant la pauvre Cassandre,

Riphée et Dymas, comme il fit,

Que les Grecs venoient de surprend 1 Dans le saint temple de l'allas, Emplissoit l'air de ses hélas. Ces Grecs, les plus méchans du mond€ La trainoient par sa tresse blonde Elle levoit au ciel les veux. Les yeux, car ces mal gracieux D'un gros cordon de chenevière Avoient garrotté par derrière De plusieurs nœuds ses pauvres bras Si beaux, si blancs, si gros, si gras. Cet objet triste et lamentable Fut à Chorèbe insupportable : Il ne put voir ainsi trainer Sa maîtresse sans dégaîner. Sur les ennemis il se darde. Qui ne s'en donnent pas de garde, Et, sans leur demander congé, Chamaille comme un enragé. Tout de même qu'il fit, nous fimes Les attaquâmes, les battimes; Ils furent bientôt déconfits Par les grands exploits que je fis. Je coupai plus de cent oreilles. Chacun de sa part sit merveilles, Si bien que, voulussent ou non, Sur les soldats d'Agamemnon Nous regagnâmes la captive, Tremblante et plus morte que vive Mais par un coup d'adversité Ce beau fait d'armes fut gâté: Au haut du temple, dont les portes Pour être massives et fortes. Avoient aux Grégeois résisté, Un grand nombre s'étoit jeté Des pauvres citoyens de Troie. Là, pensant garder notre proie, Nous nous sentimes d'eux chargés Décus par nos harnois changés. ils nous versèrent sur les membre Plusieurs bassins et pots de chambres, Item, pierres, bâtons, cailloux, Et nous accablèrent de coups. Ainsi notre ruse de guerre Nous attira ce grand tonnerre. Mais certes jamais un guignon Narrive sans son compagnon:

Les Grees, nonobstant nos panaches, | Cependant l'humide Nérée Consurent nos brutes moustaches, Et qu'assurément nous étions Autres que nous ne paraissions. Et, de vrai, notre procédure Pour les Grecs étoit un peu durc, Et, n'ayant pas fait seulement Le moindre chétif compliment En enlevant dame Cassandre. Il étoit aisé de comprendre Que nous nous étions ainsi mis Les armes de nos ennemis Pour quelque entreprise notable. Cela fut trouvé vraisemblable, It, pour éviter tout danger, On eut ordre de nous charger; Outre que la dame enlevée, Par quelques-uns des Grecs trouvée Belle à faire courir les champs, Les rendoit encor plus méchans. Les voilà dersus nous qui fondent, Nous les oyons venir qui grondent : D'un côté vient le grand Ajax, Fier comme le mitord Fairfax 1; De l'autre côté les Atrides Et les Dolopes homicides. Nous frappons sur eux, eux sur nous. Nous nous entr'assommons de coups.

La chose est fort peu différente Du fracas de quelque tourmente, Lorsque tous les vents déchainés, Et l'un contre l'autre acharnés, S'entre-font sur mer et sur terre, En soufflant, une rude guerre; Sur mer font danser les vaisseaux, Sur terre tomber les chapeaux. Dieu sait s'ils enflent bien les joues, Et s'ils font de plaisantes moues. Ils ont pour clairons enroués Le bruit des arbres secoués. Court partout, la face effarée De voir tout son pays salé Par ces chiens de vents boursouflé. Les vents Eure, Note et Zéphire S'ébouffent, mais non pas de rirc, Oui bien à force de souffler, Ce qui fait leurs giffles \* enfler. Autres vents dont les noms j'ignore (Car je sais qu'il en est encore, Outre ceux que j'ai pu nommer, Plus de vingt sur terre et sur mer), Tantôt à force de soufflades. Le gagnent sur leurs camarades. Et tantôt sont d'eux ressoufflés, Lachant le pied fort essoussés. Tout de même nous tous ensemble. Grégeois et Troyens, ce me semble, Poussans, et puis étant poussés, Blessans, et puis étant blessés, Et faisant à l'envi carnage. Ressemblons fort bien à l'orage Dont je viens de faire un portrait, Qui, me semble, est assez mal fait. Mais reprenons notre mêlée. Chorèbe fut de Pénelée En quatre ou cinq coups dépêché; L'autel de son sang fut taché. Près de lui chut aussi Ryphéc, D'un démesuré coup d'épée Oui lui fendit tout le côté Sans respecter sa probité. Dymas chut d'un coup d'arbalète : D'Hypanis on fendit la tête, Ft Panthus, quoique homme pieux Lt sacrificateur des dieux, Perdit son sang par une artère; Nonobstant son saint caractère Et son benoît bonnet carré, Ce grand coup lui fut desserré.

s Joues. On dit encore au ourd hui familièrement giffler pour souffleter, frapper sur la joue.

¹ Thomas Fairfax, gènéral anglais (1611-1071). Nous n'avons pas à donner ici la biographie de cet homme célèbre; nous dirons seulement qu'en 1648, époque de la publication de ce second livre, lord Fairfax était dans toute sa gloire, et dans le cours de ses principaux succès contre les royalistes. Il n'est pas étonnant, dès lors, que Scarron ait songé à lui, pour le faire rimer à Ajax.

La mort beaucoup d'autres empoigne; Oue maudite soit la carogne Tant et tant elle en attrapa! Si maître Énée en échappa, O chères personnes grillées! Chères cendres éparpillées! Je veux bien vous prendre à témoin Si ce ue fut mon plus grand soin D'avoir aussi quelque venue. Et si je n'allai, dague nue, l'artout où l'on frappoit bien fort, Afin de recevoir la mort ; Mais les Destins ne le voulurent, Et malgré moi me secoururent! Le vieil lphitus, comme moi, Je ne vous puis dire pourquoi, N'ayant plus qu'une dent en bouche, Fut lors préservé de la touche. Aussi fut Pélias le bon, Fort incommodé d'un jambon, l'our un trou qu'autrefois Ulysse Lui sit par derrière en la cuisse, Partant, peu propre et mal dispos A se garantir d'Atropos. Mais pour une raison cachée Notre chair ne fut point touchée : Nous nous trouvâmes hors de là. Le ciel sans donte s'en mêla Et voulut prendre la conduite De notre troupe à trois réduite.

Lors un bruit de cris et de coups
Du palais royal jusqu'à nous
Se faisoit aisément entendre;
Les Grecs l'assiègeoient pour le prendre,
Et les Troyens désespérés,
En ce dernier lieu resserrés,
Tâchoient de vendre cher leurs vics,
Et de leurs femelles ravies
Par quelque grande occision
Venger la constupration.
Quelques Grees plantoient des échelles;
Autres mettoientbanes sur bancelles;
Banes et soldats se répandoient
Quand d'en haut caillous descendoient.
Grimpans comme chats contre un arbre,
Grimpans comme chats contre un arbre,
Le savois un certain endroit
Öù, par une porte secrète,
On pouvoit entrer en cachette
Et sortir sans être aperçu.
Ce lieu de tous n'étoit pas su :
C'est par là que dame Androm
Devant cette funeste attaque,
Le vieil beau-père visitoit,
Son Astyanax lui portoit,
Dont dame Hécube étoit ravie:
Elle l'aimoit plus que sa vie;
Quand petit encore il étoit
En ses bras souvent le portoit
Et souvent, de ses mains roya

Ils se coulent le long du marbre, De la main gauche se couvrant, Et de la droite assaut livrant Aux défenseurs de la muraille. Un carreau de pierre de taille Par un soldat est empoigné, Auguel le bras étant rogné. Le pauvre malheureux soudrille ' Tombe, s'accroche à une grille, Et demeure là suspendu, Criant en grec : « Je suis perdu! » Les Troyens de tout font des armes, Et, non sans répandre des larmes, Jettent contre ces inhumains Ce qui se trouve sous leurs mains. Un Grec eut la tête cassée D'un coup de la chaise percée Du roi Priam; mais ce malheur Fut récompensé par l'honneur. Chevrons dorés, poutres dorées, Ne sont non plus considérées Ou'un gros bâton, bûche ou fagot. Un caillou va comme un lingot. Chaises, fauteuils, tables, bancelles, Vases, cabinets, plats, vaisselles, Brcf, tous les meubles précieux, Jusqu'aux simulacres des dieux, A la foule se viennent rendre Au soldat qui vient pour les prendre, Mais plus vite qu'il ne voudreit. Je savois un certain endroit Où, par une porte secrète, On pouvoit entrer en cachette Et sortir sans être aperçu. Ce lieu de tous n'étoit pas su : C'est par là que dame Andromaque, Devant cette funeste attaque, Le vicil beau-père visitoit, Son Astyanax lui portoit. Dont dame Hécube étoit ravie : Elle l'aimoit plus que sa vie; Quand petit encore il étoit En ses bras souvent le portoit, Et souvent, de ses mains royales,

<sup>.</sup> Soldat.

Et cette bonne mère-grand, Quand il devint un peu plus grand, Faisoit avec lui la badine, L'entretenoit de Mélusine, De Peau-d'Ane et de Fierabras 1. Et de cent autres vieux fatras. Cet enfant étoit son idole. Et la vieille en étoit si folle. Qu'avec lui troussant hoqueton, Entre les jambes un bâton, Elle couroit la pretentaine Jusqu'à perdre souvent l'haleine. Andromaque s'en tourmentoit. Connoissant bien qu'on le gâtoit. Priam, le voyant à toute heure S'empiffrant de pain et de beurre, Disoit avec sévérité : «Ce sera quelque enfant gâté. » Hécube n'en faisoit que rire, Et sa mère n'osoit rien dire. C'est assez parlé de cela.

Ce fut par cette porte-là

Que dans le palais nous entrâmes.
Sans être aperçus nous montâmes
Par un escalier dérobé,
En un lieu fait comme un jubé <sup>2</sup>.

Jy trouvai des gens de tous âges
Qui vouoient des pèlerinages:
Notre abord les encouragea,
Et pas un d'eux plus ne songea
Qu'à vendre chèrement sa vie.
Pour moi, qui n'avois autre envie
Que de jouer aux Grecs un tour,
Près de moi je vis une tour
Dont pouvoit, étant renversée.

Mainte tête être concassée Et maints bras être disloqués De ceux qui nous tenoient bloqués. De quatre piliers soutenue. Elle se moquoit de la nuc. Comme auroit fait un gros écueil : Tout y sembloit petit à l'œil. Et de là, Priam au nez croche, Avec des lunettes d'approche, Souvent sur mer épiloguoit L'ennemi qui sur mer voguoit. Là, l'on voyoit toute la plaine; Là, souvent, quand elle étoit pleine De Grecs et Troyens combattans (Hélas! le maigre passe-temps!). Les dames et vieillards de Troie Venoient, non pas à grande joie, Voir ce jeu de gladiateurs Si mal plaisant aux spectateurs. Cette tour, lors mal assurée Par secousse réitérée, Pouvoit fort bien prendre le saut Et gâter ces donneurs d'assaut. Elle fut bientôt ébranlée. Et, tôt après, prit sa volée Ainsi que tout corps pesant doit, Vers son centre, où pas n'attendoit Le soldat si grosse grenade, Qui troubla toute l'escalade. Votre serviteur ne compta Combien elle en escravanta 3; Je ne vous le dirai donc mie, Mais bien que plus d'un Jérémic Fit grande lamentation Sur une si noire action.

3 Étouffa, écrasa.

¹ Un peut voir dans se roman de Jean d'Arras, composé probablement vers 1478, la plupart des traditions relatives à la fée Mélusine, la plus célèbre du moyen âge. Tout le monde connait le conte de Perrautt, initiulé Peus-d'Ane, nais, comme il ne parut qu'en 1898, tandis que ce livre est de 1818, il s'ensuit clairement que c'est d'un autre qu'il est question ici. Le conte de Peus-d'Ane était depuis longtemps Populaire, et circulait parmi les nourrices (Cf. une note de notre édition du Ro-Mas contique, chez Jannet, 1. 1, p. 47.) — Pour Pierabres, voir le Roman de Fier-de-Bras le Géant, Genève, 1178, in-folio. C'était un nom qu'on donnait souvent aux matamores de notre vieille comédie.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est une sorte de tribune d'église, en forme de galeric. L'église Saint-Étiennedu-Mont possède un des plus beaux modèles du genre.

La chute de cette tourelle A plusieurs Grégeois fut mortelle; L'assaut pourtant point ne cessa, Mais de plus beau recommença. Pyrrhus paroit entre les autres Apre à la ruine des nôtres, Et ce dangereux cavalier Fait tout seul autant qu'un bélier. Il tâche d'enfoncer la porte, Et la bat d'une étrange sorte. Un harnois luisant et poli Le rend plus affreux que joli; Le fer tranchant en sa main brille; Bref, ce déterminé soudrille Ne représente pas trop mal Le serpent, vilain animal, Quand, la froidure étant passée, Ayant peau nouvelle endossée, Et repris nouvelle vigueur, Son corps n'est plus dans la langueur Que la mauvaise nourriture Et la rigueur de la froidure Lui causoient, tandis que l'hiver Dépouilloit les champs de leur vert: Paré d'une nouvelle écaille Oui lui sert de jaque de maille. Le compagnon s'en va rampant. Fort satisfait d'être serpent. Il se raccourcit, il s'allonge, Sort de soi-même, et s'y replonge, Restauré du soleil nouveau. Et désait de sa vieille peau. Sa langue à trois pointes il darde : llomme ou femme qui le regarde Et l'oit horriblement siffler De peur n'ose quasi souffler. Ce jeune Pyrrhus tout de même (Pyrrhus, si l'on veut Neptolème), Suivi du puissant Périphas Aussi membru qu'un éléphas. D'Automédon, piqueur d'Achille, A dompter chevaux très-habile,

Et qui, dans la selle à piquer, Souloit ' d'un cheval se moquer, Lui sit-il le saut de la carpe, De plus gentil sonneur de harpe (Sans cette harpe à point nommé J'eusse malaisément rimé.) ltem, l'escadre scyrienne Redoutable à la gent troyenne, Tous ces gens-là sur la maison Décochoient tison sur tison. Pyrrhus d'une hache tranchante Sur la porte à grands coups charpente; Ce maître faiscur de coupeaux En tranche bientôt les poteaux, Tout ainsi qu'il eut fait des raves. Son père, le patron des braves, En bonne foi n'eût pas fait plus. Priam, et son monde reclus, A chaque coup que sa main donne, Dont le vaste palais résonne, Fait de pitoyables hélas, Priant Dieu qu'il soit bientôt las, Et n'achève point la besogne. Lui, si bien taille et si bien rogne, Qu'à la fin dans le royal buis Il fait un grand vilain pertuis, Ou grande vilaine fenêtre. Par là commença de paroitre, Au lieu d'un visage de bois. La demeure de tant de rois Jusqu'à ce temps inviolable. Par là le Grec impitovable Put pénétrer dans ces saints licux, Et porta ses profanes yeux Au travers des longues allées, Jusqu'aux cours les plus reculées. Par là quelques Troyens armés, Du seul désespoir animés, Pour la plupart soldats des gardes, Furent vus avec hallebardes, Espadons, mousquets et fusils. Les pauvres gens, que feront-ils,

1 Avait coutume, - du latin solere.

Deux parts en fit, dont il souloit passer L'une à dormir, et l'autre à ne rien faire.

(Épitaphe de la Fontaine.)

Que se faire couper les gorges, Quoique armés comme des saints Geor-Pleurs, soupirs, lamentations, | ges? Cris, sanglots, exclamations, Au palais se firent entendre. li ne faut être guère tendre Pour n'avoir pas le cœur serré De ce pauvre peuple effaré. Les femmes, plus mortes que vives, De crainte de se voir captives, Et de quelque chose de pis, De la main se battent le pis, Et courent comme écervelées Par le palais échevelées, Se regardent d'un œil mourant, Et s'entr'embrassent en pleurant. Pyrrhus, digne fils de son père. Par ses grands coups si bien opère, Qu'enfin par la brèche il entra, Et défit ceux qu'il rencontra A la défense de la porte. Peu lui servit d'être si forte Et d'être faite de merrain 4 Tout parsemé de clous d'airain : Les poteaux hors des gonds tombérent, A la foule les Grecs entrèrent: Tous ceux qu'ils trouvèrent armés Furent bientôt d'eux assommés. Les soldats, maudite canaille, Ébandis s comme rats en paille 3, Troublèrent toute la maison. Sans qu'on en pût avoir raison. Ainsi la rivière de Loire, Qui donne à tant de gens à boire. Quand elle sort hors de son lit, Bouleverse, à ce qu'on m'a dit, Ce qu'on appelle la levée, El par cette digue crevée S'épand dans les champs labourés, Entraîne les bœufs effarés

Pêle-mêle avec les étables. Et fait force gens misérables. Ou'elle force ainsi sans bateau D'aller à l'hôpital par eau. L'application est facile : Tout de même, en ce saint asile. Je vis entrer tous ces méchans Comme un fleuve fait dans les champs. Je vis le cruel Neptolème, De rage le visage blême, Et les Atrides carnassiers, Ensanglantant leurs bras d'aciers. Et, ce que je n'approuvai guères, Je vis donner les étrivières A Priam par Agamemnon: On a voulu dire que non: Mais c'est une chose certaine, Qu'il en eut une cinquantaine, Et, qui pis est, à tour de bras. Ce bon vieillard, grand, gros, gris, gras, Eut, par ces coups de discipline, Peau de taffetas de la Chine: ll porta le tout constamment. Et plus que laconiquement. Certes, le Grec eut peu de gloire De faire une action si noire. Mais son frère ne fit pas mieux Je le vis de mes propres veux : Oui traîna par ses blanches tresses Hécube, et sur ses pauvres fesses Donna force coups d'éperon ; It puis par ce même larron Je vis de grands coups d'escourgées Les cent brus de Priam chargées, Et dessus le ventre et partout : C'étoit trop les pousser à bout, Et trop peu respecter les dames ; Mais les Grecs sont de vrais infâmes. De Priam les lits nuptiaux, Cinquante en nombre, et tous fort beaux

De planches de chêne.

Réjouis, s'en donnant à cœur-joie.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ètre comme un rat en paille, c'est-à-dire être à son aise, ne manquer de rien, etc. Nous verrons encore cette expression au VI° livre :

Avec vous je faisois gogaille, Et j'étois comme un rat en paille.

(Car ils étoient tous d'étamine, Lustrés, et d'étoffe bien fine, Et la crépine et le mollet Moitié soie et moitié filet, Et de plus brodés à l'aiguille), Furent gripés par le soudrille; Tout fut par le Grec dissolu Pillé, brisé, brûlé, pollu.

Peut-être vous êtes en peine, O grande et charitable reine! De savoir, après tout cela, Comme du vieil prince il alla 1: En voici la fin véritable. Ce bon Priam si vénérable, Se voyant ainsi fustigé, Ses enfans morts, son bien mangé, Sa pauvre femme éperonnée, Enfin sa maison ruinée Par les soldats qui sont dedans. Il alla s'armer jusqu'aux dents, Mit à son côté la rapière, Rondache a devant et derrière, Prit en ses mains un grand épieu, Et revint ainsi, jurant Dieu, Rejoindre les dames troublées, Lesquelles s'étoient assemblées Alentour d'un autel couvert D'un laurier au feuillage vert. Là se faisoient les sacrifices, Afin de se rendre propices Les dieux lares, ou protecteurs, Ou plutôt lâches déserteurs. Ainsi des colombes tremblantes. Quand après des flammes volantes. Une grande tempête suit. Avec grand désordre et grand bruit, Le troupeau volant se rassemble, Et n'est pas une qui ne tremble De voir coups de foudre si drus : La reine de même et ses brus Se tapirent l'une dans l'autre. Disant tout bas leur patenôtre,

Car elles craignoient de mourir. Or la dame, voyant courir, Non pas aussi vite qu'un basque, Son vieil mari chargé d'un casque Et de tout le harnois complet. S'appliquant de rage un souffiet. Elle osa brusquement lui dire: « Yous voulez donc nous faire rir Lorsqu'il faut songer à la mort? Ah! vraiment vous me plaisez for Retranché dans une cuirasse Comme un capitaine Fracasse. th! mon bon homme, de par Die Quittez la rapière et l'épieu : Que Votre Majesté rengaîne, Puisqu'il faut mourir de la gaine Quand on a frappé du couteau. Notre Hector, qui git au tombest Dans une si fâcheuse affaire N'eût fait que de l'eau toute clair Si vous me croyez, mon bon roi, Venez vous seoir auprès de mei-Priam s'assit de bon courage, Saus fanfaronner davantage, Dans une grande chaise à bras, Dont le velours étoit bien gras. Un de ses fils, nommé Polyte, Arriva là, courant bien vite. Il avoit beau des yeux chercher Quelque endroit où se bien cach Pyrrhus, qui de près le talonne, Fort peu de relâche lui donne. Il couroit de peur de mourir; La peur l'empêchoit de courir, Et lui donnoit bien fort la fièvre. Heureux si, craignant comme un lièvi Il eût pu courir aussi fort! Ce fier messager de la mort Lui tient le fer près de l'échine. Et déjà sa main assassine A d'un puissant estramaçon Amoindri son nez d'un tronçon.

<sup>3</sup> Imitation du passage de l'Évangile devenu proverbe : Omnes enim qui se perint gladium, gladio peribunt. (Matth., xxvi, 82)



<sup>1</sup> Ce qui advint du vieux prince.

<sup>2</sup> Grand bouclier rond.

Enfin un coup de cimeterre Lui fait donner du nez en terre Aux pieds de son père effaré, luquel un trépas assuré Ne put lors empêcher de faire Réprimande à ce sanguinaire. ll lui dit : « Pour un si beau coup, Tu t'es vraiment pressé beaucoup! Tu souilles, homme trop colère, Du sang d'un fils les yeux d'un père. 0 bourreau! par qui mes vieux ans Ont des objets si peu plaisans! Que le ciel bientôt te le rende! Une inhumanité si grande Ne peut être que d'un vaurien. ichille fut homme de bien, Quoiqu'il fût ennemi des nôtres : Toi, son fils? à d'autres, à d'autres! Tu n'es que le maudit bâtard D'une truie et d'un léopard. ichille eut pitie de mes larmes, Quand mon fils tomba sous ses armes; li respecta mes cheveux gris, Se laissa toucher à mes cris, Et de son vin il me fit boire, Dont il acquit beaucoup de gloire. Yais pour toi tu n'es qu'un grand fou. I qui je vais rompre le cou. » Cela dit. d'une main débile. ll lanca sur le fils d'Achille Un dard qui certes le toucha, Nais qui seulement écorcha Le bord de sa forte rondache. ll en rit un peu, le bravache, <sup>Et de ce</sup> que, faisant effort, Min de le frapper plus fort, ll étoit chu sur le derrière l'une pitoyable manière. Sitot qu'il out pris ce grand sant Dans le sang de son fils tout chaud, Sa chevelure non rognée Par le Grégeois fut empoignée, De laquelle cet inhumain Fit deux tours autour de sa main; | Mon père, ma femme et mon sils

De l'autre levant son épée, Dans le sang de son fils trempée, Il la mit Capulo tenus 1, Par l'endroit qu'on appelle anus, Puis d'un coup lui coupa la tête. Ainsi fortune, male bête, Par un vrai trait de son métier. Fit voir qu'il ne s'y faut sier. Priam, ce grand roi de Phrygie. Par qui fut si longtemps régie La plus superbe des cités, Après tant de prospérités Qui le rendoient considérable. Gît mort étendu sur le sable. Ce grand monarque des Troyens, Après la ruine des siens, N'a pas seulement sépulture. Et fait des oiseaux la pâture; Bref, le plus grand roi qui fut onc N'est plus rien qu'un grand vilain tronc.

Cet extrême malheur des autres Me fit souvenir que les nôtres Par moi laissés en la maison, En une pareille saison, Pourroient bien avoir sin pareille; Lors je dis, me grattant l'oreille : « Autant il nous en pend à l'œil; Il me faudra porter le deuil De mon père et de ma Créuse. L'un et l'autre à bon droit m'accuse. Et d'être un fils sans amitié, Et de n'aimer pas ma moitié, Et mon fils, de qui tant j'espère. Donne au diable monsieur son père. Allons donc mourir auprès d'eux. Le trépas, ailleurs très-hideux, Me sera là très-agréable, Ou pour le moins très-honorable. » Corps d'homme n'étoit avec moi, Les uns m'avoient quitté d'effroi, Plusieurs avoient perdu la vie, Auxquels je portai grande envie, Et si lors je ne me défis 2,

Jusqu'à la garde.

<sup>·</sup> Détruisis.

En furent, et non autre chose, La légitime et senle cause. Nais un objet qui me facha D'aller plus outre m'empêcha : Je vis dans le temple de Veste Des Trovens la fatale peste. Dont chaque mari fut un sot, Qui se cachoit sans dire mot; Je veux dire la fausse Hélène, Si funeste à la gent troyenne. Redoutant le juste courroux Et des Grecs et de son époux, Elle s'étoit là retirée Toute seule, et mal assurée. Lors je dis : « La louve qu'elle est (Dieu me pardonne, s'il lui plaît'), Reverra la Lacédémone. Et là portera la couronne, Tandis que des pauvres Troyens, Ou brûlés, ou mangés des chiens, ll ne restera sur la terre Que ceux qu'y laissera la guerre, Pour mourir de froid et de faim, Et pour y demander leur pain. Non, non, la raison me conseille De couper le nez et l'oreille A cette maudite putain, A ce malencontreux lutin, Qui tant de sang a fait répandre, Par qui notre ville est en cendre. Et les Troyens morts ou captifs, llormis ceux qui sont fugitifs. Dieu sait comme elle fera pièce. Ouand elle sera dans la Grèce, De Priam et de ses enfans. Et fera rire à nos dépens Les destructeurs de notre empire; Je pense déjà l'ouïr rire, Et bien faire le goguenard, Ménélaus, le franc cornard! Elle a causé notre ruine : Elle en perdra nez et narine; Oui, je m'en vais lui retrancher La peine de se plus moucher. ll est vrai, frapper une femme A bien quelque chose d'infâme: l'en puis être d'aucuns blâmé,

Mais aussi serai-je estimé D'avoir puni cette courcuse, Aux siens comme à nous dangereuse. » Cela dit, j'allois l'empoigner Pour oreille et nez lui rogner, Quand la déesse de Cythère. Ma très-belle et très-bonne mère, Me donna bien fort sur les doigts De la main dont je prétendois Saisir au collet la Spartaine. Cette apparition soudaine Non pour un peu m'emplit d'effroi; Car elle parut devant moi Comme chose du ciel tombée, Et non pas à la dérobée, Ou ne se montrant qu'à demi, Comme d'autres fois, endormi, Confusément je l'avois vue; Mais alors elle étoit pourvue De tous les célestes appas Que les hommes mortels n'ont pas. Ce coup, dont ma main fut cinglée, Et dont i'eus l'âme un peu troublée, Me fit dire, en quoi j'eus grand tort, Certain mot qui l'offensa fort. Elle me dit, rouge en visage: « Vraiment, je vous croyois plus sage; Fi! fi! je ne vous aime plus. – Je suis de quatre doigts perclus, Lui dis-je, et qui diable ne jure Alors qu'on reçoit telle injure? - Eh bien ne jurez donc jamais, Dit-elle. - Je vous le promets, Lui dis-je, et trêve de houssine, Car il n'est divin ni divine, A qui, s'il m'en faisoit autant, Je ne le rendisse à l'instant. – Songez que je suis votre mère, Me repartit-elle en colère, Et parlez moins, ou parlez mieux. Vous faites bien le furieux Contre une femme désarmée : Ouand bien vous l'auriez assommée... Seriez-vous mieux d'un quart d'écu 🖆 Vous nommez son mari cocu, Avez-vous manié sa tête? Est-il cornu comme une bête?

Dites-moi, seriez-vous content S'il en disoit de vous autant. Méchant fanfaron que vous êtes? Vous ne savez ce que vous faites. Vous auriez bien plus de raison De retourner à la maison Secourir votre pauvre père, Qui sans doute se désespère, Non tant des Troyens déconfits Que de Créuse et de son fils. Ce cher fils, cette chère femme. A qui, saus moi, le Grec infâme Auroit pis fait qu'aux pauvres gens Ne font les diables de sergens. Vous accusez la pauvre Hélène D'avoir perdu la gent troyenne, Yous n'êtes qu'un mal avisé, Yous vous prenez au plus aisé; Le destin seul en est la cause, Qui de nos dieux mêmes dispose. Tout dépend de sa volonté; ll a dès longtemps arrêté Que la grande ville de Troie Serait faite des Grecs la proie. A moins que d'être illuminés, Les mortels plus loin que leur nez Ne peuvent jamais voir les choses, Bien loin d'en connoître les causes : Qu'ainsi ne soit, présentement Vous ne pourriez voir nullement, Si je ne dissipois la nue Qui vous en empêche la vue, Le dieu qui porte le trident, A perdre votre ville ardent. Voyez comme il égale aux herbes les bâtimens les plus superbes! Si bien il la démolira. Que Troie en Troie on cherchera. Junon: la cotte retroussée. Paroit sur la porte de Scéc. Qu'elle vient de mettre dedans. Couverte de fer jusqu'aux dents. Oyez un peu comme elle crie, Et comme avec sa voix de truic, Que l'on entend jusqu'à la mer,

Elle s'efforce d'animer Le soldat qui, selon sa rage, N'est pas assez âpre au pillage. Voyez la méchante Pallas. Branlant son large coutelas Sur le haut de la citadelle: Voyez comme cette pucelle, D'une pitoyable façon, Mieux que ne feroit un maçon, Démolit, sape, brise, taille, La plus gresse et forte muraille. Elle s'échauffe en son harnois : Ainsi, quand il abat des noix. Le corbeau qui n'est qu'une bête, Travaille de cul et de tête. Sa Gorgone aux crins de serpens, Face large de deux empans, Fait une vilaine grimace, A qui la regarde à la face. Jupiter, père de nous tous, le déclare aussi contre vous. Et donne un esprit de pillage Aux Grecs dont il croît le courage; Et n'est pas que le bon seigneur, Quoique d'ailleurs homme d'honneur, N'ait dérobé quelque chosette, Pour régaler quelque coquette. Certes j'en ai l'esprit marri, Mais, jusqu'à mon sot de mari, Il n'est, de la céleste bande, Divinité petite ou grande, Qui contre la pauvre cité Ne fasse acte d'hostilité. Fuyez donc, je vous en conjure, Ne vous piquez point de bravure; Il fait ici mauvais pour vous, Vous n'y gagnerez que des coups. Sans moi, votre pauvre famille Sentiroit la main du soudrille. Mais jusqu'ici, par mon moyen. Les choses y vont assez bien. Penser remonter sur sa bête 1. C'est vouloir se rompre la tête. Allez, je vous protégerai; Près de vous toujours je serai.

<sup>1</sup> Reprendre le dessus.

Lorsque vous serez en ma garde, Au diable si l'on vous regarde, Bien loin de vous oser toucher; Mais vite, il se faut dépêcher. »

Elle n'en dit pas davantage, Et puis se couvrit d'un nuage. Lors je vis que de la cité Elle m'avoit dit vérité: Je vis partout objets funestes, Je vis aussi les dieux célestes D'une extraordinaire grandeur, Dont je n'eus pas petite peur. Parmi ces personnes divines, J'en vis de très-mauvaises mines, Pour lesquelles, sans passion, J'aurois bientôt aversion. O Dieu! l'épouvantable image, Qu'une ville mise au pillage! On ne voit que piller, brûler, Sur les cendres le sang couler. Soldats qui tuent, gens qui meurent, Peu qui rient, beaucoup qui pleurent, Les grands palais tomber à bas, Et n'être plus que des plâtras. Il en est tout ainsi d'un orme. Beau pour sa taille et pour sa forme, Lors qu'étant par le pied sapé, Et longtemps coup sur coup frappé, Il branle sa perruque verte, Signe de sa prochaine perte; Son gros tronc se fend par éclats; Un cri semblable à des hélas Accompagne sa culebute; Il hésite devant sa chute, Examinant de quel côté Son grand corps sera mieux gité, Enfin il tombe sur les hanches, Se cassant les bras ou les branches Ainsi notre pauvre cité, Après avoir longtemps été Des cités la plus renommée, Est comme en soi-même abîmée.

Or, moi, voyant que tout de bon Elle étoit réduite en charbon,

Et que ma mère étoit partie, Je crus que quitter la partie, En un malheur tout évident, Étoit faire en homme prudent. Sans recevoir aucun dommage, Je passai, couvert d'un nuage, Au travers des feux allumés Et de nos ennemis armés. A mon logis je frappe en maître : On me cria par la fenêtre Que l'on n'ouvroit jamais la nuit, Et que je faisois trop de bruit: Et moi, je frappe et je refrappe, Et, las de cogner, je m'échappe A dire des mots outrageans. Ma femme, mon fils et mes gens Tout mon soûl me laissèrent battre, Et par frayeur, ou pour s'ébattre, Me firent garder le mulet '; Ensin pourtant un gros valet Me vint ouvrir, malgré la bande, A qui je sis la réprimande. Mais ma femme, pour m'apaiser, Et mon fils me vinrent baiser. Je dis à monseigneur mon père Tout ce que m'avoit dit ma mère. Et qu'il falloit gagner pays. Il nous rendit tous ébahis, Quand il dit: « Pour moi je demeure, Allez-vous-en, à la bonne heure, Vous autres, dont les jeunes ans, Après des malheurs si pesans, Pourront, autre part que dans Troie, Se donner encore au cœur joie. Si le ciel m'eût voulu sauver. Qui l'empêchoit de conserver Une ville si belle et bonne? Mais, puisque le ciel l'abandonne, Et qu'llium, des Grecs pillé. N'est plus rien qu'un champ tout grillé, Vieillard plus que sexagénaire, Il ne me reste rien à faire Que d'aller, l'épée à la main. Irriter un Grec inhumain.

<sup>1</sup> Garder le mulet, c'est se morfondre à attendre.

Qui sur mon pauvre corps s'acharne; Et peut-être que quelque darne De son corps il y laissera. Chacun fera comme il pourra. On me dira: Sans sépulture, Votre corps sera la pâture De quelque chien, ou quelque loup. La peste, que le monde est fou! Que m'importe que ma carcasse A la faim d'un loup satisfasse, D'un chien, d'un vautour, d'un corbeau? Mon destin sera-t-il plus beau Si, dans du linge empaquetée, Elle est par les vers grignotée ? » (Si les Troyens brûloient leurs morts, Au lieu d'en enterrer les corps, Le poëte ici s'entretaille 2; Mais, ô bon lecteur! tout coup vaille, ll importe peu que Scarron Altère quelquefois Maron.)

Revenons à messire Anchise : « Quand on a la perruque grise, Ajouta-t-il, on ne doit pas Redouter beaucoup le trépas. Vieil, cassé, malpropre à la guerre, Je ne sers de rien sur la terre : Spectre qui n'ai plus que la voix, J'y suis un inutile poids, Depuis le temps que de son foudre Jupin me voulut mettre en poudre. Depuis le temps qu'il m'effraya, Ce grand Dieu, qui me gibova 3 Par une vengeance secrète; Nais je suis personne discrète, Je n'en dirai point le sujet : Sussit que j'aurois eu mon sait, Sans Vénus, qui sauva ma vie. l'ai depuis eu cent fois envie De m'aller pendre un beau matin, Et sinir mon chien de destin. laissez-moi donc mourir à l'aisc, Et, si l'on m'aime, qu'on se taise. » Voilà ce qu'il dit obstiné,

Dont je fus plus que forcené. Ma chère Créuse le pric, Non fils lülus pleure et crie; Mais c'étoit, tant il étoit dur, Se donner du front contre un mur. « Ah! ma foi, monsieur mon heau-père, Lui dit notre femme en colère. Vous viendrez ou direz pourquoi :-Vous faites bien du quant à moi. » Autant lui dit le jeune lüle. Mon père, opiniâtre en mule, Au lieu de leur parler françois, Se mit à badiner des doigts. Je dis alors : «Çà, çà, qu'on meure, Il le faut, et quand ? tout à l'houre. Vous laisserai-je ainsi périr Sans même fortune courir? N'en déplaise à mon père Anchise (Mais dessous sa perruque grise Il loge fort peu de raison), Troie encore en notre maison Pouvoit trouver quelque ressource. Grace à Dieu, j'ai fort bonne bourse: En quelque pays étranger Nous eussions eu de quoi manger Mais en votre philosophie, Qui n'est qu'une pure folic, Vous avez cru qu'être assommé Étoit mourir bien estimé. Vous avez une sotte envie: On en a pour toute sa vie. Ouand on est dans le monument Une minute seulement. Pyrrhus ne tardera plus guère: Sans doute, à la moindre prière, De son bras vous serez servi. Je crois bien qu'il sera ravi De tuer toute une famille De sa dague faite en faucille; Comment il se gobergera, Quand ensemble il égorgera Femme, mari, père, grand-père, L'enfant et madame sa mère!

<sup>1</sup> Quelque rouelle, quelque tranche.

<sup>\*</sup> S'embarrasse dans sa marche, fait un faux pas-

<sup>3</sup> Poursuivit. - comme un gibier qu'on chasse.

Ah! vraiment, ma mère Vénus, Tous vos beaux argumens cornus 1. Pour me persuader de vivre Et pour m'obliger à vous suivre, N'étoient donc que pour m'attraper? Je ne m'y laisse plus duper. Vite qu'on me donne mes armes. Je veux aussi coûter des larmes A quelques-uns des ennemis. - Au moins me scra-t-il permis De vous suivre, » me dit Créuse. Mais tout à plat je la refuse. J'en sis de même à mon enfant. Dont il fut assez mal content. Je me faisois tenir à quatre, Comme quand on va pour se battre. Et n'étois pourtant pas sâché D'en être des miens empêché. Ma femme et toutes ses servantes Faisoient à l'envi des dolentes; Mon fils m'embrassoit les genoux. Au grand étonnement de tous. Une flamme du ciel issue Sur ce cher fils fut aperçue: Nous nous mimes tous à souffler, Croyant qu'elle l'alloit brûler; Nous soufllames et ressoufflames, Fort peu de chose nous gagnames : Malgré nous ce seu viollet Lui grilla tout le poil follet. Mon père, voyant le prodige, Dit: « Oue personne ne s'afflige. Ce feu, qui m'a tout ébloui. Et dont je suis bien réjoui. N'est ma foi pas un feu volage. O grand Dieu! fais que ce présage Soit par quelque autre consirmé!

Un coup de foudre à point nommé A main gauche se fit entendre \*. Sans autre témoignage attendre. Mon père dit : « Ainsi soit-il! » Puis ensuite, d'un saut gentil, Il fit deux fois la révérence. Avant fait signe à l'assistance Qu'il falloit qu'on en fit autant : Nous sautâmes tous à l'instant. Avant bien sauté comme pies, On bien plutôt comme gens pies, Nous reniflâmes à l'envi. Car ce tonnerre fut suivi De certaine odeur sulfurée: Puis la maison fut éclairée D'un feu luisant comme un tison Offon vit sur ladite maison. Ce phare, ou plutôt cette étoile, Alla tout droit, perçant le voile De cette triste et noire nuit. Et Dieu sait si mon œil la suit, Dans la forêt d'ida se rendre. Il nous fut aisé de comprendre Oue c'étoit un secours divin. Car par elle, dans son chemin, Comme bien sage et bien sensée, Trace luisante fut laissée. Lors mon père, tout ébaudi, Cria: « Mon tils, je m'en dédi; Me voilà très-content de vivre. Et très-résolu de vous suivre En quelque part que vous irez. Et partirai quand vous voudrez. Asin que personne n'en doute, Malgré mon incommode goutte. Puis il sit génuslexion Et dit avec dévotion :

## 1 Absurdes, déraisonnables.

2 On sait que le coup de foudre à main gauche était regardé chez les anciens comme un présage favorable. On disait même Numma lava, pour divinités propices:

Numina lava sinunt, auditque vocatus Apollo.

(VIRG:LE.)

Les érudits, - si les érudits lisent le Virgile travesti, - peuvent consulter le commentaire de Servius sur le 693° vers du second livre de l'Eneide, et Festus, au mot Sinistra.

ez 0 bon Dieu, qui nous prends en garde, | Que ton œil toujours nous regarde, Et prends soin de notre maison! » Après cette courte oraison Je lui dis : « Homme qui refuse, Ordinairement après muse. Vous faisiez tantôt bien le fou. Cà, cà, mettez-vous sur mon cou, Comme on dit, à la chèvre morte ', Lt que chacun de nous emporte Sur son dos tout ce qu'il pourra. Mon fils par la main me tiendra, Et ma femme par le derrière; Et que valet et chambrière Écoutent bien ce que je di. Hors la ville, vers le midi, On trouve un vieil tombeau de pierre, Près d'un temple tombé par terre. Qui fut autrefois à Cérès : Ce lieu, ni trop loin ni trop près, Sera le lieu de l'assemblée. »

Lors la maison fut démeublée: L'un prit un poélon, l'autre un seau, L'un un plat, et l'autre un boisseau. le me nantis comme les autres : Je mis les unes sur les autres Six chemises, dont mon pourpoint Fut trop juste de plus d'un point. On n'oublia pas les cassettes; You fils se chargea des mouchettes, Mon père prit nos dieux en main, Car, quant à moi, de sang humain Na dextre avoit été souillée; Devant qu'avoir été mouillée Dans plusieurs eaux quatre ou cinq fois, Et s'être fait l'ongle des doigts, le n'eusse pas osé les prendre. Quiconque eût osé l'entreprendre, Eût bientôt été loup-garou :

Je n'étois donc pas assez fou. Enfin, sur mon dos fort et large Mon bou père Anchise je charge D'une peau de lion couvert, Et, de peur d'être pris sans vert, Au côté ma dague tranchante. L'affaire étoit un peu pressante, ('ar le mal s'approchoit de nous. Nous entendions donner des coups, Crier au feu, crier à l'aide. A tout cela point de remède, Sinon gagner vite les champs, Et laisser faire ces méchans. Quoique j'eusse l'échine forte, Mon bon père à la chèvre morte Ne put sur mon dos s'ajuster, ' Ni je n'eusse pu le porter; Par bonheur je vis une hotte : Mon père dedans on fagote, Et tous nos dieux avecque lui; Puis, un banc me servant d'appui, On charge sa lourde personne Sur la mienne, qui s'en étonne, Et fait des pas mal arrangés, Comme font les gens trop chargés. Mais qui diable ne s'évertue, Quand il a bien peur qu'on le tue? Nous voilà tous sur le pavé; Sur mon dos mon père élevé Nous éclairoit de sa lanterne, Qui n'étoit pas à la moderne : Elle venoit du bisaïeul De l'aïeul de son trisaïeul. Na ('réuse venoit derrière. Chaque valet et chambrière, De crainte d'être découverts, Allèrent par chemins divers. Je menois mon cher fils en laisse, Pour lequel je tremblois sans cesse.

<sup>1</sup> C'est-à-dire à la façon d'une chèvre morte qu'on emporterait sur ses épaules.

1 Le loup-garou était un homme transformé en loup par le diable. La croyance aux loups-garous subsista durant tout le moyen âge; au dix-septième siècle, beaucoup y croyaient encore, et il est aujourd'hui phus d'un village d'où cette foi superstiteus n'a pas disparu. On peut voir, dans les démonographes Boguet, Delancre, Bodin, etc., des détails curieux sur les loups-garous. Plusieurs auteurs, entre autres Claude, prieur de Laval, Beauvoys de Chauvincourt (1399) et J. de Nynauld (1818), ont publié des traités spéciaux sur la lycanthropie.

Enfin, par chemins écartés, Des moindres bruits épouvantés, Nous marchames devers la porte. Quoique j'aie l'âme assez forte, Et que, dans le fer et le feu, D'ordinaire je tremble peu, Chargé de si chères personnes, Je fis cent actions poltronnes: Au moindre bruit que j'entendois, Humble quartier je demandois. Mon bon père en faisoit de même, Et crois qu'en cette peur extrême, Dans la hotte un autre que lui Auroit fait ce que par autrui Roi ni reine ne pourroit faire. Le feu, qui notre troupe éclaire, Forme des ombres devant nous, Qui nous effrayent à tous coups. Enfin, après plusieurs alarmes, Un grand bruit de chevaux et d'armes Se fit entendre auprès de nous ; Mais, madame, le croirez-vous? Ce bruit que nous crûmes entendre, Puisque vous désirez l'apprendre, Étoit ce qu'on appelle rien : J'en rougis quand je m'en souvien. Mon père, en cette peur panique, Mille coups sur mon corps applique Pour me faire aller au galop. Et certes il n'en sit que trop. Il me crioit : « Prends donc la fuite! Vois-tu les Grecs à notre suite? Male peste, comme tu vas! Ne veux-tu pas doubler le pas? Fuis, mon cher fils, sauve ton père.» Et puis, se mettant en colère : « Maudit soit le fils de putain! Et qui m'a donné ce mâtin Qui marche comme une tortue! »

A ce langage qui me tue. J'avois beau redoubler le pas, Cela ne le contentoit pas. Enfin, moi faisant cent bronchades. Et lui bien autant de boutades. Jusqu'à m'appeler cent fois sot, A quoi je ne répondois mot. Je courus de si bonne sorte. Que je me vis hors de la porte; Et puis à force de marcher, Persistant toujours à broncher, Au vieil temple nous arrivâmes. Où quasi tous nous nous trouvames; Quasi tous, car ma femme, hélas! Mon unique joie et soulas. Se trouva manquer à la bande; Jugez si ma douleur fut grande! A mon cher père, à mon cher fils, Cent mille reproches je fis, Leur dis qu'ils en étoient la cause. Mon père ne sit autre chose Que me dire : « Elle reviendra, Ou bien quelqu'un la retiendra. N'a-t-elle point resté derrière Pour raccommoder sa jartière? A ce maudit raisonnement Je pensai perdre jugement; Je mordis ma langue de rage. Certes, si je n'eusse été sage, Et qu'il n'eût point mon père été, Je l'eusse bien fort souffleté. Je comptai deux fois notre monde, Je tis aux environs la ronde, Je l'appelai, je la huai Si fort, que je m'en enrouai. Je quittai cinq des six chemises Qu'en partant sur moi j'avois mises, Puis, armé comme un Jacquemart 1, Au côté tranchant braquemart 3,

<sup>4</sup> Petite figure de bronze représentant un homme armé, placée, au dix-septième siècle, au-dessus de l'horloge de la Samaritaine, sur le pont Neuf, pour frapper les heures avec un marteau. Beaucoup d'horloges en avaient une pareille : le Jacquemart de Dijon était particulièrement renommé. Ce nom venait, suivant les uns, de l'inventeur, Jacques Marc; suivant d'autres, de Jaquemar de Bourbon, seigneur de Priaux, qui se signala par la beauté et la honté de ses armures dans les guerres et tournois, au quatorzième siècle.

<sup>2</sup> So rte d'épée courte.

A la main honne hallebarde, Endiant: « Le bon Dieu me garde!» le rebroussai vers la cité. Partout où nous avions été le cherchai vainement ma femme. Toute la ville étoit en flamme, Et de notre pauvre maison Chaque poutre étoit un tison. l'allai vers la maison royale, Qu'on eût prise pour une halle. Tous les biens par les Grecs volés Étoient confusément mêlés : Force enfans, et femmes captives, Six cuillers d'argent bien massives, Quatre ou cinq sacs de sols marqués, Natelas de coton piqués, un grand bocal de porcelaine. Présent fait à la belle Hélène Par un certain mauvais galant; En or, la moitié d'un talent 4, En argent, quatre mille livres, Deux grands coffres remplis de livres, De Priam les arcs à jalet a, Mille vaches donnant du lait, Autant de veaux, autant de truies, Des parasols, des parapluies, liem, quatre mille chapeaux, Force pourpoints, chausses, manteaux, it cent mille autres nippes riches. Ulysse, le chiche des chiches. Et Phénix, un maître pédant, L'un et l'autre à la proie ardens, Tous deux faux-sauniers et faussaires, En étoient les dépositaires. Des captives je m'approchai, Et, me cachant le nez, cherchai, Parmi cette troupe éplorée, Na chère Créuse égarée ; Puis je me mis effrontément A crier (maudit soit qui ment) :

« Créuse, Créuse! » Un écho me répond : Éuse, Et voità tout ce que j'appris le tant de peine que je pris-Je m'en allois confus et triste, Quand notre femme, à l'improviste, Se vint présenter à mes yeux. Je ne fais point le glorieux, Une vision si soudaine Me fit avoir fièvre quartaine. Qui m'eût lors bien considéré M'eût trouvé l'œil bien égaré. Par le visage c'étoit elle, Mais sans patin ni pianelle. Elle avoit huit grands pieds de haut, Si bien, quoique j'eusse grand chaud, Oue ie devins froid comme glace, La fraveur peinte sur ma face. Je reculai cing ou six pas En disant : Retro, Satanas! J'eus l'âme bien plus perturbée Lorsque, d'une seule enjambée, Elle fut aussitôt à moi. J'étois prêt d'en mourir d'effroi, Sans que je vis la grande folle S'ébouffant à chaque parole, Qui me dit : « Confessez, monsieur, Que vous avez eu belle peur. — Je n'y trouve pas de quoi rire, Commençai-je lors à lui dire, Et trouve encor moins de raison De me quitter hors de saison.» Elle me dit: « O mon pauvre homme! Lorsque vous aurez bien su comme Et par qui tout ceci se fait, Vous aurez l'esprit satisfait. De moi ne soyez plus en peine, Aussi bien elle seroit vaine; Il n'est plus de femme pour vous, Non plus que de mari pour nous.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le talent était une monnaie (ou un poids) d'argent ou d'or, et de valeur diverse suivant les pays. Le talent attique d'argent, celui dont il est le plus souvent question, valait 60 livres ou mines, ou bien 6,000 deniers ou drachmes; en or, il équitals 18,780 écus. Chez les Romains, il y avait des talents de trois sortes, de 84 livres, de 120, de 125. Je ne parle pas des autres.

vres, de 190, de 125. Je ne parle pas des autres.

\* Jalet, comme galet, caillou rond. Un arc (ou arhalète) à jalet était donc celui qu'on chargeait avec un projectile de cette nature.

Le Destin vous en garde une autre : | Le pays Latin sera vòtre, Où chacun sait l'italien. Vous aurez là heaucoup de bien : Là le Tibre, de son cau trouble, Quoique d'abord on vous y trouble, Vous fournira dans la saison Des écrevisses à foison; Vous v mangerez veau Mongane, Vous y porterez la soutane: Je crois qu'il vous fera heau voir. Une grosse fille au poil noir Vous sera, par juste hyménée, Par monsieur son père donnée : C'est l'infante Lavinia, En laquelle vice il n'y a ; C'est une vraie boute-tout-cuire 1. Qui ne fait que sauter et rire. Et ne va jamais qu'au galop. Bref, cette princesse vaut trop. Ayez grand soin de notre lule, Digne effet de notre copule : Faites-lui montrer le latin; Et quant est de notre destin La grand'mère des dieux, Cyhèle, Ne fait demeurer auprès d'elle Pour être sa dame d'atour. La sienne mourut l'autre jour Avec quatre ou cinq de ses filles Pour avoir mangé des morilles . N'ayez donc plus de moi souci. Je me trouve fort bien ici. » Là-dessus je pensai la prendre Pour les derniers devoirs lui rendre; Mais, lui jetant les bras au cou. Je pensai bien devenir fou. Quand, l'avant trois fois embrassée, Trois fois de mes bras éclipsée, Je connus n'avoir embrassé Qu'un vain corps, un air condensé. | Où chacuu de nous se guinda.

Or, n'aimant pas trop le fantôme, Ni tout corps composé d'atome, Je ne m'affligeai pas bien fort, l'uisqu'ainsi le vouloit le sort. Tôt après, jouant de la jambe, le la pauvre ville qui flambe. Dans les champs je me transportai, Où Dieu sait comment je trottaj Jusqu'où m'attendoit notre bande, De petite faite bien grande. Hommes, femmes, maîtres, valets, Tous chargés comme des mulets. En ce lieu s'étoient venus rendre. Et m'avoient fait l'honneur d'attendre Que je fusse là revenu. Sitôt qu'ils m'eurent reconnu. A ma conduite ils se remirent, A moi comme à roi se soumirent. Je leur promis affection, Justice et ma protection: lls promirent obéissance, Et que j'aurois sur eux puissance, Comme le roi sur son sergent Et la reine sur son enfant. Puis, sans s'amuser davantage. J'ordonnai qu'on pliât bagage, Et que vieillards, femmes, enfans, Et tous les corps plus empêchans Devers la montagne filassent, It dans les grands bois se coulassent. Mon père les y conduisit. Là-dessus le soleil luisit. Et de sa face safranée La forêt fut enluminée: Et moi, les mains sur les rognons, En tête de mes compagnons Qui n'avoient pas le cœur en joie, Je tournai le cul devant Troie Et le nez vers le mont lda,

8 Champignons.

<sup>1</sup> Une réjouie, - comme on dit vulgairement une luronne.

## A MONSEIGNEUR

## LE PRÉSIDENT DE MESME'

## MONSEIGNEUR.

Quand je devrois faire souffrir votre modestie, il faut que je découvre à lout le monde une action de générosité que vous avez voulutenir cachée. Quand feu mon père fut obligé de quitter l'exercice de sa charge\*, vous qualitées aux paroles que la civilité fait dire des offres bien plus solides que des paroles : il ne put répondre à votre générosité qu'en refusant, sans le regretter, ce que vous lui offriez de même. Depuis : a mort, vous nous avez protégés contre l'injustice qui accable le plus souvent les enfans d'us premier lit; c'est une obligation que nous vous avons en commun, mes taurs et moi. Et vous m'avez obligé depuis, en mon particulier, en donnant un peu de ce temps, que vous employez si utilement au repos du publ'e, à la lecture de mes ouvrages. Je n'aurois jamais espéré que ce que j'ai fait par divertissement dut servir à celui d'un des plus considérables chefs

<sup>1</sup> Henri de Mesme, frère de Jean-Antoine de Mesme, et de Claude de Mesme, comte d'Avaux, qui fut surintendant des finances et ambassadeur plénipotentiaire su traité de Munster et d'Osnabruck, en 1648. Scarron a intercalé, dans le V- livre de son Virgile, un chaleureux éloge des de Mesme, et, en particulier, du président.

\* Son père, Paul Scarron, conseiller au Parlement, surnommé l'Apôtre, parce qu'il avait (oujours saint Paul à la bouche, et sans doute aussi à cause du rèle et de l'energie qu'il déploya dans sa lutte contre Richelieu, perdit sa charge pour avoir poussè trop loin l'esprit d'indépendance contre certaines mesures du cardinal. Il fit un jour une harangue vigoureuse contre un édit dont la cour demandait l'enregistrement, et le ministre, irrité, l'exila en Touraine avec ceux de ses collègues qui avaient partagé sa résistance. Ils furent, en outre, dépossédés par le roi, en 1641. Scarron a bien des fois déploré peu spartialement la malencontreuse harangue d'oi venait tout ce mal. Voir surtout sa Reyatée au cardinal de Richelieu de l'apossédés par le roi, en 1641.

de la plus célèbre compagnie de l'Europe, et dont le mérite est, nans doule, de quelque façon que l'on le considère, au-dessus de tous les emplois où l'on puisse prétendre. Je ne dirai point ici, Monseigneur, que la fortune, qui fait bien souvent les choses contre sa conscience, et qui ne se gagne par par la vertu, a toujours été envieuse de la vôtre. Je sais bien que vous n'aimez pas les louanges, quoique vous en mérities plus que personne du monde, outre que la plume burlesque ne s'acquitteroit pas assez bien d'un panégyrique. Je vous dédierai seulement mon troisième livre de Virgile. Je vous confesserai, que c'est fort mal m'acquitter de tout ce que je vous dois, et vous supplierai de croire que si je n'étois pas en l'état où je suis, je n'aurois point de plus forte passion que de vous lémoigner, autrement que par des paroles, que je suis de toute mon dme,

MONSEIGNEUR,

Votre très-humble, très-obéissant et très-obligé servitéur,

SCARRON.

#### AU LECTEUR

Lecteur chrétien, car je ne suis pas assez vain pour croire que le Fingile travesti aille jusqu'aux Infidèles, qu'ai-je à faire de te donner un avant-propos, qui me coûteroit autant à faire que mon livre? Si tu es de mes amis, tu excuseras ce qui te déplaira. Si tu n'en es pas, tous les avant-propos du monde ne t'empêcheroient pas d'exercer ta mauvaise humeur à mes dépens. Je ne t'en ferai donc point. Mais, ô sot que je suis! je ne prends pas garde que c'en est déjà fait. Oh! que l'impuissance humaine est grande! et que je ferois de belles réflexions sur ce que l'hompe propose et Dieu dispose, si j'en avois le loisir! Adieu donc, lecteur chrétien, marchande mon livre, achète-le, paye-le, lis-le, brûle-le, déchire-le. traite-le avec plus de mépris si tu veux,

Il n'en sera pour moi ni pis ni mieux 1.

ll me vient de souvenir que j'avois fait un avant-propos pour me défendre d'un honnne qui met tout en œuvre, soit qu'il aime ou qu'il

i Ce ton cavalier et dédaigneux envers le public, que l'on pardonne au genre burlesque, et qui était familier à Scarron, se retrouve chez la plupart des écrivains comiques et satiriques d'alors. Voyez les Aris au Lecteur des Caquets de l'Accouchée, du Roman satyrique de Lannel, du Berger extravagant de Sorel, de la Fausse l'élie de Subligny; les vers ironiques Au Critique, et la préface Aux plus malius Critique, per l'abbé de Pure, etc. On connaît les préfaces de Scudéry, de la Calprenède, de d'Audiguier. La plupart des écrivains du temps font profession de dédaigner, sinon le lecteur, du moins le critique (voir le Chevræna, le Hustiana, ch. xxiii et cxiii; la Fontaine, t. II, fable 1; la Bruyère, des Outrages de l'esprit; Cyrano, passim; Bayle, dans son Dictionastre, passim, etc.), ce qui venait sans doute, non-seulement de la manière étroite et tracassière dont la critique était alors presque toujours exercée par des regratiers de mois, mais encore de l'influence de la litérature espagnole, qui était grande

haïsse. Mais une personne de mérite m'a prié de supprimer ce e j'avois fait contre un des plus supprimables hommes de Franc Je le rengaîne donc, pour le dégainer, s'il lui prend jamais en de faire contre moi à la plume.

à cette époque, et que Scarron, en particulier, avait beaucoup étudiée. Rien n'é l'outrecuidance des préfaces de Montemayor, de Montalvan, surtout d'Alarcon, va jusqu'à traiter le public de bête léroce, et l'assurer de son mépris. Le cave Marin, un des dieux littéraires du temps, même en France, a aussi maltraité dement les critiques.

4 Je croirais volontiers que Scarron veut désigner ici Cyrano de Pergerac, en effet, mettait tout en œuvre, soit qu'il aimât, soit qu'il bait. Ce fut vers cépoque que Cyrano, fougueux masarin, rompit avec notre outeur, frondeur dé miné. Peut-être s'était-il des lors livré contre lui à quelque boutade qui ne 1 est point parvenue, en attendant les deux lettres (Contre les Frondeurs, Contre S 70N), où il le traite avec tant de violence.

## VIRGILE TRAVESTI

### LIVRE TROISIÈME

L'arrêt des dieux avant été Cruellement exécuté Sur notre misérable ville, Nous pensames que faire gille Etoit le meilleur appareil Que nous pussions, en cas pareil, Mettre promptement, faute d'autre. Sur un mal fait comme le nôtre. Qui fuit, peut revenir aussi : (ui meurt, il n'en est pas ainsi. Si Priam, dans sa ville prise, Avoit perdu sa tête grise, Nous autres, ses humbles valets, Ayant bien eu les osselets 1, ti les pauvres mains écachées

Pour montrer nos bourses cachées, Eussions été par ces méchans l'aits au moins évêques des champs 1, Lt peut-être mis sur la roue, A faire aux passans laide moue. Nous délibérames donc tous De mettre, entre les Grecs et nous, Ne pouvant leur faire la guerre, Un notable espace de terre, Et, pour plus grande sûrcté, De l'eau salée en quantité. Mon père, qui, dans chaque affaire, N'agit jamais en téméraire, Et qui sait cent secrets nouveaux. Prit un grand sas ct des ciscaux3,

¹ Avoir les osselets, c'était avoir le pouce ou le poignet entouré d'un nœud cou-lant, qu'on serrait à l'aide d'un os de pied de mouton.
¹ C'est-à-dire pendus. On disait encore : évêque de campagne, qui donne la béné-

diction avec les pieds.

Cest le mode de divination connu par les adeptes sous le nom de cosquino-Mancie, et qu'on appelle plus vulgairement faire tourner le sas. On s'en servait sur-

Puis, tourné vers l'un des deux pôles. Et prononcant quelques paroles Où personne n'entendit rien, Quoique chacun écoutat bien, Et qu'il n'entendoit pas peut-être, Il nous dit qu'il alloit connoître Où nous planterions le piquet : Mais pourtant de son tourniquet Fort peu de choses nous apprimes. Ensuite de quoi nous nous primes A nous bâtir de bons vaisseaux Pour nous exposer sur les eaux, Et chercher quelque nouveau gite. La flotte fut faite bien vite, Au pied d'Ida, près d'Antandros. Nous fimes de nos gens un gros. Au temps que la triste froidure Quitte la place à la verdure. Puis, de mon père conviés, Les dieux ayant été priés, Nous montâines sur nos galères, Non sans jeter larmes amères De voir Troie, où tout fut si bon, N'être plus rien que du charbon; Cette belle ville de Troie, Où i'avois vécu dans la joie, Qui pis est, en sortir vaincu. · Comme on dit, coups de pieds au cu. | Avec grande dévotion :

Enfin donc hommes, enfans, femnics, Et tous nos dieux sauvés des flamme . Nous voilà sur mer, loin du port, A deux ou trois doigts de la mort : Car, entre gens flottans sur l'onde, Et la mer où se perd le monde, ll n'est qu'un mur bâti d'ais joints, Large de trois pieds, plus ou moins. Une terre, Thrace nommée, Nation jusqu'aux dents armée, Dont les gens sont très-malfaisans, Jurant Dieu, battant paysans, N'est guère loin de la Phrygie. Elle fut autrefois régie Par Lycurgue, homme de renom, Oui savoit décliner son nom. Et quelque chose davantage, L'arithmétique, l'arpentage, Et faire entendre la raison Au peuple, qui n'est qu'un oison 4. Ce pays aimoit fort le nôtre, Et qui toquoit l'un toquoit l'autre. Ces coupe-jarrets Thraciens, Quand ils trouvoient des Phrygiens, Leur ôtoient humblement la toque; Les Phrygiens, au réciproque, Leur faisoient inclination

tout pour découvrir les voleurs. Pour cela, on mettait un crible sur des tenailles (ou ciseaux?) qu'on tenait avec deux doigts, ou bien sur un pivot; on nomment toutes les personnes soupcounées, et le tamis tournait au nom du coupable. Ora conçoit que ce genre de divination pouvait s'appliquer à toute autre expérience-Théocrite parle de cette superstition, et Bodin (Démonomante, livre II) prétend avoir été témoin d'un prodige de cette espèce.

1 Sera-t-il déplacé, à propos de cette phrase irrévérencieuse, de faire remarquer combien elle est en harmonie avec l'opinion du temps, surtout avec celle de la plupart des écrivains? On connaît la façon plus que dédaigneuse dont la Bruyère et madame de Sévigné ont parlé des paysans. Corneille a dit dans Citina, par la bouche de Maxime :

Le pire des États est l'État populaire.

(11, 1.)

« L'état populaire, qui est le pire de tous; » dit de même Bossuet, dans son Averlissement aux Protestans. Et Cyrano de Bergerac, dans sa Lettre contre les Frondeurs: a Le gouvernement populaire est le pire fleau dont Dieu aftige un Elat quand il le veut châter. N'est-il pas contre l'ordre de la nature qu'un hatelier ou un crocheteur soient en puissance de condamner à mort un général d'armée, el que la vie d'un grand personnage soit à la discrétion des pounions du plus sot?... >>

Et puis ils s'entre-faisoient fête, Se baisoient tête contre tête, S'entre-disant : « Je suis à vous, » Avec bras dessus, bras dessous. C'est là que notre flotte arrive, Ayant fait honneur à la rive, Par l'avis des maîtres maçons. Car des gens de toutes façons S'étojent fourrés dans nos galères, Et jusqu'à des apothicaires ; llem, meneurs d'ours, des pédans. Bateleurs, arracheurs de dents, De comédiens une bande, Et des danseurs de sarabande. Or donc, ces maçons assemblés, El ceux de la flotte appelés, Auxquels je disois : « Je vous prie, » 0u: « Plaise à Votre Seigneurie, » Aussitôt dit, aussitôt fait, La chose fut mise en effet: En place bien examinée. Ville par moi fut désignée; Puis, en vertu du nom que j'ai, Celui des Troyens je changeai En un qui terminoit en ades, Comme qui diroit Enéades. Or, comme vous pouvez penser, Auparavant que commencer, li convint à la Dionée, Notre mère affectionnée, Mendre l'honneur que méritoit Deme qui tant nous assistoit: Outre que les dieux favorables, Par qui nous autres misérables lvions pu, malgré fer et feu, Tirer notre épingle du jeu, Nous eussent taxé d'avarice. Pour avoir donc le ciel propice, Nous voulûmes offrir un veau <sup>A Jupin</sup>, faute d'un taureau, A Jupin qui dans le ciel loge, Qui gouverne des cieux l'horloge, El donne le froid et le chaud Souvent un peu plus qu'il ne faut. Yous allez entendre une histoire l'our une raison qu'on ignore,

Qui n'est pas trop facile à croire. Assez près de nous s'élevoit Un tertre qui la mine avoit D'être la fosse de quelque homme Qui faisoit là son dernier somme. Ce petit tertre étoit couvert De myrtes au feuillage vert, Et de jeunes cormiers sans nombre Qui faisoient un ombrage sombre. Pensant en prendre des rameaux, Que je choisissois des plus beaux Asin d'en parer notre hostie, Une liqueur rouge, sortie De l'endroit tout frais ébranché. Semblable à du sang épanché, Me fit lors faire une grimace Qui me défigura la face. De tout mon cœur je priai Dieu. Et promis aux nymphes du lieu Quatre ou cinq livres de chandelles, Et d'en ac eter des plus belles; Puis je fis, comme de raison, Au dieu Mars tacite oraison; C'est lui qui commande à baguette 1 Au peuple Thrace comme au Gète. Un autre rameau je rompis. Autre sang écouler i'en fis. Et tout autant que j'en déchire, Tout autant de sang chaud j'en tire. Enfin, en ayant bien tiré, L'arbre ayant comme soupiré, Et sa perruque secouce, Me dit, d'une voix enrouée, Ces mots dont j'eus, en vérité, Peu s'en fallut, l'esprit gâté: « l'ourquoi diable, seigneur Énée, Votre main s'est-elle acharnée Sur le corps d'un de vos amis? Si l'étois de vos ennemis, Encore auriez-vous tort de prendre l'laisir à sang humain répandre. Voilà qui n'est ni bon ni beau, De venir gâter un tombeau. Je suis le prince Polydore:

<sup>&#</sup>x27; Arec autorité, sans qu'on lui résiste. Allusion à la baguette des huissiers.

Mais je m'imagine pourtant Cue c'est pour quelque argent comptant Que j'avois dans une ceinture, Un tyran d'avare nature M'a mis trop tôt au rang des morts, Et fait un crible de mon corps. Ma pauvre chair, de dards percéc, Sous cette terre ramassée Reposoit assez doucement: Vous êtes venu sottement Rompre de vos mains violentes Mes pauvres branches innocentes. Vous m'avez tout défiguré; Du sang que vous m'avez tiré, Ma demeure est toute rougie. Arrêtez donc l'hémorragie, Et, si vous n'en êtes content, Le diable vous en fasse autant! Mais plutôt, si vous êtes sage, Fuyez cet avare rivage, Et remontez sur vos vaisseaux Sans plus rompre mes arbrisseaux.» Ainsi parla le dolent tige. A cet effroyable prodige, D'un pied ma face s'allongea. Et dans mon corps mon sang figea. Peut-être ignorez-vous encore

Quel homme étoit ce Polydore: Il étoit fils de notre roi. Ce bon prince, rempli d'effroi, Quand sa ville fut assiégée, Crut qu'elle seroit ravagée. ll envoya son cher enfant, Et, sur le dos d'un éléphant, Son trésor au tyran de Thrace. Mais voyez la méchante race! Quand il vit Priam malheureux, Il cessa d'être généreux. Le perfide tourne casaque, Et ce pauvre innocent attaque, Comme il ne songeoit à nul ma'. Il n'est pas un pire animal Qu'un traitre quand il nous faitfête! Puis après, cette male bête De ce jeune homme qu'il tronqua Le riche trésor escroqua. Mais que ne fait point entreprendre | On nous fit cent civilités.

L'insatiable faim de prendre? Le discours du triste arbrisseau

M'avoit fait frissonner la peau. Quand sa harangue fut finie. Ma face, qu'elle avoit ternie. Reprit aussitôt sa couleur, Et mon corps glacé sa chaleur. J'envoyai vite à la galère En avertir monsieur mon pèrc, Par lequel il fut résolu Qu'on feroit au tombeau pollu Un sacrifice salutaire: Il ne fut pas longtemps à faire. Les demoiselles d'Ilion Firent longue ululation, Et, si longtemps qu'elles voulures Pleurèreut le mieux qu'elles purer On couvrit le lieu de cyprès, On y répandit du lait frais Qu'on tira d'une vache noire, Dont but quiconque en voulut boit Mon père fit un court sermon Qui ne fut ni mauvais ni bon. Les branches que l'avois cassées Avec soin furent ramassées Et rejointes à l'arbrisseau. Dont il parut deux fois plus beau. Avec rubans de couleur bleue. Nous nous primes tous queue à quet Et, couronnés de branches d'if, Chantant tout bas d un air plaint Nous regagnames nos galères; Puis, poussés par des vents psospère Eloignames, bien ébahis, Cet abominable pays.

Le roi des déités humides, Et la mère des Néréides, Possèdent, moitié par moitié. Sans en être en inimitié. Une île dans la mer Egée. Au blond Phébus fort obligée; (ar, de flottante qu'elle étoit, Et que le vent partout portoit, Cet illustre fils de Latone L'a jointe à Gyare, et Mycone. En ce lieu par le vent portés,

Anius, roi de l'île, et prêtre, Ne tarda point à reconnoître Non père, son ancien ami, Quoique, par le sort ennemi, Sa personne fût devenue En état d'être méconnue. Le bon seigneur nous hébergea, Offrit à manger; on mangea Tout ce qui fut mis sur la table, Et si, but-on au préalable. Ayant tous largement repu, A dire : Bouche, que veux-tu? Nous nous rendimes dans le temple, Afin de donner bon exemple; Sitôt que prosterné j'y fus, le dis le plus haut que je pus: · Grand Apollon, Dieu débonnaire, Prends pitié de moi, pauvre hère, Et de ceux que tu vois ici, Qui sont pauvres hères aussi. Prends pitié de la gent troyenne; Fais en sorte qu'elle devienne, Nonobstant sa calamité, Tout ce qu'elle a jamais été. Dieu dont la barbe est si bien faite, Procure nous une retraite. Nène-nous bien vite, et bien droit, En quelque bienheureux endroit. 0ù nos femelles vagabondes, Autant que lapines fécondes Puissent promptement remplacer Ceux que le fer a fait passer. Nous sommes seuls de notre ville, Échappés de la main d'Achille, Et des Grecs, comme tu sais bien, Qui ne valurent jamais rien. Dis-nous notre bonne aventure, Nais dis-nous-la sans imposture, Et sans en donner à garder. Tu te plais souvent à bourder : Si tu pense être ici le même, le pourrai bien, sans grand blasphème, Te faire passer en cent lieux Pour le plus grand menteur des Dieux.

Aurons-nous paix, aurons-nous guerre? Sera-ce par mer, ou par terre? Ceux avec qui nous la ferons Sont-ils bonnes gens, ou larrons? Ou si nous rebâtirons Troie. En grand repos et grande joie? Ou s'il faudra jouer des mains Avec des peuples inhumains? O digne inventeur de la lyre, Qu'à bon droit tout le monde admire. Qui premier as fait des sonnets. Et fait parler des sansonnets, Par ta sœur madame la lune. Cette agréable claire-brune, Qui va de nuit comme un lutin, Dis-nous quel est notre destin, Sans te faire tirer l'oreille, Et je promets, à la pareille ', De t'offrir, à ce renouveau \*, Une vache blanche et son veau, Et même de doubler la dose, Si l'offrande est trop peu de chose. Enfin je te régalerai Comme il faut, ou je ne pourrai. »

Les derniers mots de ma harangue Étoient encore sur ma langue, Quand en l'air le foudre gronda, Et fit bien fort bredi breda. Éclairs luisans comme chandelles M'éblouirent les deux prunelles; Le saint trépied trois fois rota, Et le laurier sacré frotta Ses branches l'une contre l'autre. l'eus recours à la patenôtre, Sur le visage prosterné; Mais je fus bien plus étonné Lorsque j'entendis le tonnerre Qui grondoit aussi dessous terre, Des loups qui tristement hurloien', Et des ours qui se guerelloient. Mais, lorsque le temple fit mine De faire un saut comme une mine, Je pensai bien être au tombeau. J'eus beau crier: Tout beau! tout beau

En retour.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Au printemps nouveau.

Les murs du temple s'ébranièrent, Et jusqu'aux fondemens tremblèrent. Je souhaitai d'être dehors, Cent coups de hâton sur le corps. Mais cette mal plaisante aubade Ne fut enfin qu'une algarade: Du trépied sacré s'exhala Une voix qui cria: Paix là! On se tut, vous le pouvez croire. Voici, si j'ai bonne mémoire, Ce que nous dit le sieur Phébus En mots clairs, et non par rébus : « Pauvres Troyens, qui sur la terre Avez eu longue et rude guerre, Et qui n'en aurez moins sur mer, Bien vous prend de savoir ramer; Ramez donc de si bonne sorte, Que la mer à la fin vous porte Vers la terre d'où sont sortis. Tant légitimes que métis. Vos aïeux, tant hommes que femmes (Dieu veuille bien avoir leurs âmes! Je ne puis parler de leur mort, Que ie ne m'afflige bien fort). C'est là que la race d'Énée, Après longs travaux couronnée, Verra ses enfans triomphans, Et les enfans de ses enfans. » A ces mots, chacun avec presse Se demandoit : « Où est-ce? où est-ce? Où prendre cet heureux climat, Où, nonobstant l'échec et mat Qu'a reçu notre pauvre Troie, Nous pourrons, en soulas et joie, Remplacer les pauvres Troyens Dont les corps sont mangés des chiens?» Mon père, se grattant la tête, S'écria : « Je suis une bête. Ou je pense avoir rencontré Le lieu par oracle montré, Où nous devons vivre à notre aise : Mais je me tais, ou qu'on se taise. » Quelqu'un encore chuchota, Mais ensin chacun écouta; Puis mon père, par un sourire, Donnant la grâce à son bien dire, Nous dit avec autorité:

« J'ai feuilleté, refeuilleté, Comme on sait, toutes nos chroniques, Aussi véritables qu'antiques : Or est-il qu'en mes jeunes ans Je pense avoir trouvé dedans Oue d'une île. Crète nommée. Pour ses cent villes renommée, Nos prédécesseurs sont sortis, Mâles, femelles et petits. Teucer menoit la caravane Dans une superbe tartane, Et, suivi de ses Candiens, Occupa les bords rhétiens. Pergame n'étoit point encore; Chacun y vivoit en pécore, Et sous terre, au pied des coteaux Les gens logeoient comme brutaux De là vient que tant on révère Des dieux la mère ou la grand'mère Cybèle avec tous ses châtrés, D'Ida les mystères sacrés. La folle troupe corybante, Hippomène et son Atalante Au sacré char assujettis. Pour avoir cru leurs appétits; Mais, quoique lion et lionne, Ils ne mordoient pourtant personne Courage donc, mes chers amis, Courons à ce pays promis: C'est là que Phébus nous appelle. Je veux bien que l'on me flagelle, Si nous n'y sommes dans trois jours Quoiqu'ils soient encore bien courts Mais devant, par des sacrifices, Rendons-nous les grands Dieux propices Car souvent la mer et les vents Font enrager les pauvres gens. » Ainsi parla mon père Anchise, Et puis, sans sortir de l'église, A Neptune le dieu de l'eau, Tout ainsi qu'à Phébus le beau, Deux beaux grands taureaux nous brûli Et puis après nous régalâmes (me: L'hiver d'une noire brebis: Et, pour qu'il soufflat pro nobis, C'est-à-dire au cul du navire. D'une blanche, le doux zéphyre,

Vent qui ne fait jamais sur mer D'action qu'on puisse blâmer. En ce temps-là la Renommée, Qui souvent est mal informée, Et n'enrage pas pour mentir 4, Faisoit hautement retentir Une nouvelle d'importance : Que, pour aimer trop la finance. Et pour avoir trop imposé Sur son pauvre peuple épuisé, La populace mutinée Au capitaine Idoménée Avoit fait affront solennel. En son royaume paternel, Si bien que le tyran de Crète Avoit délogé sans trompette, Sans dire : Adieu jusqu'au revoir. Certes, nous ne pouvions avoir Occasion plus favorable, Et c'étoit chose vraisemblable Que mon père avoit deviné Le pays par les Dieux donné, Qu'on y recevroit avec joie Les pauvres exilés de Troie. Puisque dans ce pays promis On maltraitoit nos ennemis. Nous quittâmes donc Ortygie; La flotte, conduite et régie Avec grande adresse et grand art, Vola sur mer comme un trait d'arc. Nous vimes Naxos, dont les vignes Ont rendu les coteaux insignes, la petite île Olearos, les lles Cyclades, Paros, Paros fameuse pour ses marbres, Et Donyse couverte d'arbres,

Qui ne valent pas le nommer . Les matelots, qui, dans la Crète, Espéroient bientôt leur retraite. Poussoient mille cris éclatans. Se voyant aidés du beau temps. Les vents, à souhait, de nos voiles Faisoient bander toutes les toiles: Enfin le ciel nous secourut Si bien, que la Crète parut, Où notre flotte, mise à terre, Ne se souvint plus de la guerre. Je me mis d'abord à bâtir. Et terre à chacun départir, Je nommai la ville Pergame. Nom qui remit la joie en l'âme De nos Troyens désespérés Des maux qu'ils avoient endurés. Je fis de beaux discours en prose, Afin que, devant toute chose, On travaillât à la cité, Et, pour plus grande sûreté, Ou'on bâtit une citadelle Aussi forte que la Rochelle 5. Je fis tirer nos nefs du port, Que l'on mit à sec sur le bord. Tous les jours je rendois justice, Ou travaillois à la police; Je visitois les bâtimens, Et faisois force règlemens. Je mariai garcons et filles, Pour mieux conserver leurs familles. Je sis planter des espaliers, Non pas pour un, mais par milliers, Comme aussi des arbres par lignes, Semer du blé, planter des vignes, Sans oublier force melons, Oui sans doute eussent été hons.

Et d'autres lieux de cette mer,

Le reste ne vaut pas l'honneur d'être nommé. (Cinna, V, 1.)

<sup>&#</sup>x27; On disnit: Cet homme n'enrage pas pour mentir, pour désigner un homme qui mentait volontiers, sans être obligé de faire effort sur lui-même.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Imitation ou souvenir du vers de Corneille :

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Les mémoires étaient encore pleines du siège de la Rochelle (1628), qui dura m an La ville n'avait pu être prise qu'à l'aide d'une digue de quinze cents toises qui l'isola de la mer.

Car i'en avois recu la graine D'un gentilhomme de Touraine 1. Bref, tous ces préparatifs-là Promettoient assez, quand voilà, Par une maudite influence. Qu'une maligne pestilence Prit les pauvres Troyens en but, Et leur fit avoir le scorbut, Dont, hélas! la plupart moururent; Item nos pourceaux ladres furent, Nos brebis eurent le claveau, Et tous nos chevaux le morveau: Nos poules eurent la pépie, Dont plusieurs perdirent la vie; Les autres cassèrent leurs œufs; Nous perdimes vaches et bœufs Par le défaut du pâturage : Plus de beurre, plus de fromage. Aux champs, de l'un à l'autre bout, Les chenilles mangèrent tout. Du soleil la terre embrasée Faute de pluie et de rosée Se fendit en plusieurs endroits. Les arbres, dans les vallons froids, Comme en la plaine découverte, Perdirent leur perruque verte, Et dans les jardins tout fut cuit : Point de champignons, point de fruit, Car la terre sèche et brûlante Ne produisit herbe ni plante. Enfin, par la peste et la faim, Sans vins, sans eau, sans chair, sans pain, Notre maudite destinée S'en alloit être terminée. Et. dans ce malheureux climat. Nous recevions échec et mat. Non père, le prudent Anchise, Mouillant de pleurs sa barbe grise. De regret de finir ses jours. Nous exhorta, par un discours Aussi triste qu'une élégie, De retourner dans Ortygie Pour y prier le blond Phébus

De nous vouloir tirer d'abus, Et, sans barguigner, nous apprendre Si nous n'avious plus qu'à nous peadre Ou dans quelle contrée enfin Nos infortunes prendroient fin.

La nuit brune, sœur d'un bon frère Avoit noirci notre hémisphère: Tout dormoit en cet univers. Excepté les faiseurs de vers. Les sorciers, noueurs d'aiguillettes Les chats-huans et les chouettes, Les plaideurs et les loups-garous, Les amoureux et les filous. J'étois couché mal à mon aise Entre la puce et la punaise. La lune, avec beaucoup d'éclat. Illuminoit tout mon grabat. Perçant de ses rais ma fenêtre, Quand je vis devant moi paraître Nos dieux, par moi du feu sauvés, Et, depuis, toujours conservés: Je les vis, les dieux de Pergame, Je vous le jure sur mon âme (J'en jurerois bien sur ma foi), Je les vis comme je vous voi, De mes deux yeux, et non en songe Moi qui n'ai jamais dit mensonge. Certes, si jamais je le fus, Tant d'honneur me rendit confus. L'un d'eux pour tous prit la parole « Que maître Æneas se console, Me dit-il, nous sommes ici Expres pour chasser son souci. Qu'il n'aille point vers Ortygie Offrir au blond Phébus bougie. Nous lui dirons la vérité : Du Dieu qu'il auroit consulté Il n'en sauroit pas davantage. Il n'a donc qu'à prendre courage : Ville par les siens se fera. Qui le monde assujettira. Et ses enfans, étranges sires, Feront litière des empires,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La Touraine et l'Anjou étaient renommés pour leurs melons, comme pour pla sieurs autres fruits excellents. Voir la pièce de Saint-Amant intitulée le *Melon*-

Et se joueront des potentats Comme des souris font les chats 1. Leur pouvoir n'aura point de bornes. Ou'il quitte donc ces pensers mornes Qui lui font perdre le sommeil. ll a pris Paris pour Corbeil, Et n'est pas un bon interprète, Quiconque vous a dit qu'en Crète ll falloit vitement bâtir: Il faut bien plutôt en partir, Et gagner la terre promise, Où bientôt, par netre entremise, Your jouirez d'un grand repos, Les dimanches aurez campos \*. Et n'aurez quasi rien à faire Ou'à rire et faire bonne chère. Ce pays est gras et fertil, Dont les gens ont l'esprit subtil, Li, quoique joueurs de guiterre, Sont pourtant bons hommes de guerre. Ce pays, aux temps anciens, fut celui des Œnotriens; Depuis cette terre jolie Pitalus fut dite Italie, El c'est ce pays entendu Par le saint oracle rendu. Doù Dardanus, notre grand-père, Avecque Jasius son frère. Suivi de ses Italiens. Vint loger chez les Phrygiens. levez-vous donc tout en chemise, Aller trouver le vieil Anchise, Et lui dites la chose ainsi Que nous vous l'avons dite ici, Et qu'il faut gagner la guérite L chercher vitement Corite Dans le pays Ausonien. lupiter du bord Candien Yous défend à tous la demeure; Cherchez-en donc une meilleure. » Après ces grands discours tenus, Tout ainsi qu'ils étoient venus. Les dieux tutélaires sortirent. Certes mes sens ne se méprirent, Car je ne dormois pas alors: Je les vis des yeux de mon corps. Et reconnus bien leurs visages, Et leurs chefs couverts de bandages. Certes, à cette vision Je sentis grande émotion : Les poils de mon chef se dressèrent Et mes pores sueur pissèrent; Je devins froid comme un glacon. Vêtu d'un simple calecon. Je fis une courte prière. Car longue oraison ne vaut guère. Et par forme d'oblation Je fis suffumigation. Cela fait, et de bonne sorte, l'allai faire bruit à la porte De mon père Anchise endormi, Qui m'ouvrit, grondant à demi. Je lui contai toute l'affaire: Lors l'équivoque devint claire. Et dans nos aïeux ambigus Il vit aussi clair qu'un Argus : « O mon fils, me dit-il, j'ai honte D'être cause de ce mécompte. Et je dois être bien moqué De m'être tant équivoqué. Cent fois me l'avoit dit Cassandre, Si j'eusse eu l'esprit de l'entendre ; Mais de folle je la traitois, Et moi-même le fou i'étois. Qui diable, à moins qu'être une grue, Chose tant étrange auroit crue, Lt que les pères des Troyens Fussent issus d'Italiens, Et que dans si lointaine terre Nous, pauvres restes de la guerre, Puissions un jour trouver maisou? Certes j'avois quelque raison.

1 La Fontaine dira plus tard, à peu près de la même manière :

Et qui des plus puissants, quand il lui plait, se joue

Comme le chat de la souris.

(Fables, XII. à Monseta, le duc de Bourg.)

<sup>2</sup> La clef des champs.

Mais, puisque les Dieux nous le disent. Malheur à ceux qui les méprisent, Obéissons-leur promptement : Aussi bien l'établissement Ou'en cette tle nous voulions faire N'éprouve qu'un succès contraire. Ainsi le bon vieillard parla: Chacun fut d'accord de cela, Et, sans différer davantage, De plier vitement bagage. Pas plus tard que le lendemain, Au départ chacun mit la main, Et notre ville commencée Sans regret d'aucuns fut laissée; Nous y laissâmes néanmoins Ceux de nous qui valoient le moins, Et qui n'étoient parmi les nôtres Que l'incommodité des autres. Nous voilà donc encor en mer

Derechef réduits à ramer. Ouand nous fûmes loin du rivage. Sans plus voir ville ni village, Mais seulement le ciel et l'eau, Logés en un frêle vaisseau, Chacun de nous, en sa pensée. Regretta la terre laissée. Car la mer ordinairement Est un dangereux élément. Qu'ainsi ne soit, sur notre tête Je vis grand signe de tempête. Un air épais qui s'amassoit, Et notre flotte menaçoit. La menace ne fut point vaine: En un instant l'humide plaine, De pacifique qu'elle étoit, Par un grand vent qui l'agitoit, Vit changer ses vagues enflées En plusieurs montagnes salées. Le jour tout à coup devint nuit, Le tonnerre fit un beau bruit; Nos pauvres vaisseaux en déroute, Sans pouvoir connoître leur route, Furent jetés qui cà, qui là. L'onde avec le ciel se mêla. Le bon pilote Palinure,

Comme un chartier Ou'il est au bout de Trois jours cet orage Et trois nuits, herna Je n'en ai point pass Et nous eussions pas Car les vents ne se i Mais par bonheur ils: Et l'un l'autre se que Tellement que ces m Sans penser davantas Mais bien à se faire l Nous poussèrent devi Tout aussitôt qu'elle Tout le monde aux r Et les voiles furent : Puis, fendant les one A grands coups de n Nos vaisseaux, autant pl Gagnèrent le prochai Chacun priant de bor Cette île, où le ven Est, depuis quelque D'un nom grec, Strop En cette mer fort diffi Car trois monstres, d En ont chassé grands Depuis que, chez le r Rude chasse leur fut Par deux Argonautes Adroits en pareils dér Ce sont les maudites Aussi larronesses que Dont l'ainée a nom C Un vrai visage de gue Ses deux sœurs sont au Toutes trois estomac Et qui n'ont pas plute Que leur appétit enra Tout autre que la fai-Leur livre une guerre Elles ont toutes le mi De la femme d'un das C'est-à-dire une deme Chacune au dos sa pa

<sup>1</sup> Le mot demotselle avait, au dix-septième siècle, une s'gnificat

Les pattes en chapon rôti, Le nes long, le ventre aplati. Toutes trois ont longs cols de grue, Et longues queues de morue, Les tetons flasques et pendans,

Et chacune deux rangs de dents. Là sitôt qu'arrivés nous fûmes, Chèvres et bœufs nous aperçûmes. Qui paissoient sans être gardés; lls ne furent point marchandés : Sur eux d'abord nous nous ruâmes, Les primes, et les égorgeames, Non sans avoir fait compliment A l'empereur du tirmament, Car ce butin, sans son auspice, Ne nous eût pas été propice. En moins de rien l'on apprêta Le festin, qui peu nous coûta. Comme nous commencions la fête, Aussi vite que la tempête, Les trois monstres dont j'ai parlé, Ces harpies au dos ailé, Se ruèrent sur nos viandes : Par ces vilaines, ces gourmandes, Ce qui fut seulement senti Fut aussitôt empuanti, Tant leur haleine est dangereuse, Soit pour avoir quelque dent creuse, Ou que leur ventre mal pourri Pousse dehors un air pourri. Ces insatiables donzelles. Faisant la guerre à nos écuelles. S'entre-ravissoient chair et pain. Tant enragée étoit leur faim, Et, ce que je n'aurois pu croire, Chantoient quelques chansons pour boi-Lors je fis mettre le couvert Sous un rocher creux, et couvert De quantité d'arbres sans nombre,

Où l'on pouvoit manger à l'ombre. Aussitôt que l'on eût servi, Tout aussitot tout fut ravi Par ces franches écornifleuses. O bon Dieu! les braves mangeuses! Le chancre près d'elles n'est rien, Quoiqu'un chancre mange très-bien. Mais les porques dégobillèrent, Et toutes nos nappes souillèrent, Et cette insolente action. Étrange à notre nation. Me mit tout de bon en colère. Après avoir fait bonne chère. Elles se devoient contenter; Mais ainsi nos nappes gâter, Cela passoit la raillerie, Et c'étoit trop d'effronterie A ces parasites d'oiseaux, Plus malfaisans que des corbeaux! J'ordonnai donc qu'on prit les armes, Pour leur donner quelques alarmes. Tous nos gens en furent contens, Et cachèrent en même temps Sous l'herbe dagues et rondelles '. Afin de nous délivrer d'elles. Nous fimes, pour les attirer, Un autre repas préparer. Près de là nous nous écartames, Et soigneusement les guettames. Les trois goinfresses, aussitôt Qu'elles sentirent notre rôt, S'en revinrent la gueule fraiche, Afin d'eu faire la dépêche. Misenus, du haut d'un rocher, Se mit aussitôt à hucher a, Et de sa trompe entortillée A notre troupe appareillée Donna le signal de sortir. Faisant nos armes retentir.

rente, suivant qu'il était adjectif ou substantif. Comme substantif (mudemoiselle), il avail le même sens qu'aujourd'hui, et s'appliquait, de plus, aux femmes maries qui n'étaient pas de condition noble; ainsi on disait u mademoiselle Molière, » en parlant de la femme du poête comique. Comme adjectif, il désignait, au con-raire, une personne de rang aristocratique: « Ah! qu'une femme demoiselle est une étrange affaire ! » dit George Dandin (I, 1).

Petits boucliers ronds.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Appeler.

Nous commençames la bataille, Chamaillant d'estoc et de taille : Sans se soucier de nos coups, Elles se moquèrent de nous, Et pourtant quittèrent la place. Une d'entre elles, maigre en face. Celæno, se mit sur un roc, En la posture qu'est un coq Sur le clocher d'une paroisse, Et nous donna bien de l'angoisse Par ces mots que j'ai retenus: « Ah! vraiment, beau fils de Vénus, Vous êtes un plaisant visage! On disoit que vous étiez sage : La peste vous casse le cou, Vous n'êtes qu'un dangereux fou. Votre Altesse, pour un grand prince, A, me semble, le cœur bien mince, D'armer contre nous jusqu'aux dents Un gros escadron de ses gens. Quel droit ont-ils sur notre terre, Pour nous y faire ainsi la guerre? Les enfans de Laomédon. Au lieu de demander pardon D'avoir pris nos bœufset nos vaches. Pour faire encore les bravaches, Armés comme des jaquemars. De rondelles, dagues et dards, Et conduits par leur capitaine, Qui seul en vaut une centaine, lls ont repris un peu de pain Sur trois filles ayant grand faim: Action digne de l'histoire! Un autre homme, ami de la gloirc, Au lieu de leur ravir leur bien, Leur auroit fait offre du sien. Écoutez, écoutez, beau sire, Ce que j'ai charge de vous dire De la part de saint Apollon. Après un voyage bien long, Le fils du vieux rêveur Anchise Trouvera la terre promise; Mais il aura bien à pâtir, Devant que d'y pouvoir bâtir, Et sa misère sera telle, Que mainte assiette et mainte écuelle, Faute de meilleur aliment,

Seront par lui gloutonnement Et par ses soldats dévorées. » Après ces choses proférées. Elle nous fit un pied de nez; Et. nous laissant bien étonnés. La malplaisante prophétesse S'envola de grande vitesse. En un autre temps j'aurois ri, Alors que la chauve-souri Nous fit cette laide grimace; Mais alors chacun sur ma face Put voir un grand étonnement Et tous mes gens pareillement N'eurent pas lors le mot pour rire Quelques-uns se mirent à dire Qu'il falloit les dédommager. La guerre en prières changer, Jusqu'à faire des sacrifices, Afin de les avoir propices. Soit qu'elles fussent des oiseaux Hantans la terre ou bien les caux, Soit monstres, ou vierges céleste Ou hien des infernales pestes. Mon bon père, ôtant son bonnet, Dit d'un ton de voix clair et net : « Grand Dieu, qui vois notre misèr Conserve le fils et le père. Prends pitié d'Anchise le vieux, Protége Æneas le pieux; Fais que cette étrange menace, Plus de peur que de mal nous fass Grand Dieu, miserere nobis! Mourir de faim, il n'est rien pis. Entre nous tous, il n'est person De qui la dent soit assez bonne Pour pouvoir assiettes mâcher, Oui bien du pain ou de la chair; Et moi chétif, qui n'en ai qu'une Quelle seroit mon infortune? Que ferois-je en cette accident Avec une méchante dent, Et dent qui me branle en la bouch C'est à moi que la chose touche. Alı! grand Dieu! détourne l'effet De la menace que nous fait Ce hibou, ce monstre squelette! Être réduit à son assiette,

Faute de viande et de pain; Micher du bois et de l'étain! Ah! cette menace cruelle! Me trouble toute la cervelle; Il ne nous peut arriver pis. Grand Dieu, miserere nobis!» Ayant fini cette prière, Que je vous redis tout entière. Nous regagnames notre bord La flotte se mit hors du port. Chacun révant à la menace De la donzelle chiche-face. Un vent de terre qui soussla A souhait nos voiles enfla. Lors en mer nous nous élargimes. La première île que nous vimes Ce fut celle de Zacynthos, Ensuite Samé, Neritos. Dulichie, et l'Ile fameuse. Vais à nos Troyens odieuse. lthaque, pays d'Ulysses, A qui doit tout son bou succès La flotte qui vint de Mycène; En cût-il la fièvre quartaine! Le vent si bien nous secourut, Qu'enfin Leucate nous parut, Et puis d'Apollon le saint temple, Qu'en mer avec crainte on contemple, 0ù nos navires prirent port, Car la mer nous ennuyoit fort. L'on fit à Jupin sacrifice, Et puis, tant pour faire exercice Que pour célébrer Actium 1, A la manière d'Ilium. Nous fimes fête solennelle : Je pris ma robe la plus belle, le mis un prix pour les lutteurs, Pour les danseurs, pour les sauteurs, | 11 couroit un bruit dans Buthrote,

Pour l'escrime à la dague seule. Colin-Maillart, et pet en gueule\*. Cependant le roi des saisons Avoit fait ses douze maisons ; Déjà l'hiver porte-mitaine Faisoit sur mer sentir l'haleine Des impétueux Aquilons, Et donnoit mules aux talons. Notre troupe étoit fort contente D'avoir pu, contre son attente, Passer le pays ennemi, Sans trouver ni Grec ni demi. Qui nous dit parole mauvaise: Pour moi i'en étois ravi d'aise; Et, pour nos ennemis facher, Je fis en terre un pieu ficher, Auguel, au son de la trempette, Avec deux grands clous de charrette, Je fis clouer l'écu d'Abas, Autrefois par moi mis à bas. Puis j'y mis, en lettre gothique, Cette inscription authentique: Eneas prit avec grand cœur Cet écu sur le Grec vainqueur. Ma rodomontade ainsi faite, Je sis sonner pour la retraite. Mes compagnons, à qui mieux mieux, Autant les jeunes que les vieux, Chantans pour se donner courage, De sendre les eaux faisoient rage, Dont j'eus (car je ramois aussi) Le dedans des mains endurci. Nous vimes bientôt Phéacie, Et côtoyâmes l'Albanie; Ensin nous voguâmes si bien, Que dans le port Chaonien Je sis prendre terre à la flotte.

' « Actisque Iliacis celebramus littora ludis.

<sup>3</sup> C'est-à-dire le soleil avait passé par les douze signes du zodinque.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il s'agit du jeu de *pet en queule* dans le chap. xx11 du liv. le de Garganiua. Nous copions courageusement la note de le Duchat, d'ailleurs peu claire au début: a Ce jeu, dans certaines provinces, est plus badin que violent, quand on a les reins souples, et, s'il y a quelque chose à craindre pour les joueurs, c'est quelque mauvais vent dont il est difficile de se garantir. Ailleurs, il consiste uniquement à qui fera le plus de bruit, lorsqu'en enflant les joues, on s'en frappe l'une avec les cinq doigts en pointe, etc. »

Qui grandement nous étonna, Et tout ensemble nous donna, Non pas pour un peu, de la joie : On nous dit qu'Hélénus de Troie, De nous tous esclave tenu, D'esclave, étoit roi devenu Du royaume de Neptolême, Et qu'outre cette gloire extrême Il avoit le bonheur encor Qu'Andromaque, femme d'Hector. Comme lui captive emmenée, Étoit à lui, par hyménée, Conjointe à chaux et à ciment . Je ne pus attendre un moment A m'éclaircir de cette affaire, Et, comme un bon parent, lui faire Quelque congratulation, Tant sur cette promotion Que pour avoir si brave épouse, Laquelle en valoit dix ou douze. Laissant ma flotte et mes gens donc, impatient si je fus onc, Je trouvai la reine hors la ville, A sa queue une grande file De gens tout habillés de noir, Pompe triste, mais belle à voir : Elle faisoit l'anniversaire, Avec un fort beau luminaire, Auprès d'un tombeau fait exprès, Tout entouré d'un vert cyprès, D'Hector (Dieu veuille avoir son âme!); Et cette vénérable dame Avoit fait bâtir ce tombeau Dans un bois, auprès d'un ruisseau, Nommé Simoïs, du nom du fleuve Oui les murs de Pergame abreuve. Elle pensa mourir d'effroi. Ouand elle vit mes gens et moi. Et nos armes à la Trovenne: Elle cria : « Ou'on me soutienne! Je me sens les jarrets plier. » D'un côté vint un écuyer. Et de l'autre une demoiselle. Qui la soutinrent sous l'aisselle, L'un et l'autre bien étonnés.

D'une manière indissoluble.

Elle, me regardant au nez, Et reconnoissant mon visage. Tint ce déplorable langage: « Est-ce vous, mon cher Eneas? Vous vois-je, ou ne vous vois-je pas! Qu'avez-vous fait d'Hector, de Troie?» Alors de tristesse et de joie Ses yeux se mirent à pleurer, Et la poitrine à soupirer. Moi qui sais pleurer comme un autre, D'un : « Serviteur, et moi le vôtre,: Interrompu de vingt sanglots, Et lui marmottant plusieurs mots, Qui n'avoient ni raison ni suite. Tant mon âme étoit interdite. Je tâchois de la consoler. Et ne faisois que bredouiller : Enfin, reprenant mon haleine. Je lui dis avec grande peine: « Oui, madame, vous le voyez, Maître Æneas, et l'en crovez. Mais pour vous, ma très-chère dame Ayant été d'Hector la femme, Après avoir eu tel époux, Dites-moi, qu'est-ce que de vous? Pyrrhus, vous ayant emmenée. Vous a-t-il prise en hyménée? Ou si... - De grâce brisons là, » Me dit-elle. En disant cela, La bonne dame devint rouge De honte qu'on l'estimat gouge; Mais l'être par nécessité, Ce n'est qu'un peu l'avoir été. O Polyxène bienheureuse, Dit-elle après, toute pleureuse, Alors qu'on lui coupa le col! Quand avec un honteux licol On auroit terminé sa vie. Encor lui porterois-je envie : Au lieu que servir un soldat. Oui le plus souvent n'est ou'un fat Qui vous a gagnée à la chance. C'est une très-piteuse chance : Outre que, quand on ne plaît plu! Il vous vend pour un carolus.

Na fortune a bien été pire, D'être faite esclave de Pyrrhe, Esprit superbe et sans repos, Qui me battoit hors de propos, Comme si j'eusse été du plâtre; De plus, fils de l'acariâtre Par qui mon mari fut vaincu, Et son corps, à l'écorche-cu Trainé le long de notre ville, Action, ma foi, peu civile. Quoique mon corps soit bon et beau, Il fut bientôt soul de ma peau; Ayant passé sa fantaisie, Sans que j'en eusse jalousie, Pour la Spartine Hermioné ll devint quasi forcené D'un amour qui n'eut point de bornes : Oreste, qui sentit les cornes Lui durcir les deux coins du front, Ne peut souffrir un tel affront, Et, rempli d'une rage extrême, A mon galant de Neptolême, Qui le vouloit faire cornard, li donna cent coups de poignard. Par la mort de ce fou de Pyrrhe, la belle moitié de l'Épire Put offerte par grand bonheur <sup>Au</sup> sage Hélénus mon seigneur, Qui me fait partager sa couche: Sans faire la petite bouche, A laquelle fait venir l'eau Ordinairement tel morceau. Et pour lequel morceau l'on ose, Bien plus que pour toute autre chose, Du peuple qui lui présenta Le diadème il accepta, Dont j'eus une joic infinie. Lors il voulut que Chaonie. Du nom de Chaon le Troyen, Succédât au nom ancien, Et fit faire une citadelle Le mieux qu'on put, sur le modèle Pilion, pour que l'avenir Du vrai Pergame eût souvenir.

Or voilà toute mon histoire. Allons, mon cher hôte, allons boire, Et me faites, chemin faisant, Le récit fâcheux ou plaisant De vos aventures passées, Et combien a de dents percées lülus que vous aimez tant. A propos, il n'est plus enfant, Il est grand comme père et mère. A-t-il senti douleur amère Quand il a perdu sa maman? Faites-lui montrer l'allemand. C'est une langue fort en vogue. Est-il d'un esprit doux ou rogue? Tient-il de vous, tient-il d'Hector ? Le bonhomme vit-il encor? » Après demande sur demande. Il lui prit une douleur grande: Ses yeux se mirent à pleuvoir: Je lui présentai mon mouchoir, Dont elle s'essuya la face. Je me composai la grimace Quand je la vis pleurer ainsi, Et tâchai de pleurer aussi; Mais jamais en jour de ma vie, Quoique j'en eusse grande envie, Je ne fus si dur à pleurer, Dont je pensai désespérer. J'étois en cet embarras, comme

J'étois en cet embarras, comme Voici venir à nous son homme, Suivi de cent hallebardiers, Et d'autant de crânequiniers .
Dieu sait s'il eut beaucoup de joic, Quand il vit tant de gens de Troic Qu'il pensoit n'être plus vivans.
Il salua tous mes suivans, Et nous mena tous vers la ville.
Or, comme il a l'âme civile, Il me voulut faire passer:
Nous fimes, comme on peut penser, Force complimens à la porte, Et ce fut de si bonne sorte, Que, faisant des saluts hien bas, L'un priant, l'autre n'entrant pas,

Les cranequiniers étaient des arbalétriers, à pied et à cheval, qui tendaient leurs armes à l'aide d'un bandage de fer ou *cranequin*, pendu à leur ceinture.

Nous nous couchâmes sur le ventre, | Ma troupe doit être Lui, disant: « Maudit sois si j'entre! » Dans le pays Ausoni Moi, disant : « Maudit sois aussi! » Là le pauvre peuple Mais nos gens, nous voyans ainsi, Doit avoir, après sa Nous prirent et nous emportèrent. Une fortune bien pr Les uns et les autres entrèrent, Et. comme on dit, v Et lors cria mattre Hélénus: Mais une laide Celm « Vous soyez les très-bien venus ! » Une malencontreuse Comme si c'étoit ét Nes Troyens eurent grande joie Que de manger qua De voir cette petite Troie, Et d'y remarquer le Xanthus M'a prédit que, faut Près duquel, battans ou battus, J'aurois à manger n lis avoient joué de l'épée. Et la donzelle putré J'y reconnus la porte Scée, Me menace de mille De laquelle, la larme à l'œil, Pour quelques chéti Je baisai les gonds et le seuil. Par nous conquis de Quand nous primes po Je fus reçu dans cette ville, D'une facon toute civile. J'en suis tout je ne : Les moindres gens de nos vaisseaux Vous qui savez parfs Quittèrent le séjour des eaux. Le sens caché des p Onc ne fut telle mangerie! Qui connoissez bien Jusqu'à la moindre hôtellerie, Comme aussi des oi: De mon monde tout regorgea, Qui pouvez découvri: Chacun son soul but et mangea. Fût-il le plus caché Dans le palais les plus notables Vous en qui la sage: Furent sur magnifiques tables Vous enfin savant jt fervis de mets très-délicats. Et qui voyez clair a Et pouvoient en prendre les plats, De la chose la plus Comme aussi les tasses dorées, Dites-moi ma bonne Nappes et serviettes ouvrées. – Oui, de bon cœur Nous passames là quelques jours Me dit-il, on ie ne pe Que nous ne trouvâmes pas courts, ll demanda son écrit La tristesse de nous bannie. Fit tuer une vache 1 Il n'est si bonne compagnie Pour mieux tirer les Qui ne se sépare à la sin. Des esprits ainsi gu Je dis donc au sacré devin Puis après, faisant c Que le vent paroissoit bien sage, Qui sentoient fort le Et nous promettoit bon voyage, Dont on conjure les

Voici ce que de lui j

Le grand dieu Jupit De tout encombre, d

Et de morsure de ch

Dire que vous ne va

Quoign'enfant de boi

« Enfant de Vénus

Je dis donc au sacré devin Que le vent paroissoit bien sage, Et nous promettoit bon voyage, Mais, devant que de le quitter, Que j'avois à le consulter Pour m'éclaireir de quelque doute. Il me dit: « Commencez, j'écoute. » Je lui dis ces mots à peu près : « Par un commandement exprès Des dieux et de la destinée,

Gratiliés, récompensés,

Cela ne vous appartient pas, Car yous valez mille ducats... Vous posséderez l'Italie : Le nier, c'est une folie; Puisque les dieux vous l'ont prédit, En douter, c'est être maudit. le vous vais dire quelque chose, Car vous dire tout, je ne l'ose; Si je pensois faire autrement, Junon indubitablement, Que je crains comme la tempête, Ne viendroit bien laver la tête; Puis les Parques l'ont défendu. Desquelles je serois tondu: Or yous savez que l'arqueric Entend fort mal la raillerie. Je vous dis donc en premier lieu (Je parle de la part de Dieu) Que cette retraite promise Est plus loin que votre chemise. Et n'est pas un morceau bien prêt. Vous en ferez pourtant l'acquet; Nais, pour voir réussir l'affaire, Vous aurez bien des tours à faire Le long du bord Sicilien, Et du pays Ausonien. Et puis vous irez en personne (Et que ceci ne vous étonne) Dans un pays obscur et bas, D'où quand on veut on ne sort pas: C'est l'enfer (qu'il ne vous déplaise), Mais vous en sortirez à l'aise, Par le moyen d'un certain sort. Vous irez aussi prendre port Dans l'île dangereuse d'.Ee, Où demeure Circé la fée ; Mais n'en ayez pas grand souci, Et surtout écoutez ceci : Quand vous aurez bien la migraine De voir votre course si vaine. Que vous serez tout confondu.

Et croirez que tout est perdu, N'allez pas vous rompre la tête, Ni vous tuer comme une bête, Ou vous pendre par désespoir; Car vraiment il feroit beau voir En un gibet le fils d'Anchise Avec une sale chemise: Certes quand blanche elle seroit, Sans doute elle vous messiéroit 1, Et quand on est là pour une heure, Toute sa vie on y demeure. Quand donc vous aurez bien pleuré, Et serez bien désespéré, Ne jetez pas, mon cher Énée. Le manche après votre cognée. Vos travaux sont là limités: Et qu'ainsi ne soit, écoutez : Quand sur les bords d'un petit fleuve, Qui la terre Italique abreuve. Dont bien bourbeuses sont les caux. Vous trouverez trente pourceaux. Allaités d'une seule mère, Bénissez bien monsieur leur pèrc. Qui sut faire tant de cochons; Regardez s'ils sont blancs et blonds. Comme leur mère est blanche et blonde. Car alors, en dépit du monde Et de tous les chiens d'envieux Que vous avez dedans les cieux. C'est là que contre votre attente, Et vous, et votre troupe errante Guère moins que la nef Argo, Vivrez un long temps à gogo. Et quant à manger votre assiette, Que cela ne vous inquiète, Puisque vous la digérerez, Alors que vous la mangerez : Et. quand elle seroit plus dure. Le destin, qui de vous a cure. Comme Apollon porte-laurier. Vous tireront de ce bourbier.

On laissait, au dix-septième siècle, les pendus accrochés au gibet. Ce passage de Scarron rappelle une anecdote bien commue racontée par Tallemant: « Les habitans de Saint-Maixent, en Poitou, quand le feu roi y passa, mirent une belle chemise blanche à un pendu qui étoit à leurs justices, à cause que c'étoit sur le chemin. » (Naivetés et bons mois.)

Au reste, le long de la côte N'allez pas compter sans votre hôte, N'allez pas faire le nigaud, Prenez-v garde, il y fait chaud: Toute la contrée est Grégooise. Par exemple, la gent Locroisc, Qu'on appelle Naryciens. Et puis les Salentiniens, Sur qui commande Idoménée, Dont la haine est enracinée Contre le peuple Phrygien, Et le grand chef Mélihéen, Philoctète est dans Pétilie, Où sa demeure est établie. Étant échappé de ces licux, Au grand Dieu qui régit les cieux Vous ferez un beau sacrifice Pour vous avoir été propice, Et voici ce que vous ferez Alors que vous sacrifierez : Couvrez votre face d'un voile. Ou de taffetas ou de toile, Car il faudroit recommencer, Si vous alliez, sans y penser, Jeter les yeux sur un visage Qui fût d'une terre sauvage, Et qui n'eût pas le nez tourné Comme un homme à Pergame né. Croyez ceci comme Évangile, Et n'allez pas faire l'habile, Intentant altération : C'est un point de religion Particulier à tous les vôtres, Et qui n'est pas fait pour les autres. Après force dangers courus, Lorsque vous verrez Pelorus, Prenez le chemin de l'école, Et n'allez pas en tête folle Choisir le chemin le plus court : En ce détroit-là, l'eau qui court Est bien pire que l'eau croupie. Jadis Sicile et l'Hespérie N'étoient qu'un pays contigu, Et formoient un individu;

Mais, soit par le temps qui tout change, Ou par L'eau qui la terre mange, Ou bien par quelque tremblement, Ou plutôt je ne sais comment, Les deux terres se séparèrent, Les flots entre deux se fourrèrent, Et, depuis qu'ils s'y sont fourrés, Ils ne s'en sont point retirés. Ce fameux détroit de Sicile Est gardé par Charybde et Scylle, Et ces deux Suisses du détroit, Sont l'un à gauche et l'autre à droit '. Charybde de son profond gouffre Gobe les flots couleur de soufre. Et puis trois fois les revomit Vers le ciel, lequel en frémit. Scylle ne bouge de son antre, D'où l'eau sort, entre, ressort, rentre, Tâchant d'attirer les nochers Dans les pointes de ses rochers; Elle a le museau de pucelle, Estomac à double mamelle, Le reste du corps loup marin, Et la queue ainsi qu'un dauphin. Plutôt que de la voir en face. Il faut que votre flotte fasse, Côtoyant Pachin, un grand tour : Car dedans l'horrible séjour De cette donzelle marine Et de sa cohorte canine. Je me trompe, ou vous et vos gens l'asseriez fort mal votre temps: Et, si vous me crovez fidèle. Et que maître Apollon révèle A moi, son serviteur discret. L'art de deviner un sccret, Je vous avertis, et pour cause. De tâcher, sur toute autre chose, D'apaiser la dame Junon. De célébrer partout son nom. Lui faire souvent sacrifice. Asin de la rendre propice : Autrement tous vos vains efforts Vous lasseront l'âme et le corps,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A droit s'est dit assez longtemps encore pour à droite. On le trouve même dans Boileau (satire IV, 1664).

Et sans elle, dans votre affaire, Vous ne ferez que de l'eau claire Et, quand du bord Sicilien Vous gagnerez l'Italien, Au travers des flots pleins d'écume, Et que vous serez dedans Cume, Si vous me croyez, allez voir La Sibvile dans son manoir: Cest une vieille, bien barbuc, Mais de grande science imbue. Qui sait faire tourner le sas!. Et dont tout le monde fait cas. Vous verrez sa sombre caverne lu milieu des lacs de l'Averne; Elle n'en sort ni peu ni prou, Et vit comme un vrai loup-garou. Alors que quelqu'un l'interroge Devant la porte de sa loge, Dessus des feuilles elle écrit Ce qu'elle apprend de cet esprit Qui lui révèle toutes choses. Mais, devant que ces portes closes Souvrent avec grand vent et bruit, Ni le suppliant, mal instruit, Ne lit ces feuilles arrangées, Aussitôt par le vent changées l'ordre et de situation, Tout se met en confusion; Pour avoir été mal habile, Mal satisfait de la sibylle, Il s'en retourne aussi savant, le nigaud, qu'il étoit devant. Or vous, n'allez pas par foiblesse, Soit que votre troupe vous presse, Ou que le temps vous semble beau, Remonter dans votre vaisseau luparavant que l'édentée lit été par vous consultée : Par ma foi, vous gâteriez tout. Cest un démon, et haie au bout . Yous saurez, de fil en aiguille, De cette vieille et docte fille

Les noms des peuples et des rois Oui font la nation latine. Oui, cette sorcière divine Vous dira comme il faut marcher En tous vos desseins sans broucher; Quelles gens vous feront la guerre En cette bienheureuse terre. Et comment, pour les bien frotter, Vous aurez à vous comporter. Allez, restaurateur de Troie, Peu s'en faut que je n'en larmoie; Allez enter, homme de bien, Le Troyen sur l'Italien, Et que votre gloire immortelle Monte jusqu'au ciel sans échelle. » Le sage, avant ainsi parlé, Dont j'eus l'esprit bien consolé, Il me régala de l'épée Dont Polyxène fut frappée, Comme aussi du pot à pisser. Et de l'arbalète à chasser De Pyrrhus, de sa gibecière Et d'une belle coutelière Dont la gaine était de cuir neuf, Les manches d'un bel os de bœuf, Et les couteaux de fine trempe. D'un fer d'hallebarde sans hampe. Qui de rouille étoit vermoulu, Ouoigu'il fût tout frais émoulu : D'excellente bière une tonne, Deux grands chaudrons faits à Dodonc La demi-deut d'un éléphant. Et des babioles d'enfant Pour divertir le fils Ascagne; Une poêle à griller châtaigne. Un trou-madame, un tourniquet, Un très-excellent perroquet, Dont minime étoit le plumage, Oui n'avoit ni voix ni ramage. Quoiqu'on l'eût instruit à grands soins, Et pourtant n'en pensoit pas moins. Mon père eut les gants ou mitoufles. Qu'on croit n'avoir plus que la voix, De Peleus et ses pantousles.

<sup>1</sup> Voir notre note, page 93.

tit quelque chose de plus. (Leroux.) Ou bien, qu'on ne peut surpasser, au delà doquei il n'y a riso.

Sa montre, son calendrier,

Son cure-oreille et son braguier 1. Un pourceau dressé pour des trufles 2; A mes compagnons de beaux buffles, Des vivres pour tous les vaisseaux, Des chevaux de selle très-beaux, Des rameurs à la riche taille, Et des pêcheurs d'huître à l'écaille. Mon père Auchise, cependant, Esprit actif, esprit ardent, Fit apprêter notre équipage. Chacun ayant plié bagage, Hélénus le prit à quartier, Et puis lui dit : « O vieux routier, Qui sais bien le pair et la praise 3, Qui jadis eus l'honneur et l'aise D'être caressé de Vénus, De patiner ses membres nus. Bref, d'avoir donzelle divine Pour légitime concubine; O toi, deux fois enveloppé. Mais aussi deux fois échappé Du sac qui désola Pergame, Et par le fer et par la flamme, Fends si bien les humides flots, Et fais agir les matelots Avec tant d'art et diligence, Que ton fils de divine essence, Tes compatriotes et toi, Puissiez bientôt, en grand arroi\*, Prendre terre dans l'Hespérie! Mais il faut que Ta Seigncurie Ait grand soin de bien éviter,

Et côtover sans s'arrêter. La région qui nous regarde. Au nom de Dieu, prends-v bien garde, Prends terre de l'autre côté. O vicillard! par la piété De ton fils mille fois illustre, Puisses tu vivre au moins un lustre, Plus que l'âge de six-vingts aus, Sans gouttes et sans mal de dents, Sans mal de ventre ou de poitrine : Va, mon cher Anchise, chemine, Ou plutôt vole comme un dard. Adieu, bonsoir, car il est tard.» Andromaque, dame courtoise Autant qu'une dame françoise, Voulut faire aussi ses présens, Très-riches à voir et plaisans: D'un bonnet de nuit, de six coiffe=. D'une serpe à faire des greffes. Mon bon père elle régala. Au jeune Ascagne elle bailla Un casaguin d'étoffe fine : C'étoit taffetas de la Chine, Bordé de serge de Beauvais 5. Et, quand il feroit le mauvais, Un pourpoint de toile piquée, Que cotte de maille appliquée Rendoit aussi dur qu'un plastron. « Toi, dit-elle, dont fut patron Astyanax mon espérance, Qui valoit un Dauphin de France (Quand je jette les yeux sur toi, Il me semble que je le voi :

<sup>4</sup> Bande de fer déliée, en forme de demi-cercle, pour arrêter les descentes d'intestins.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Se disait alors aussi b'en que truffes.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cette locution s'employait assez souvent chez les écrivains comiques ou familiers : « J'entends et le pair et la prèze, »

dit le chevalier de l'industrie, dan la Désolat des filous, de Chevalier (sc. X), pour faire l'éloge de ses talents. Voir encore la Comédie des proverbes, III, 5. Néanmoins on ne la trouve pas dans les dictionnaires du temps; mais il y en a une analogue, et du même sens, dans Cotgrave: « l'entends le pair et la couche, — I understand the matter throughly; — je comprends la chose à fond. »

<sup>4</sup> Train, équipage. Le mot ne s'est conservé que dans son composé, désarrors La serge de Beauvais était une des plus célèbres parmi les serges communes. Pour le taffetas de la Chine, voir le Dictionnaire du Commerce de Savary.

Le pauvret seroit de ton âge, Il avoit ton même visage, Comme toi, l'air un peu fripon), le te donne son vieil jupon; Recois-le de dame Andromaque, Et le don de cette casaque, le dernier que je te ferai, Car jamais je ne te verrai. » Ces mots firent pleurer mon père; l'en eus aussi douleur amère, l'en pleurai, mon tils en pleura, Andromaque se retira En un coin pour pleurer à l'aise, Et couvrit de pleurs une chaise. En ayant tous bien répandu, L nos mouchoirs mouillés tordu, le baisai l'un et l'autre en face ; lls me firent laide grimace, Chantant : « O regrets superflus! Beaux yeux, je ne vous verrai plus 1.» le leur dis : «Trêve de tendresse! Séparons-nous, le temps me presse; Vous me faites fendre le cœur. Jouisses de votre bonbeur : Votre fortune est établie. Yous n'avez pas une Italie Comme nous à chercher partout. Le destin qui nous pousse à hout, El les dieux pour nous seuls fantasques, Nous font courir comme des Basques, Et nous bernent de mer en mer. Nous ne faisons rien que ramer. Nos mains, autrefois potelées, Ont des calus et sont pelées Comme celles des gens des champs, Ou des forçats toujours gâchans. Mais vous, qui n'avez rien à faire Qu'à rire et faire bonne chère, Et jour et nuit vous divertir, Vous avez eu l'heur de bâtir De vos mains une neuve Troie; Yous voyes avec grande joie Un nouveau Xanthus tous les jours, Et vous gobergez dans son cours.

Oue si nous avons l'Ausonie Comme vous avez l'Albanie. Et si nons sommes reconnus Dans tons les lieux dont Dardanus Fut seigneur, notre grand grand-père, Avec l'aide des dieux j'espère Que l'Épirote et le Romain. Ainsi que les doigts de la main. Seront toujours unis ensemble Sans que noise les désassemble. » Cela dit, leur sautant au cou, Et les laissant pleurer leur soul, Je m'en allai dans mon navire, Où je fus bien longtemps sans rire. Nos vaisseaux, sortis hors du port, Fendirent les flots bord à bord De cette dangereuse côte Où nous avions un si bon hôte. Nous côtovâmes les rochers Plus hauts que les plus hauts clochers, Qu'on appelle de Céraunie. Le droit chemin de l'Ausonie: Et cependant de l'Océan La nuit s'en vint pian, pian. Changea la couleur de nos voiles, Et parsema le ciel d'étoiles : Je ne sais pas ce que devint Le jour, alors que la nuit vint, Je crois pourtant qu'il alla boire. Nous primes terre à la nuit noire. Et campâmes le long de l'eau. Chacun étendu comme un veau. Tôt après notre premier somme, Palinurus, le galant honsme, Se leva pour épiloguer S'il faisoit beau temps pour voguer. S'étant appliqué des lunettes, Il considéra les planètes, Puis s'écria : « Debout ! debout ! » Ayant bien examiné tout, Orion, l'Ourse, les Hyades : « Nous n'avons aucunes bourrades A craindre, dit-il, sur la mer; Remettons-nous donc à ramer. »

 $<sup>^{\</sup>rm t}$  Vers tirés d'une chanson du temps, ou plutôt de mille chansons du temps et de tous les temps.

Tout aussitôt on se rembarque: Ma nef la route aux autres marque. Nous n'avions pas longtemps vogué, Oue l'aurore au visage gai, D'une lumière zinzoline 4 Enzinzolina la marine. Quand le jour vint à s'éclaircir. Nous vimes de loin épaissir, Sur les confins des eaux salées, Des montagnes amoncelées. Achates le premier cria Si fort, que sa voix s'enroua : « Courage, je vois l'Italie. » D'une aise sentant sa folie, Chacun des nôtres fut ravi. Chacun s'écriant à l'envi, Une heure au moins cette huée Fut dans les nefs continuée. Anchise prit un gobelet Plein d'un vin aussi doux que lait; Puis, ôtant bonnet et calotte, D'une action toute dévote Il dit: « O grands dieux immortels, Si jamais servant vos autels, J'ai vidé dignement ma coupe, Donnez-nous bien le vent en poupe. Faites-nous aller de droit fil Dans ce pays gras et fertil D'où sont sortis messieurs nos pères, Où mon fils, après ses misères, Doit se joindre au second hymen. » Nous nous écriames : Amen!

Le vent grossissant son haleine, Nos navires vognoient sans peine: A nos vaisseaux s'offrit un port Près duquel, au-dessus d'un fort, Étoit de Minerve le temple. Je vous dirai qu'il étoit ample, Non que je le sache autrement, Mais pour rimer plus aisément. Les nochers les voiles calèrent, Et de proue en ce port entrèrent: Ce port, à l'abri de tout vent, Contre les grands flots du Levant Et les efforts de la tempête,

Couleur d'un violet rougeatre.

Se recourbe en arc d'arbalète. Quantité de rochers pointus, Des flots salés toujours battus A l'opposite de l'entrée Rompent l'effort de la marée, Et, pour n'être point pris sans Par les côtés il est couvert De rochers qui font deux chaus Ou deux murailles avancées, Et le temple dont j'ai parlé Du port est un peu reculé. Quatre chevaux blancs comme : Ou de carrosse ou de manége. Furent, arrivant dans ces lieu Le premier objet de nos veux: Ils se repaissoient d'herbe ver Mon père, dont l'esprit alerte De tout tâche à faire profit, Assez mauvais jugement fit De ces chevaux faisant pâture, Et cria : « C'est mauvais augu Il ne me platt point, j'en dis 1 Ce pays nous fait un défi En même temps qu'il nous prés Entrée et retraite apparente. Le coursier, guerrier animal, Ne pronostique que du mal. Mais, étant attelés ensemble. Paix et concorde les assemble Si bien que j'ai mal deviné, Et me suis trop tôt étonné. Certes, un homme de mon age Quand il va vite n'est pas sag Après cette réflexion

Après cette réflexion
On se mit en dévotion:
Une hymne par mon père faite
Sur le chant de landerirette,
Fut chantée à dame Pallas
Pour nous avoir, recrus et la:
Laissés prendre port en sa tei
Au lieu de nous faire la guern
Et puis, d'un voile sur le nez
Étant tous bien embéguinés,
Suivant la mode Phrygienne,
A dame Junon l'Argienne

Nous dimes quelques oremus, Comme m'avoit dit Hélénus. Puis après nous nous rembarquâmes, Et finalement nous quittâmes Le pays des Grecs dangereux Pour nous, dévalisés par eux : Nous vimes le sein de Tarente, D'où l'inventeur de la courante 1, Homme, certes, de grand esprit, Vint à Pergame et me l'apprit. Le dieu qui porte une massue, On'on peint avec barbe touffue, Est tenu pour Dieu gardien De ce canton Calabrien. Là la manne est fort salutaire, Dont il se purge d'ordinaire. Puis nous vimes Lacinia: Vis-à-vis d'icelle il y a Le fort de Caulon, et Squillace, 0ù le cœur de frayeur se glace De maint matelot étonné De voir son navire berné. Puis après d'assez loin nous vimes Rina, l'abime des abimes, Et nous ouimes clairement La mer qui hurloit diablement. les flots, pleins d'écume et de rage, Se brisoient contre le rivage, Et le rivage résonnoit Des grands coups que l'eau lui donnoit. Tantot, en montagnes cornues, Elle se levoit jusqu'aux nues (Peut-être qu'elle les mouilloit). Et tantôt elle se brouilloit Dans son centre avec son arène. Yon père, d'une voix hautaine, Cria: « N'est-ce point là le lieu Dont le saint prophète de Dieu, liélénus, le compatriote, A tant menacé notre flotte? Ah! ce l'est, foi d'homme de bien, fe l'est, ou je n'y connois rien!

Tirons-nous vite de ce gouffre Il y put pour nous comme soufre. Il v a danger d'abîmer, Si nous ne savons bien ramer : Ramons donc de cul et de tête, Comme au fort de quelque tempête; Et puis, que diroit-on de nous Si la mer nous avaloit tous. Et ce, par notre négligence? Certes, j'en rougis quand j'y pense, Et j'en rougis d'autant plus fort, Quand on est nové, qu'on est mort, Quand on est mort, qu'on ne voit goutte, Malheur que surtout je redoute, Car, quand on ne voit goutte, on est Craquignolé par qui vous plaît. Encore un coup donc, je vous prie, Ramons, et ramons de furie. » Palinure, après ce sermon, A gauche tourna son timon: Les autres patrons l'imitèrent. A gauche comme lui voltèrent 2, Et firent tout ainsi qu'il fit. Dont certes fort bien leur en prit. Trois fois la mer, enflant ses vagues, Lors autant à craindre que dagues, Vers les cieux nos vaisseaux poussa, Et par trois fois les enfonça Vers le plus profond de son onde, Oue nous sondames lors sans sonde; Ou, pour dire la chose mieux. Trois fois nous porta dans les cieux, Et trois fois chez les noires ombres Ou'on appelle rovaumes sombres Dans les vers c'est aller par haut Que mettre le froid et le chaud, Le ciel, l'enfer, l'air et la terre, L'eau, le feu, la paix et la guerre Rimeur qui sait antithéser Est ravi quand il peut user Ab hoc et ab hac d'antithèse : Ceci soit dit par parenthèse;

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> C'était la danse préférée de Louis XIV. Elle devait son nont aux nombreux mouvements d'allée et de venue dont elle était remplie. (Voir Bonnet, Hist. gén. de la Danse.)

<sup>2</sup> Tournèrent. On dit encore aujourd'hui faire rolle-face.

Aussi rimeur antithésant
Est glorieux et suffisant,
Et pour bien peu devient fou d'aise
Quandil en fait bonne ou mauvaise;
Et tel est, fût-il indigent,
Qui refuseroit de l'argent
Plutôt qu'omettre une antithèse,
Le tirût-elle hors de sa thèse 1.

Mais retournons à nos moutons 2. O grande reine! et racontons Qu'après que la mer irritée Eut mainte planète humectée Et maint gros caillou fait rouler, Comme maint gros écueil hurler, Lassés, si jamais nous le fûmes, Quelque relâche ensin nous eûmes Des vents, peut-être aussi lassés, l'ar lesquels nous fûmes laissés Fort ignorans de notre route, Et, qui pis est, ne voyant goutte, Le long d'un rivage habité Par gens remplis de cruauté, Les Čyclopes, race revêche Et fort friands de la chair fraîche. Cette plage a pourtant un port Qui n'est pas de mauvais abord. Assez à couvert de l'orage. Mais fâcheux pour le voisinage D'Etna, le soupirail d'enfer, Oui fait tout le monde étouffer. Quand d'une odeur de poix résine Il emplit la terre voisine : Et souvent, ce qui n'est pas jeu, D'une grosse grêle de feu Cet Etna rote mousquetades, Fait entendre des pétarades

Capables d'assourdir les gens. S'ils ne sont assez diligens De se tirer loin de l'orage. Et plier vitement bagage Pour éloigner ce trou maudit, D'où sortent, à ce qu'on m'a dit, Des quartiers de roches fondues, Des cendres partout épandues, Cotrets et fagots allumés, Et brandons antiparfumés. L'on m'a raconté qu'Encelade, Pour avoir planté l'escalade Contre le palais azuré. Est sous ce mont claquemuré: Et, quand ce vaste corps soupire, Et de gauche à droit se revire, Que la Sicile horriblement Tremble jusqu'en son fondement, Et que c'est alors qu'il sanglote, Que le mont coups de foudre rot Et tire des coups de canon. Si cette histoire est vraie ou non Elle est toujours bien inventée: C'est ainsi qu'on me l'a contée. Là nous passâmes dans les bois Une nuit qui passa pour trois, Tant elle nous fut ennuveuse : Une tempête furieuse Faisoit la forêt retentir. Et tous nos vieillards émeutir. Aux hurlemens que nous ouïmes Qu'Etna poussoit de ses abimes, Nous nous crûmes tous pris sans ve Pas un volet n'étoit ouvert Dans le ciel, et pas une étoile N'étoit cette nuit-là sans voile;

<sup>4</sup> Si nous ne savions que Scarron écrivait ceci en 1659, qui ne croirait que s'adresse à tel poète de nos jours, dont il est inutile de dire le nom? Du reste, l'a tithèse était aussi de grand usage dans la littérature du temps de Richelieu et Mazarin: Scudéry, Saint-Amand, Cyrano, etc., etc., sans parler de Corneille, y a couraient souvent. Mais il est fâcheux qu'une leçon de goût soit donnée en par style, qui autorise à retourner la leçon à l'auteur.

<sup>2</sup> Proverbe tiré de la farce de Patelin, dans laquelle le marchand Guillaume, pl dant contre le berger Agnelet pour des moutons qu'on lui a volés, s'interron souvent pour parler d'une pièce de drap qui lui a été dérobée par l'avocat de partie, de sorie que le juge est obligé de lui crier plusieurs fois de revenir à s moutons.

Ps la moindre lune dans l'air, Au ciel tout obscur, et rien clair. Cependant, malgré la nuit sombre, be gros brandons qui perçoient l'ombre Nous faisoient voir clair à minuit. Je ne vous dirai rien du bruit, Mais bien que jamais en ma vie De dormir je n'eus moins envie.

L'aurore vint le lendemain, Et rendit le temps plus humain, Couvrant la terre de ses larmes (Pour parler langage de carmes 1); Lors sortit d'un bois éloigné Un portrait fort mal desseigné 2 Et d'une méchante manière. Épouvantail de chenevière. Et qui n'avoit rien sur sa peau, Qu'en quelques endroits un lambeau. Où mainte épine étoit tissue; la peau contre les os cousue. Pile, sec et déligure, Comme un corps de terre tiré. Par ses longs cheveux et sa barbe, Et par le reste de son garbe, Il fet de nous Grec reconnu, ladis avec les siens venu A la destruction des nôtres. Voyant qu'il nous prenoit pour d'autres, Et que nous étions Phrygiens, il s'écria : « J'en tiens, j'en tiens,» Et voulut retourner arrière; Kais, suivant sa route première, il vint en tremblant devant nous, Et, se mettant à deux genoux, il nous dit d'une voix cassée, D'un débile estomac poussée, Ces tristes mots en son patois : « O Troyens nobles et courtois, Par les puissances souveraines,

Par vos parrains, par vos marraines, Par ce que vous avez de cher, Épargnez, de grâce, ma chair. Il est vrai, ma race est Grégeoise : Si c'est assez pour avoir noise Avec vous, aux Grecs courroucés, Dépecez mon corps, dépecez: De bon cœur je vous l'abandonne, Et veux que Dieu vous le pardonne. Je vous serai trop obligé De n'être pas tout vif mangé, Car, hélas! en cette lle étrange, Même sans sel les gens on mange.» Il nous dit ces mots en pleurant, Serrant mes genoux, m'adorant. Je lui dis qu'il eût hon courage, Qu'il nous déclarât son village, Son nom, sa fortune, et par où, Pour faire ainsi le loup-garon, Il se trouvoit dans la Sicile. Mon père, dont l'âme est civile Autant que celle d'un trompeur, L'exhorta de n'avoir point peur, Et dit qu'on lui donnât à boire, Du pain, du fromage, une poire. A ces mots, le pauvre étranger Fut vu visiblement changer, Et reprendre un peu son visage Et puis il nous tint ce langage, Sur son chapeau jouant des doigts « C'est bien là ce que j'attendois De nation si généreuse, Qui devroit être plus heureuse. Or, messieurs, pour vous obéir, Je ne veux mon pays trahir, Ni mon nom, ni mon origine, M'en dussiez-vous faire la mine. Je suis d'Ithaque en Ithaquois, Sujet d'Ulysse le Narquois 5,

De vers, langage poétique (du latin carmen) :

Toi... dont la main pousse-rabot, Carmes dessus carmes entasse. Scarron, Ode à Mattre Adam.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dessiné.

<sup>3</sup> Narquois, aujourd'hui restreint au sons de goguenard, se disait alors pour fourbe. rusé:

Maint vieux chat, fin, subtil et narquois, a dit la Fontaine.

Un des chefs du peuple d'Aulide. Pour mon nom, c'est Achéménide; Mon père, Adamaste, un vieillard Oui n'eut jamais vaillant un liard. Et pourtant est bien gentilhomme. Je ne pus pas me sauver, comme Mes compagnons plus fins que moi. Qui me laissèrent, plein d'émoi, Chez le Cyclope anthropophage, Un grand vilain pour tout potage, Qui d'un homme fait un morceau, Et s'enivre comme un pourceau. Il étoit ivre quand mon maître, Qui tient toujours un peu du traître, Lui fit un assez mauvais tour, Le privant pour jamais du jour. Or, pour revenir à ce diable, En son manoir épouvantable On ne voit que sang répandu. Il n'avoit qu'un œil, le pendu, Mais cet œil n'est plus dans sa tête, Dont jour et nuit il se tempête. C'est un barbare sans pitié, Qui ne sait que c'est qu'amitié : Quoiqu'il ait bien longue la face. Dont il fait très-laide grimace, Elle tient de celle d'un ours ; Il ne rit point, gronde toujours. Ce désolateur de campagne Est aussi grand qu'une montagne, Gourmand, si jamais il en fut, A qui toujours l'haleine put. Je l'ai vu, cet épouvantable, Prendre un mien ami par le ràble. Et le croquer comme un lardou. Et puis. Dieu me fasse pardon! Prendre un autre sien camarade. Et, lui donnant une froissade Contre le roc du sang enduit, Comme l'autre sans être cuit Le gober, en huitre à l'écaille, Os, chair, tripes, houdins, entraille. Dont certes je mourrois de deuil

J'ai vu le sang se répandant, A ce grand diable à la grand'den Le long de sa sale mâchoire, De sang figé rougeatre et noire : J'ai vu des membres palpiter, Et dans sa bouche s'agiter Tandis qu'il les mangeoit encore Il ne mange pas, il dévore, Et le fait tant avidement, Qu'il s'engoue ordinairement. Ulysse, affligé du carnage Que faisoit cet anthropophage, Ce maître avaleur de pois gris a Reprend à la fin ses esprits : Il fait si bien, qu'il apprivoise Cette nature rabajoise 3. Lui fait boire du vin sans cam. Non pas pour un simple tonnes Mais le second et le troisième, Si bien que le grand Polyphème Buvant à tire-larigot, Après maint hoquet et maint ro Se mit tant de vin dans la tête, Qu'à la fin cette grosse bête S'endormit, qu'il n'en pouvôit pl Lors il fut de son œil perclus, Aussi grand qu'une table ronde Au bonheur de tout notre mond Excepté de moi malheureux. Qui ne pus me sauver comme e Mais qu'attendez-vous davantage Quittez ce dangereux rivage: Si vous aimez bien votre peau. Cherchez votre salut dans l'eau. Ce vilain a plus de cent frères. Oui certes ne lui cèdent guères. Tous bien buyans et bien maugeaus. Comme lui dévorans les gens : S'il faut qu'ils sentent la chair fraich Il n'est homme qui vous empêci D'être croqués en un clin d'œil.

<sup>1</sup> S'embarrasse le gosier : c'est le sens littéral.

<sup>2</sup> Glouton, coureur de franches lippées.

<sup>3</sup> Rabat-joie, s'écrivant alors rabajois (nous avons vu plus haut : le plus vaillant Grégeois, Diomède, ce rabajois), pouvait ainsi se mettre au féminin.

Par trois fois la lune cornue Sur notre horizon est venue Depuis que je suis dans ces bois. Où je me cache en tapinois. Je vois tous les jours ces grands hommes (La peste du siècle où nous sommes), Qui gardent leurs boucs et brebis, Couverts de peaux au lieu d'habits : Lors mon sang de frayeur se glace, Et je sens allonger ma face, Sans hyperbole, d'un empau. Mon vivre n'est qu'un peu de gland, Et quelquefois du fruit sauvage : Grace à monsieur l'anthropophage, Je meurs de faim le plus souvent. Le moindre bruit que fait le vent, Je pense que c'est Polyphème. Certes, ma misère est extrême, Et jamais on ne pâtit tant, Et vous-mêmes, en m'écoutant, Vous faites aussi triste mine Que moi sur qui la peur domine. Depuis ce temps-là, dans ce bord Aucun navire n'a pris port. Lorsque j'ai vu vos banderoles. J'ai fait quatre ou cing caprioles, Et puis à pas de pantalon 1. Me frappant le cul du talon, le suis venu vers vous, mes braves. Faites de moi des choux, des raves 2. Tuez-moi, ne me tuez pas : Dans la vie et dans le trépas Je trouverai mon avantage, Pourvu qu'en ce maudit rivage, Je ne serve point d'aliment A ce détestable gourmand. » Comme il contoit son aventure, Cette effroyable créature, Ce prodigieux animal,

Dont il avoit dit tant de mal. Parut au haut d'une colline Avec sa taille gigantine: Chacun de nous crut voir marcher Quelque mont ou quelque rocher. Il s'en venoit vers le rivage, Le très-mal plaisant personnage. Gros, mal bati, sale, velu, Et n'avoit qu'un œil, le goulu, Et duquel il ne voyoit goutte, Ce qui le fâchoit bien sans doute. Un grand pin servoit de bâton A ce Polyphème glouton, Et pourtant il plioit encore, Tant pesante étoit la pécore, Et portoit pendu, le grand fou, Un grand jeu d'orgues à son cou. Oui lui servoit de cornemuse. Une grande troupe camuse De brebis venoit après lui. Dont il soulageoit son ennui. Depuis qu'Ulysse d'une pique Avoit éventé son optique. Ce loup, plutôt que ce berger, Oui savoit les hommes manger. Bien mieux qu'aucun qui fût au monde. Entra jusqu'aux genoux dans l'onde. Dont il lava son œil percé. Non sans avoir les dents grincé, Car du sel marin la morsure Irritoit bien fort sa blessure. Après avoir longtemps lavé, Et relavé son œil crevé, Il nous montra sa fesse nue, Et fit quelque allée et venue Dedans la mer, et même il vint Auprès de nous, le quinze-vingt 5. La mer (telle étoit sa stature) Ne lui venoit qu'à la ceinture.

¹ Par sauts, par gambades, — à la manière de celui qui est habillé en Pantalon, et qui danse une gantalonnade.

et qui danse une pantalonnade. <sup>2</sup> A votre fantaisie. — Nous retrouvons encore cette locution très-familière au <sup>3</sup> V ivre :

Qu'il en fasse des choux, des raves...

<sup>3</sup> L'hôpital des Quinze-Vingts, sis dans la rue Saint-Honoré, était destiné, comme on sait, à recevoir trois cents aveugles.

Nous pensames devenir fous, Quand nous vimes auprès de nous Le plus puissant paillard du monde Se promenant ainsi dans l'onde. Quelques-uns, au licu de tirer Leur ancre, afin de démarrer, Ne firent qu'en couper la corde, Criant bien fort : Miséricorde ! Le vilain, qui les entendit. Et qui la chair fraîche sentit, Tourna vers eux son grand visage, Et, s'il eût cru lors son courage, L'animal s'en venoit à nous, Et nous étions fricassés tous ; Mais nous eûmes pour gardienne La bonne mer Ionienne. il ne put aller plus avant, Dont de rage presque crevant. Ce malin fit une huée. Dont la mer, aussi secouée Qu'elle l'est par les Aquilons. Se boursoufla par gros bouillons. L'Italie en fut étonnée, .Et l'Etna, par sa cheminée, Fit sortir des gémissemens. Ou bien plutôt des hurlemens, Horrible écho de la huée De cette personne endiabléc. l'oubliois que le pauvre Grec, Très-pâle, très-maigre et très-sec,

Fut recu de nous avec joie,
Quoi qu'un des destructeurs de Troie :
Aussi l'avoit-il mérité
Par sa grande calamité.
Lors l'on vit les Monoculistes '
Venir par différentes pistes.
Aucun de ces enfans d'Etna
En son grand front plus d'un œil n'a.
Jugez de leur grandeur extrême
Par celle du grand Polyphème :
Peu différente étoit la leur
De celle de ce grand volcur.
Onc mortel n'a vu, ce me semble,
Moinsd'yeux et plus d'hommes ensemble.
lls venoient furieusement,

Et pourtant assez lourdement : Quoique démesurés colosses, Ils me parurent un peu rosses. Des cyprès allans et venans, Ou de grands chênes cheminans, Du bois, qu'aucun fer ne profane De Jupiter ou de Diane, Sont la seule comparaison Qu'on puisse faire avec raison De ces messieurs anthropophage Au reste tous vilains visages. Quand ils eussent eu deux bons veus (lls n'en avoient qu'un chassieu Jamais n'eussent été leurs faces Que patrons à faire grimaces. Quand ils approchèrent la mer, Ce fut à nous à bien ramer. Mais quelle fut notre imprudenc Sans avoir non plus souvenance De notre bon prince Hélénus, Ni des discours par lui tenus, Que si ce hon compatriote N'eût jamais connu notre flotte, Nous allions fort bien nous fourr Sans nous en pouvoir retirer, . Tout droit dans la mer défendue Où si souvent nef s'est perdue; Mais, quand on a peur, pour un; On se jetteroit dans un feu, Et nous craignions Charybde et Scyll Moins que ces monstres de Sicile Boreas vint tout à propos, Qui nous mit l'esprit en repos; Il venoit de devers Pelore. Il me semble qu'il souffle encor Tant j'ai gardé le souvenir Du bien qu'il nous fit à venir. Ce bon vent, des vents le plus sa Nous porta par delà l'antage. Le golfe dit Mégarien. Et le bas Thapse, en moins de ri-Le pauvre Grec Achéménide Nous servit en ces lieux de guid Et me disoit tous les endroits De la côte, en son Ithaquois,

<sup>·</sup> Les gens à un seul œil, les Cyclopes.

Dont j'eus grand plaisir de m'instruire. Vis-à-vis du fleuve Plemmyre, Assez près du fameux détroit Où le nocher le plus adroit A peur de Charybde et de Scylle, On rencontre une petite île Dont Ortygie est le vieil nom, Autrefois ville de renom, Dont madame la Renommée Chose bien étrange a semée : Waint auteur, animal mentant, Nous donnant pour argent comptant Que le fleuve Alpheus d'Élide, Sans lanterne, flambeau, ni guide, Par certain sentier souterrain, Lui, ses poissons et tout son train. <sup>Y</sup> va voir la source fameuse. Aréthuse, ou bien Arétheuse, Et s'y joint en bonne amitié; Puis, mélant tous deux par moitié Leurs eaux aussi claires que vitres, Tous leurs poissons, toutes leurs huitres, lls se vont rendre dans la mer, Ce qui les fait bien renommer. En cette île où terre nous primes, Quelques sacrifices nous fimes, 0ù maint animal fut saigné Comme on nous l'avait enseigné. Nous vimes la grasse campagne Que la rivière Élore baigne, Et de Pachin les hauts rochers,

Si connus de tous les nochers. Près de là l'on voit Camerine, Des champs des Geloëns voisine, Et le lieu qu'on nomme Gela, Pour un fleuve passant par là. Nous vîmes la haute Agrigente, Qui de si bons chevaux enfante, Seline, fertile en palmiers, Et les rocs, craints des nautoniers, Du promontoire Lilybée. Où mainte nef est absorbée. Et puis Drepane me reçut, Port funeste, où ma constance eut A s'exercer de bonne sorte. Quoique j'aie l'âme assez forte, J'eus bien de la barbe à peler 1, Et trouvai bien à qui parler. Hélas! j'y perdis mon bon père (Souvenir qui me désespère); Il mourut, le pauvre vieillard! S'il eût voulu mourir plus tard, Il auroit vécu davantage 2; Il mourut, et c'est grand dommage. Il m'aimoit, je l'aimois autant, Et plus même qu'argent comptant. Il mourut, et c'est tout vous dire. Depuis on ne m'a point vu rire; J'en ai pris le noir hocqueton, Et n'ai plus rasé mon menton. Cher papa, qu'aviez-vous à faire Une action si téméraire,

Bien de la hesogne, - du fil à retordre.

Hélas! la Palice est mort, Il est mort devant Pavie; Hélas! s'il n'estoit pas mort, Il seroit encore en vie.

(Chants hist. franç. de Leroux de Lincy, 2º série, p. 92.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cest à peu près un vers de la fameuse chanson de M. de la Palice, dont le texte original, qui remonte environ à l'an 1828, et qui est un monument sérieux. quoi-que d'une extréme naiveté, sur la captivité de François Ir-, débute ainsi:

Cependant la naïveté de cette chanson pourrait bien, en quelques endroits, passer pour satirique. Il existe aussi une autre version contemporaine, qui paraît plus rample d'arrière-pensée de ce genre, quoique se rapprochant encore en quelques inits de la chanson populaire qui est restée si connue; celle-ci a été finie, et sans doute sussi revue et augmentée par la Monnoye, dans les œuvres choisies duquel on peut la lire en cinquante et un couplets (édit. Rigoley de Juvigny, 1770, in-9°, Il° vol., p. 211).

Et qu'on ne peut faire deux fois? En vous seul je me consolois De ma fatale destinée : Puisque la vôtre est terminée, Que pour moi vous êtes perdu Et ne me serez point rendu, Si quelqu'un me vouloit apprendre Comme il faut faire pour se pendre, Très-volontiers de sa leçon Je lui payerois la façon; Au lieu que, pauvre exilé, j'erre De mer en mer, de terre en terre. Hélas! le prophète Hélénus, Dans les discours qu'il m'a tenus, Ne m'en dit pas une parole, Ni même Celœno la folle: Et néanmoins cette guenon Me dit au nez pis que mon nom, Et me menaca de famine, L'irrassasiable vermine! Avant mis mon père en repos,

Et le vent soufflant J'abandonnai ce lieu Madame, vous saves Le vent, devenu furi M'a fait aborder en c Où ma flotte bien hé Vous sera toujours «

Ainsi finit mattre.
De conter si longter
Et si pressé de faire
Qu'il bàilloit toujours, I
Dame Didon bàilloit
(Car qui voit bàiller
Non moindre fut la l
Qu'avoit été l'ivrogna
Tyriens et Troyens b
Quelques-uns debout
A tous momens tête:
En sursaut étoient r
Enfin chacun cherch
Je vais au mien, car

#### A MONSIEUR ET MADAME

### DE SCHOMBERG'

#### MORSHUR ET MADANE,

اندا

eille ées, iée-, lit

out è

Cestici le second livre de ma fuçon, qui a été dédié en même temps à deu personnes. Les uns en riront, les autres ne le trouveront pas bon, et moi je me soucierai fort peu de ce qu'on en dira, pourru que j'arrive à fa fa que je me suis proposée. Il y a assez longtemps que je suis ma-lade pour croire que je mourrai bientôt. Encore que ma maladie soit de men invention, je ne la connois pas assez pour savoir combien elle dureru, et it elle me fera le plus vieit malade de France, comme elle m'a fait le plus estropié. C'est ce qui me fait songer à payer mes dettes. Toute la Plus estropié. C'est ce qui me fait songer à payer mes dettes. Toute la plus estropié. C'est ce qui me fait songer à payer mes dettes. Toute la vieu sait assez ce que je vous dois, Madanus, et je sais, Monsieva, que je vous ai des obligations qui ne sont pas petites. Je pourrois bien m'en acquiller, mistrable que je suis, à la façon des mistrables, en disant que Dien

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Charles de Schomberg, duc d'Halluin, pair et maréchal de France, etc. (1801-184), avait épousé, en 1648 ou 1648, c'est-à-dire peu de temps avant la publication de ce IV° livre, mademoiselle Marie de Hautefort, célèbre par l'amour plato-lique de Louis XIII pour elle.

nique de Louis XIII pour elle. <sup>2</sup> Le premier était la Relation du combat des Parques et des Poètes sur la mort de l'othere, dédiée à MN. Ménage et Sarrazin ou Sarrazin et Ménage (1648).

rous le rende, et le priant pour vous. Mais vous avez tous deux, quoique peut-être non pas en pareil degré , plus de crédit que moi en la coni céleste; je n'entreprends donc point au delà de mes forces : je vous donne lout ce que je vous puis donner. Si ce n'est pay tout ce que je vous dois, c'est vous payer en mauvaise monnoie. Mais il faut tirer d'un maurais payeur ce que l'on peut. Si vous me prenez pour ce que je suis, vous ne douterez point que si mon Virgile travesti étoit ce qu'il n'est pas, c'est-àdire plus digne de vous, je ne vous l'offrisse plus hardiment que je ne fais les maigres divertissemens d'un malade. Je crois, Madame, que les vers burlesques que j'ai mis en lumière jusqu'à cette heure ne serviron pas peu à vous faire croire ce que je dis maintenant en prose. Et pour vous, Monsieur, lorsque j'eus l'honneur de vous parler, je vous considéra comme un homme extraordinaire. Les grandes actions que vous avez faites depuis ont bien fait voir que vous éliez ce que vous me parales, et que mon inclination naturelle ne s'étoit pas trompée. Et j'ose d're, si les malhenreux comme moi se penvent quelquefois réjonir, que j'ai ressenti un joie extrême quand les deux personnes du monde que f'estimois le plu se sont trouvées si dianes l'une de l'autre. Mais en même temps que, par les plus belles paroles que j'ai pu mettre ensemble, je tâche à vous persuader que je rous honore extrêmement, je ne vois pas que je vous impor tune de même. Je sinis donc mon épître, quelque plaisir que les malades aussi bien que les vieillards, prennent à parler, et quelque beau sujet qui J'en aie. C'est par là que je crois bien mieux vous témoigner mon zèle qu par ma longue prose; permettez-moi seulement de rous jurer, foi d'u homme qui n'a plus guère à virre, que le rotre très-humble et très et ce tera, que vous allez voir au bas de la feuille, qui est le refrain ordinaire de toutes les épîtres, est dans la mienne la plus grande vérité que dire jamais,

WONSIEUR ET MADAME,

Votre tres-humble, très-obèissan et très-obligé serviteur, SCARRON.

Madame de Schomberg était très-pieuse, et il est probable qu'elle avait plus de crédit que le maréchal en la cour céleste.

# VIRGILE TRAVESTI

### LIVRE QUATRIÈME

Cependant la reine Didon Perdoit sa face de dondon Pour prendre celle d'une étique, Tant amour forcené la pique. En vain, pour ce feu violet 1, Causé par un désir follet, La pauvrette boit à la neige : Sonchaud tourment point ne s'allége. L'insensée a beau boire frais. Elle ne se fait que des frais. Tantôt d'Æneas le mérite Fait sa poitrine une marmite Que fait brûler bûche et tison; Et tantôt la bonne maison De ce ravissant personnage Donne l'assaut à son veuvage;

Et puis son visage charmant Vient lui troubler l'entendement. Cette pauvre reine des folles S'arrête à ses moindres paroles, Toute seule s'en entretient, Puis elle dit : « Mon cœur en tient, Mon cœur à l'amour si rebelle. Et ma franchise en a dans l'aile 3. llélas! que ne l'ai-je paré, Le rude coup qu'on m'a tiré!» Avant sur le père d'Ascagne Tant fait de châteaux en Espagne, Elle s'en alla mettre au lit Pour se reposer un petit. Mais le repos, qui tout enchante, A sa passion violente

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A peu près synonyme ici de *rioleni*. On appelait feu violet un feu plus ardent el plus èdatant que les autres, par allusion au feu violet que produit le bois vert <sup>2</sup> Ma liberté, mon indépendance.

Rst vaincue, est blessée à mort.

Un vrai conte à dormir debout, Ou de nourrice, et puis c'est tout. Je veux bien que le prince lliarbe, Par son épaisse et sale barbe, Vous ait quelque dégoût donné, Et que maint autre forcené De ces roitelets de Lybie Vous ait donné fort peu d'envie; Je trouve en votre aversion Votre justification. Mais pour celui-ci, qui vous touche, Vous fait venir l'eau à la bouche, Que vous ne faites que guigner, Prenez-le-moi sans barguigner. Encore un coup, il le faut prendre, En essayer, et puis le rendre, Si ce qui reluit n'est pas or. De plus, considérez encor Parmi quels barbares vous êtes, It la demeure que vous faites Parmi ces peuples Libyens, La plupart visages de chiens. Certes, l'entreprise est bien grande, Si vous n'avez qui vous défende. D'un côté le Getulien. Larron comme un bohémien : De l'autre côté le Numide, Qui chevauche sans mors ni bride, Les Syrtes inhospitaliers, Et les Barcéens bandouliers 1, La ville de Tyr offensée, Votre Majesté menacée Par notre frère, un vrai pendard, Qui nous gâtera tôt ou tard; Ces ennemis-là mis ensemble Vous avertissent, ce me semble, Que vous devez songer à vous. On your viendra rouer de coups : Au neu qu'étant femme d'Énée,

Dont la flotte, ainsi malmenée. Ne se trouve en ce port, sinon Par l'entremise de Junon ; Avec ce personnage, dis-je, Si quelque voisin vous afflige, Et pense vous inquiéter, Vous avez de quoi le frotter. O que votre ville naissante S'en va devenir florissante, Et que cet hymen bienheureux, Par ces Phrygiens valeureux, Va rendre notre état Punique, Victorieux et magnifique! Vous n'avez qu'à remercier Les dieux du ciel, et les prier Que ce grand hymen s'accomplisse, Et qu'Æneas l'on divertisse Si bien, que, sans courir ailleurs Ni chercher des gites meilleurs, Auprès de vous il s'accagnardes. 0 ma sœur! prenez-y bien garde, Inventez bien adroitement Des sujets de retardement. Que de jour en jour on l'amuse; Faites excuse sur excuse, Dites que ses meilleurs vaisseaux Sont prêts de se mettre en morceaux, Qu'il n'est matelot qui ne fuie Orion, l'astre pisse-pluie, Et qu'on ne peut l'hiver flotter Sans grandement péricliter. » Par cette harangue efficace. Didon, jadis toute de glace. Devint bientôt toute de feu : Et la pudeur, qu'encore un peu Dans son àme elle avoit gardée, S'enfuit de la dévergondée. En suite de ces beaux discours.

pus avertissent, ce me semble, ue vous devez songer à vous.

n your viendra rouer de coups :

u n'en qu'étant femme d'Éuée,

1 On nommait bandonliers (du mot bandes, comme bandits) des vagabonds et

Je m'accagnarde dans Paris Parmi les amours et les ris,

a dit Boisrobert dans une de ses épîtres.

voleurs de campagnes qui faisaient leurs expéditions, armés et par troupes.

2 On devine le sens de ce mot d'après celui de cagnard (fainéant), qui s'est conservé dans le langage familier:

(Car avec une longue cotte On fait trop grand amas de crotte). Et se coiffa d'un capuchon, Sans oublier masque et manchon 1. Pour aller en secret au temple. Elle étoit de fort bon exemple. Lt qui iamais en bonne foi Ne fit du temple un caquetov 2? Étant là, sa sœur avec elle, Chacune offrit une chandelle. La bouche se gargarisa Et d'encens s'aromatisa : Et puis on fit un sacrifice A Cérès des lois inventrice, Du poupelin et du pâté, Ou'on croit aussi l'avoir été Du savoureux pain de Gonesse 3. On offrit à cette déesse Deux brebis jeunes et de choix. Le blond Phébus porte-carquois, Inventeur de la sarabaude, Eut part en cette digne offrande, Comme aussi Liæus le blond,

Grand dissipateur de jambon 4. Dieu sait si l'on mit en arrière Junon la déesse nocière 3. Car c'est d'elle en semblable cas De qui l'on fait le plus grand ca-. Là, Didou, de fort bonne grâce, Répandit le vin d'une tasse Sur le front de la sœur d'un bœuf. Blanche comme une coque d'œuf, Et puis sit quelques caracoles A l'entour des saintes idoles. Leur fit à tous de beaux préseus. Des animaux agonisans Elle consulta les entrailles. Oui sentoient bien fort les tripailles. Dont le nez elle se boucha Et très-sottement se fàcha. O vanité des Aruspices! De quoi servent les sacrifices A femme qui se meurt d'amour? C'est chercher la lune en plein jour Que de chercher quelque remède Lorsque le grand mai la possède.

<sup>1</sup> Scarron donne à la reine de Carthage l'accoutrement des femmes du dix-septième siècle, y compris le masque (sorte de loup en velours noir) que les dames de condition portèrent pendant longtemps dans les rues, à la promenade, lorsqu'elles sortaient à pied.

² a Lieu ou les femmes s'assemblent pour causer et pour babiller.» (Ler., Dict. com.) On peut voir ici une épigramme contre un usage d'alors, dont tous les romans de l'époque ont conservé la trace et nous ofirent le témoignage. Nous lisons dans la traduction d'une lettre italienne... contenant une critique agréable de Paris, publiée, vers le même temps: « Le peuple fréquente les églises avec piété. Il n'u a que les nobles et les grands qui y viennent pour se divertir, pour parler et se faire l'amour. » Au début du Roman bourgeois, Furetière transporte le lecteur dans une gliss qui est le centre de toute la galanterie bourgeoise du quartier, « à cause que la kieence de causer y est assez grande, » et il nous décrit tous les manèges et tous les caquetages qui s'y font. — Dans sa nouvelle de l'Amante invisible (Roman com -que, I, ch. 1x), Scarron nous dit : « Don Carlos se trouva avec quantité d'autre tyraus des cœurs dans l'église de la galanterie. On profanc les églises en ce partitus de suite d'autre tyraus des cœurs dans l'église de la galanterie. On profanc les églises en ce partitus de suite d'autre tyraus des cœurs dans l'église de la galanterie de l'accelle de l'Autre, p. 19-20), et dans l'Apol. pour Hérod., de H. Estienne, un passage du prédicateur Memot.)

<sup>3</sup> Le pain de Gonesse était un excellent pain de ménage fort recherché, fait d'une pâte légère et avec de beaux yeux. Il tirait son nom du village des environs de Paris où on le fabriquait.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parce que le jambon fait boire, et que Lizus ou Bacchus est le dieu du vin. Lainbon occupe toujours une large place dans les menus de Soint-Amant, le poète bachique. (Yoir ses poésies. passim.)

b Cut vincla jugalia curæ, dit Virgile.

Elle a beau faire, il faut brûler, Mourir de faim sans se soûler, Ou bien, pour contenter sa rage, Faire parler le voisinage. Son pauvre esprit, devenu fou, La fait courir sans savoir où: Ce feu grégeois toujours s'augmente, Et dévore la pauvre amante. Versât-elle de pleurs un seau, Ce feu grégeois brûle dans l'eau, Et la brûleroit de plus belle 4. Par Mahom \*, c'est grand'pitié d'elle! Tout ainsi, par comparaison, Quand, friand de la venaison, Un pasteur, dans les bois de Crète, A transpercé d'une sagette, Ou bien, si vous voulez, d'un dard, Une biche de part en part, Après l'avoir longtemps chassée, Sans bien savoir s'il l'a blessée, ll s'en va comme il est venu. Et le pauvre animal cornu. Je me trompe, car la femelle (Autre n'en sait la raison qu'elle-N'a ni corne ni cornichon. Non plus que son petit bichon, Devant qu'il ait armé sa tête; Retournons à la pauvre bête : Elle fuit au travers des bois.

Qui sont drus au pays Crétois, Comme une biche frénétique, Portant la flèche qui la pique Toujours attachée à son flanc, Duquel sort un ruisseau de sauc-L'application est aisée Sur Didon d'amour embrasée. Elle prend messire Æneas, Et, le tiraillant par le bras. Le promène parmi la ville. Comme Énée a l'âme civile Et la Didon beaucoup d'amour, A chaque passage et détour On se faisoit cent déférences, Et deux cent trente révérences; Ce sont, si bien vous supputez, Trois cent trente civilités. Elle lui montroit ses richesses. Le dessin de ses forteresses; Chemin faisant, le caressoit, Caressant, se radoucissoit; Puis rougissoit de sa sottise, La pauvre malheureuse Élise; Puis pâlissoit d'avoir rougi, Ayant peur d'avoir mal agi, Pour le dessein qu'elle a de plaire, Ce qui n'est pas petite affaire. Souvent elle se méprenoit Alors qu'elle l'entretenoit,

'I Voilà qui est du dernier fin. Mais ce langage alambiqué que Scarron parle ici plaisamment, beaucoup d'autres le parlaient alors très-sérieusement dans leurs œuvres. C'était à qui es signalierait par la pointe la plus galante sur l'amour. On a'a que l'embarros du choix. « J'ai dans le sein un amas de larmes, écrit J. B. de Croisilles, qui fait que mon cœur oppose toujours son naufrage à son embrasement. » (La Chastett twincible, Bergerie en prose, 1635.) Cyrano est bien plus johi encore: « En vérité, écrit-il à son Iris, je soupconnerois que vous n'épuisiez les sources d'eau qui sont chez moi (ses yeux), que pour me brûler plus facilement; et je commence d'en croire quekque chose depuis que j'ai pris garde que plus mes yeux tirent d'humide de mon cœur, plus il brûle. » (5º Lettre amoureuse.) Et il poursuit, en disant que son corps n'est pas formé de l'argile ordinaire, mais sans doute d'une pierre de chaux, puisque l'humidité des larmes qu'il répand l'aura bientot consumé. J'en suis fâché pour, Scarron, mais cette pierre de chaux vaut encore mieux que son feu grégeois. (Voir également Cyrano de Bergerac, 2º Lettre omoureuse, p. 177, Bibliothèque gauloise.)

2 Par Mahomet. C'est le jurement habituel dans les romans du moyen âge, où il produit le plus souvent, comme ici, un burlesque anachronisme. Mais Mahom était pris comme synonyme de diable.

le et rebabille. ıasi ce qu'elle dit, monde en étourdit. dire quelque chose, ance, achever ne l'ose, souche et ne dit mot, nême que fait un sot; le le mène boire, sdire son histoire. tre de plus en plus. avec des yeux goulus, ce qu'il dit se récrie, oir cacher sa furie. nd il se faut séparer, temps de se retirer, a reine des étoiles, ivec ses sombres voiles. uvert notre horizon. est bien à la maison. se voit toute seule, re, elle s'équeule : pousser ses cris, mble est dans ses esprits. tient, la forcenée, on absent Énée et répond pour lui, tter son ennui: est point entendue. t, la cuisse étendue, rucier si Didon bonne nuit ou non. eune Ascagne elle attrape, mt peur qu'il ne s'échappe, st entre ses draps, e entre ses deux bras. par cette finesse

Gaultier pour Garguille 1: | D'adoucir le mal qui la blesse : Ah! vraiment c'est un bon vieux tour Contre un dieu fin comme l'Amour! Cependant tout ouvrage cesse, On se débauche, et la jeunesse Ne songe plus à s'exercer Et ne fait que son temps passer. Tout mange, boit, rit, danse et raille : Au diable si pas un travaille! Tous les ouvrages commencés Par les ouvriers sont laissés : Les tours demeurent imparfaites, Les murailles ont des lunettes 2; Tous les desseins vont à vau-l'eau. Ce qu'on ne trouve bon ni beau; Tout le monde en dit des sornettes. On en fait mille chansonnettes: Autant en emporte le vent : On ne fait pas mieux que devant. Junon, de colère enflamméc De voir perdre sa renommée Et mettre tout à l'abandon La Sidonienne Didon, Cette dame qui toujours gronde, Alla trouver Vénus la blonde, Et d'un visage refrogné : « Vous croyez avoir tout gagné, Lui dit-elle, dame Cythère, Par votre infame ministère. Et de Cupidon, votre enfant, Qui tranche du dieu triomphant, Et qui pourtant pour tout potage N'est que dieu du maquerellage. Vraiment vos deux divinités Ont de grands honneurs mérités. D'avoir triomphé par surprise De la pudeur de dame Élise.

ployait très-fréquemment cette façon de parler pour : faire un quiproquomesi : se moquer de Gaultier et de Garguille (de tout le monde); n'épargner at Garguille (Regnier, satire XIII), pour : n'épargner personne. Gaultiertait un célèbre farceur, compagnon de Gros-Guillaume et de Turlupin, at la légende, joua d'abord sur les trêteaux, à la porte Saint-Jacques, itel de Bourgogne. Il excellait dans la tragédie comme dans la comèdie. vers 1634, après quarante ans d'exercice. blement des jours, des ouvertures. Le sens du mot lunettes, comme terme ns, ne nous paraît pas applicable ici, et nous aimons mieux croire à on bouffonne de l'auteur

Maître Eneas, votre bâtard, Comme tout soudrille est vantard, En fera des contes pour rire : Vous faites état d'en médire, Et les choses iront ainsi? Alı! vraiment, attendez-vous-y! Vous vous êtes mis en la tête Que notre chien n'est qu'une bête !! Vous trouverez à qui parler. Je saurai fort bien démêler, Malgré vos dents, cette fusée, Fussiez-vous cent fois plus rusée. Confessez-le-moi sans mentir : Vous avez eu soupçon de Tyr, Et, pour cela, fait dans Carthage Tout ce plaisant remue-menage; Tous vos desseins sont découverts, Et réussiront à l'envers. Certes, vous et moi, ce me semble, En nous raccommodant ensemble, Passerions bien mieux notre temps. Vos désirs sont déjà contens : Didon meurt d'amour pour Énée; Assemblons-les par hyménée. Je consens que le Phrygien Soit maître du Sidonien, Et verrai le prince de Troie Gouverner Carthage, avec joic. Eh bien, est-il bou, le parti? Lui dit Junon. - J'aurois menti Si je vous disois le contraire, Dit Vénus, et dans cette affaire Que vous venez de proposer, Je ne vois rien à refuser. » Elle voyoit pourtant la dame Junon jusqu'au fond de son âme, Et que la proposition N'étoit que pure invention. Afin que sa chère Lybie Fût à couvert de l'Italie : Mais à fourbe fourbe et demi. « Vouloir être votre ennemi

Et prendre contre vous querelle, C'est se vouloir perdre, dit-elle : On n'y peut gagner que des cou Je sais fort bien qu'un diable et ve Ètes quasi la même chose. Et que quand facher on vous os Il vaudroit mieux être pendu. Or, pour cet hymen prétendu. Je doute bien fort de l'affaire. Car le Destin nous est contraire Jupiter est pour le Destin, Qui veut que l'on parle latin Quelque jour par toute la terre. Il vous craint comme le tonner Faites le diable à la maison. Vous le mettrez à la raison. Ou plutôt faites-lui caresse: Vous connoissez bien sa foibless Et, lorsque vous l'avez flatté, Si c'étoit votre volonté, Qu'il feroit la fausse monnoie; Oue, sans se soucier si Troie En Rome ressuscitera. Tout s'en ira comme il pourra, Bien ou mal, pour vu qu'il vous pla Que le sort en gronde ou s'en ta Le Seigneur s'en souciera peu, Et tournera la chose en jeu. Dressez donc votre batterie; J'assure Votre Seigneurie Que, de mon côté, je ferai Merveilles, ou je ne pourrai. » Ainsi parla Vénus la belle.

Ainsi parla Vénus la belle. Junon, fort satisfaite d'elle, Lui fit quelques complimens cou l'uis reprit ainsi le discours : « Je me charge de cette affaire, Pourvu que nous puissions nous tai Et chacune de son côté Agisse avec fidélité. Voici comme je m'y veux preadi Et le piége que je veux tendre:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Façon de parler proverbiale dont on devine aisément le sens. On l'emplo souvent avec quelques variantes qui n'en altéraient pas la signification: α le ferais bien voir que son cheval ne serait qu'une bête,» dit Mirobolan dans le Crinadecta, d'Hauteroche (1, sc. 11).

Demain ma Didon s'en ira, Sitôt que le soleil luira, A la chasse avec votre Énéc; Une bourrasque inopinée, Que je ferai tomber sur eux, Fera peur aux plus valeureux. Horrible sera la tempête Dont je prétends troubler la fête, Car le tonnerre grondera, Grosse grêle s'y mêlera, Et l'obscurité sera telle, Qu'on aura besoin de chandelle. Les Tyriens se cacheront, Et les Troyens, comme ils pourront, Pour éviter pareille pluie. ll n'est personne qui ne fuie, Et qui n'aille, pour se cacher, Sous un arbre ou sous un rocher, Sans songer si, durant l'orage, La reine marche à sec ou nage. Votre Énée, avec ma Didon, S'enfuiront, de grande randon', Se nicher dans une caverne, & lors, je veux bien qu'on me berne, S'ils sortent comme ils sont entrés. le vous les rends enchevêtrés D'un lien qui tient comme teigne, kt, si ma Didon n'est brehaigne 2, Dans neuf mois on verra sortir De leur fait un infant de Tyr.» Ainsi parla du ciel la dame. « Vous êtes une brave femme, » Dit Vénus, riant en son cœur. Après ce compliment moqueur. Les deux dames se saluèrent. Et puis après se séparèrent : Vénus alla voir sa Paphos,

Et Junon tira vers Samos. Pour assister une accouchée D'un embryon bien empêchéc. Le lendemain, au point du jour, Tout fut en rumeur à la cour: La jeunesse phénicienne, Chacun avec son chien ou chienne, Tous braves et tous à cheval. Les uns bien et les autres mal, Et tous équipés pour la chasse, Parurent en la grande place. Force piqueurs Massiliens, Quantité de valets de chiens, De leurs trompes faisoient faufare, Comme qui diroit tantarare 3. Les uns étoient chargés de rets Pour emprisonner les forêts, Les autres d'halliers pleins de mailles Et de courcaillets \* pour les cailles. Bottés à cru, les gros milours 8, Armés d'épieux en habits courts, A la porte de dame Élise, Qui prenoit encor sa chemise, Jouoient, les uns au trique-trac, Les autres prenoient du tabac, Discouroient d'une et d'autre chose, Et bien souvent rioient sans cause. Mais à la fin trop de rumeur Mit la reine en mauvaise humeur: La dame leur envoya dire Qu'elle n'aimoit pas ouïr rire. Son traquenart 6, rongeant son frein D'or, d'argent, de fer ou d'airain (Je n'en sais pas bien la matière', De son pied grattoit la poussière: C'étoit un fort bon traquenart, Hormis qu'il avoit un javart.

At tuba terribili sonitu taratantara dixit.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> En toute hate, de toute leur force. Il y avait le verbe randonner, courin galoper.

<sup>2</sup> Stérile

<sup>3</sup> On connaît le vers d'Ennius :

Le poète burlesque s'est rencontré avec le poète épique, et encore plus loin (l. V).

Appeaux qui imitent le cri des cailles.

<sup>5</sup> Milords.

<sup>6</sup> Cheval.

La reine, habillée et coiffée, . Et soigneusement attifée, Sortit en pompeux appareil. On ne peut rien voir de pareil: Sa seule robe en pierrerie Valoit plus d'une métairie; Elle étoit de ras de Châlons 1 Couverte de quatre galons, Et de gros boutons à freluches 2; Sur son chef deux plumes d'autruclies, Avec quelques autres de paon, Faisoient sur un petit turban Une espèce de capeline 3: Un carquois chargeoit son échine. Garni de matras empennés Très-artistement faconnés. Les cheveux qui, sur son derrière, Flottoient d'une belle manière, Étoient ce matin-là gaufrés, Et noués de cordons chiffrés, De la main de la forcenée, D'un Æ qui faisoit Ænée. Item, son superbe manteau Fait à Sidon du drap d'Usseau, Et qu'elle portoit en écharpe, Étoit d'une couleur de carpe, Car d'écailles d'or émaillé Et très-artistement taillé L'étoffe étoit toute couverte. Et, sur l'écaille jaune et verte, Quand le soleil à plomb donnoit, Peau de carpe elle devenoit. Il se retroussoit d'une agrafe Qui répondoit à la piaffe : Cette agrafe représentoit Une patte d'ours qui tâtoit. Et qui tàtoit d'ours autre patte,

L'une et l'autre de fine agate. Les Phrygiens vinrent aussi En grosses bottes de roussi 8. Iulus étoit à leur tête; Tout ébaudi de telle fête. Après lui vint son cher papa, Qui les yeux de tous occupa, Tant étoit beau le galant homme: Peu s'en falloit qu'il ne fût comme Apollon, alors que quittant Xanthe, qu'on dit qu'il aime tant, Et la Lycie, où l'on frissonne, Ce beau fils de dame Latone. Poudré, frisé, rasé de frais, A grand équipage et grand frais Vient faire à Délos résidence : Pour le recevoir chacun danse; Les Agathyrses peinturés, De leurs plus beaux habits parés, Et les Dryopes, et les Crètes, Dansent comme marionnettes; Chacun le cul du pied s'y bat : Jamais on ne vit tel sabbat. Ce dieu, sur les coteaux de Cynthe Se promène, la tête ceinte De feuilles et de rubans d'or. Tel, et plus beau peut-être encor, Parut en son habit de chasse Messire Æneas dans la place. Il fut de chacun admiré. Des yeux de Didon dévoré. Et lui pareillement sur elle Joua souvent de la prunelle. Alors que l'on fut dans les bois, Des rochers chèvres et chamois Prirent la peine de descendre, Et l'on prit celle de les prendre.

<sup>1</sup> Ras, étoffe unie, dont le poil ne paraît point. Ras de Châlons, serge croisée dont les poils sont catis et ne se voient pas.

<sup>2</sup> Housses de soie.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Chapeau que les femmes portaient à la chasse, au bal, en mascarades,— fait ordinairement de paille, à grands bords doublés de taffetas ou de satin. Quelquefois ce mot ne désignait qu'un bonnet de velours, mais, dans les deux cas, bien recouvert de plumes.

<sup>4</sup> A l'éclat, à l'ostentation du reste.

<sup>5</sup> Le cuir dit de Roussi (pour de Russie) était, comme le castor et le maroquin, réservé aux chaussures des courtisans et gentilshommes.

Force daims traversant les champs, Naintes pétarades lachans, Faussèrent bientôt compagnie, Sans beaucoup de cérémonie, Et maint cerf y prit le devant Vite autant et plus que le vent, Faisant nattre dans son passage De poussière un épais nuage. lls se sauvoient en moins de rien, En quoi certes ils faisoient bien. lulus, autrement Ascagne, Monté sur un cheval d'Espagne, Attrapoit les plus avancés; Puis, les avant outre-passés. Venoit sur eux à toute bride. Poussoit son cheval intrépide. Lui faisoit passer des fossés, Qui sont peur quand ils sont passés. Oh! que le compagnon désire Qu'un grand sanglier de bonne mire 4 Vienne déchirer, furieux, Les chiens au milieu des épieux, On que quelque lion descende Au milieu de toute la bande, Faire trembler lés plus ardens En leur montrant griffes et dents, Quoique bête si ravissante Ne soit guère divertissante!

Cependant qu'ainsi l'on chassoit, Le ciel serein s'obscurcissoit, Rt, par de grands coups de tonnerre, Déclaroit la guerre à la terre. Le tonnerre, ayant bien grondé, De la grêle fut secondé ; La grêle le fut de la pluie. Il n'est personne qui ne fuie, Tant cet orage véhément Pensa tout perdre en un moment. Il tonne, il grele, il pleut, il vente; L'horrible tempête épouvante Les esprits les plus assurés, Et les éclairs réitérés, Au lieu d'aider dans les ténèbres, Font naître des craintes funèbres. Les Tyriens, comme des fous,

Pour se cacher cherchent des trous ; Les Phrygiens en font de même, Iulus, le visage blême, Demande partout son papa, Lequel cependant s'échappa Avec Didon toute pleureuse, Et néanmoins tout amoureuse, Et laquelle eût joué beau jeu, Qui l'auroit voulu croire un peu. Les patrouillèrent dans les crottes, Sans se soucier de leurs bottes Non plus que de leurs pauvres gens, Et se sauvèrent diligens Dans une profonde caverne; Faute d'avoir une lanterne. Ils s'v fourrèrent à tâtons Et s'entre-servant de bâtons. Étant dans cette noire grotte, Chacun avec un pied de crotte, Ils recouvrèrent leurs esprits: C'est ce qu'on peut avoir appris D'une chose faite en cachette; Outre que ma plume est discrète, Virgile, qui n'est pas un fat, Sur un endroit si délicat A passé vite sans décrire Chose où l'on pût trouver à dire ; C'est pourquoi je n'en dirai rien, Mais je crois que tout alla bien. Eneas, comme un homme sage, N'en a jamais dit davantage, Et Didon n'a jamais rien dit De ce qu'en la grotte elle sit. Sachez seulement qu'ils s'y tinrent Assez longtemps, et que survinrent, Tandis qu'ils furent là-dedans, De très-funestes accidens. On dit que Junon la nocière, Et dame Tellus nourricière, S'entre-donnèrent le signal; Si c'est pour bien, si c'est pour mal, Encore un coup, je m'en veux taire. Le ciel, complice de l'affaire, Soit qu'il en fût d'avis ou non. Tira force coups de canon.

<sup>1</sup> De honne visée. Mire, en termes de chasse, désigne un sanglier de cinq ans.

Les nymphes des lieux en hurlèrent, Et leurs têtes déchevelèrent : C'est pourquoi le monde a pensé Ou'il s'étoit sans doute passé, Entre Didon et maître Énée. Une manière d'hyménée, Car de cet honnête nom-là Dame Didon nomma cela; Mais je sais hien que quelques prudes Lui donnèrent des noms plus rudes, Et, nonobstant la qualité, Qu'à Tyr l'on a bien caqueté, Tant de Didon que de son hôte. Certes, jamais pareille faute Ne causa pareil repentir, Et la pauvre infante de Tyr En mourut, dont ce fut dommage. Que maudit soit son mariage. Et maudite soit sa vertu! Je veux qu'il se soit ébattu Avec elle. Eneas de Troie : Ce n'est qu'une action de joie. Et laquelle ne devoit pas Produire un funeste trépas. En falloit-il cesser de vivre? La suive qui la voudra suivre! Je connois de fort bons esprits Qui ne voudroient pas à tel prix Acheter de la renommée, Qui n'est, ma foi! qu'une fumée. Autre renommée il y a,

Laquelle partout publia
Que Didou avec maître Énée
Étoit jointe par hyménée.
Cette renommée est un mal,
Ou plutôt un traître animal
Qui ne se peut tenir en place :
Il n'est malice qu'il ne fasse;
Il est menteur et médisant,
Et prend force chemin faisant.
Dans les commencemens il semble

Que de peur en parlant il tremble. Puis après à tout il se prend, Et de petit devient si grand, Ou'il s'étend par toute la terre 1. On dit qu'après l'étrange guerre Que contre les dieux intenta Encelade, lequel planta Contre leur donjon escalade. La mère de cet Encelade Et de Cæe, autre grand voleur, En accoucha par grand malheur (Ceci soit dit sans lui déplaire). La terre ne pouvoit pis faire: Quand elle en auroit avorté. Elle auroit bien plus mérité. Ce monstre bizarre et fantasque Va vite du pied comme un Basque, A le corps de plumes couvert, Sur chaque plume un œil ouvert, Une oreille toujours ouverte. Langue à craindre, et bouche diserte Qui dit tout indifféremment Ce qu'elle sait, et souvent ment. La nuit elle fait diligence. Cette pernicieuse engeance, Et vole comme un chat-huant, Ses vastes ailes secouant Entre deux airs sans prendre terre: Puis le jour elle fait la guerre (S'entend à l'œil) sur une tour, Et prend garde tout alentour, L'oreille ouverte, pour apprendre Ce que sa bouche doit répandre. Tout beau, je parle en singulier, Devant que parler en plurier : La male bête a des oreilles, Des bouches pales ou vermeilles, Et des yeux jour et nuit ouverts, Noirs, bleus, gris, blancs, jaunes ou verts

(De la couleur il ne m'importe),

Autant que son maigre corps porte

i Il est curieux de comparer à ce passage (dans Virgile et dans Scarron) celu de Beaumarchais sur la calomnie, dans le Barbier de Séville (II, sc. vIII).

<sup>2</sup> On a pu déjà remarquer bien des fois à quel point Scarron aime ces énumérations et ces entassements d'épithètes, source de facile comique : on en rencontrera beaucoup encore, et presque à chaque feuillet.

De plumes, dont il est aussi Porté tant par-là que par-ci (Ou par-ci par-là, l'un vaut l'autre. En un métier comme le nôtre. On ne rime pas comme on veut. Wais seulement comme l'on peut). Cette conteuse de nouvelles En fit partout courir de belles Tant d'Æneas que de Didon, Publiant qu'elle avoit fait don le sa personne à maître Énée, Et cela par bon hyménée; Et qu'Æneas, de son côté, S'étoit sottement garrotté: Que ce restaurateur de Troie Se donnoit bien fort au cœur joie Avec la dame, et que tous deux Sans se mettre en peine si d'eux Sortiroient les deux républiques Par lesquelles, à coups de piques, De dagues, masses, flèches, dards, Sont tombés tant de bons soudards. Ne s'amusoient plus dans Carthage Qu'à vaquer à leur mariage. Et passoient les jours tout entiers A se faire des héritiers. Leurs courtisans faisoient de même, Tout étoit veille de carême 1, Les vendredis et samedis, Comme les lundis et mardis. On n'entendoit que sérénades, On ne voyoit que mascarades, Faire festins, danser ballets; Fous les maîtres, fous les valets. Tout alloit, en cour, par écuelles 2. Tant les messieurs que les donzelles, Les donzelles que les messieurs, Faute d'exercices meilleurs, S'appeloient: Mon petit cœur gauche, Faisoient jour et nuit la débauche. Les plus morigénés d'eux tous Pouvoient passer pour de grands fous. Par la méchante Renommée,

Et Didon étoit résolue. Dût-on l'appeler dissolue. Et quand bien on en médiroit. Oue, tant que l'hiver dureroit. Elle passeroit son envie. Et feroit jour et nuit la vie. De pareille force et vigueur

Malgré l'hiver et sa rigueur. Ce sont les discours malhonnêtes Dont la plus méchante des bêtes Rendit les peuples ébahis Du vaste Libyque pays. Puis elle alla trouver Hiarbe. Le roi du peuple pique-barbe. Que le grand Jupin Ammon sit A Garamante, qu'il ravit; Elle fut longtemps son amante, Cette donzelle Garamante. Et tint longtemps embéguiné Ce Dieu, par son teint basané. Ce prince honoroit fort son père. Et n'honoroit pas moins sa mère. Afin de vivre longuement5: Pour cela, magnifiquement Il avoit fait bâtir cent temples, De riche structure, et fort amples; Dans ces cent temples, cent autels (Peu de gens en ont vu de tels). Ornés de figures taillées. Très-artistement grisaillées. Devant chaque autel, lampe étoit, Qui beaucoup d'huile lui coûtoit, Étant jour et nuit allumée; Là, mainte victime assommée, Par ce roi noir vêtu de blanc. Engraissoit la terre de sang. Les portes en étoient ornées De fleurs, de rubans cordonnées, Et les rubans, comme les fleurs, Étoient de diverses couleurs. La nouvelle étant donc semée

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mardi gras.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Paire tout aller par écuelles, mettre tout par écuelles, c'est manger et dissiper largement.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Allusion au quatrième commandement du Décalogue.

Oue Didon et le Phrygien Scandalisoient les gens de bien, Ce prince du pays Libyque Comme un amant bientôt se pique, Et qu'il avoit l'esprit hautain, Crut qu'il n'étoit rien plus certain. ll s'en alla tout en colère Au temple s'en plaindre à son père. Voici les discours qu'il lui tint, Les yeux pleurans, pâle le teint, Et les mains vers le ciel haussées. L'une dans l'autre entrelacées : « O grand Jupiter! révéré Du Maure au grabat peinturé, Et qui pourtant n'as grande cure Du Maure ni de sa peinture, Ouoique le Maure en vérité Boive souvent à ta santé, Ton tonnerre et tes pétarades, Ne sont donc que fanfaronnades, Et tout le bruit qu'au ciel l'on sait N'est rien que du bruit sans effet? Quoi! le bon qui te sacrifie, Et le méchant qui te défie, N'en feront donc ni pis ni mieux; Et la terre, au-dessous des cieux, N'aura que le désavantage D'être plus hasse d'un étage? Et moi qui te sers nuit et jour, Et la Didon qui fait l'amour, Mériterons de même sorte, Si bien, Jupiter, qu'il n'importe De faire bien, ou faire mal? Auprès de toi tout est égal! Une Didon, une coureuse, S'en vint, en faisant la pleureuse, Nous demander place à bâtir : Cette fugitive de Tyr, Qu'en ce rivage nous reçûmes, Et dont compassion nous eûmes, Est éprise d'un autre gueux, Qui se fait nommer le Pieux; Cet autre Paris, cet Énée, Avec sa troupe efféminée, Comme une donzelle accoutré. Poudré, frisé, fardé, mitré D'une toque Méonienne,

Avec cette Sidonienne Tout ouvertement fait dodo, Et, comme on dit, vit à gogo. Ainsi par cette bonne dame, Cependant que je te réclame, Je me trouve amoureux cornu, De quoi je te suis bien tenu. A d'autres, Jupiter, à d'autres! Si sur les sacrifices nôtres Tu fondes tes meilleurs repas, Ma foi, tu n'engraisseras pas. De mes victimes assommées. Et de mes lampes allumées Je suis fort mal récompensé. Vraiment, si je l'ensse pensé, Je n'eusse pas perdu ma peine, Et mainte vache, et bête à laine, Seroient encore dans leur peau A faire honneur à mon troupeau. » Cette harangue bien sensée, Ainsi chaudement pronoucée. Fit tout l'effet qu'elle devoit. Seigneur Jupiter, qui tout voit, Vit le monsieur et la madame Qui s'appeloient : Mon cœur, mon âme, Et l'un de l'autre embéguinés Sans cesse se rioient au nez, Sans se mettre beaucoup en peine, Autant Æneas que la reine, S'ils faisoient les gens caqueter. Cela fâcha bien Jupiter. Il appela son fils Mercure, Bâtard de gentille nature, Et bien aussi morigéné Qu'un garçon sans offense né: Il est vrai qu'il aimoit à prendre, Mais on en est quitte pour rendre. Sitôt que son père le vit, Voici le discours qu'il lui fit : « Va faire brider un zéphyre, Monte dessus et t'en va dire A maître Æneas le Troyen Qu'il ne fut jamais qu'un vaurien; Oue sa mère de son courage Nous avoit promis davantage. Deux fois des mains des Grecs sauvé. On ne l'avoit pas réservé

e de l'amant fidèle. t du Jean de Nivelle. u'un miroir à putain npter le pays latin sal propre personnage, e Teucer le lignage un homme de vertu, as un cogne-fêtu 1, aire bientôt renaître, le bas monde paroitre le tous les États. aux pieds les potentats. randeur l'importune, mpêche pas la fortune e à cela destiné rrêt au ciel donné. se donc de me déplaire ; igne et me laisse faire, it qu'il n'en fera rien, lle, vous m'entendez hien; x point dire le reste. c. mon fils, adieu, preste!» ni parla Jupiter. re alla s'apprêter : ons, que mule aucune, ect. jamais n'importune, res il ajusta, roprement ajouta e une paire d'ailes, eu ne pourroit sans elles, ieu, non plus qu'un caillou, is se casser le cou; und il a la jambe armée omière emplumée, terre et dessus l'eau rouve point d'oiseau at faire une carrière a tel porte-talonnière, roit du vol disputer eau de Jupiter. I prit son caducée : verge entrelacée mie de beaux serpens, s, et non rampans. · verge il fait rage,

Ce Dieu, patron du brigandage: Prononcant certains mots follets Ou'on dit jouant des gobelets. Et dont j'ai perdu la mémoire, Il fait ce qu'on ne pourroit croire : S'il ne fait qu'un homme toucher. En enfer il se va cacher; Et, s'il veut retirer cet homme, Le retouchant, il en sort comme Qui dans l'enfer n'a point été, Sans être de son feu gâté. Quand il veut qu'un homme sommeille. Lui fourrant sa verge en l'oreille. Il le fait bientôt sommeiller: Et, quand il le veut réveiller. A deux ou trois bons coups qu'il donne De son bâton, il n'est personne Oui ne se réveille en sursaut. Il en fait le froid et le chaud : De là même, il fait la tempête. Et, quand elle fait trop la hête. Il la dissipe en un instant. Avec ce bâton important Il donne aussi sur les oreilles. Et mille autres belles merveilles Que je n'ai loisir de conter. De peur de le trop arrêter. Le voilà déjà qui côtoie, Comme un aigle et non comme une oie. Les flancs de son grand-père Atlas, Vieillard qui doit être bien las Depuis que son échine forte Toute la masse du ciel porte. Ce mont a sur sa sommité

Des grands sapins en quantité, Qui couvrent sa tête et sa nuque, Et lui font comme une perruque. De son gros chef couvert de bois S'exhale maint nuage épais Qui le cache et qui l'environne, Et lui fait comme une couronne. Sa bouche crache des ruisseaux, Dont les froides et claires eaux Se séparent en plusieurs fleuves; Tous les hivers, des neiges neuves

nme qui se donne heaucoup de peine pour rien-

Lui font un justaucorps nouveau, Qui ne quitte jamais sa peau, Et toujours neige dessus neige Son ventre et son grand dos allége Contre le soleil toujours chaud En ce climat plus qu'il ne faut. Sa barbe, magasin de glace, Fait honneur à sa large face, Car la glace sied au menton Mieux que la laine ou le coton. Là, le Dieu porte-caducée Fit sa première reposée, Et puis, hachant dru et menu, De ses quatre ailes soutenu, Vint fondre sur les eaux salées. Avec ses ailes étalées, Il semble qu'il voudroit ramer. Tant il rase de près la mer : Comme un oiseau de couleur bleue, Au bec long, à la courte queue, Un peu moins gros qu'un sansonnet, Que l'on appelle un martinet, Nage de l'aile à fleur de l'onde. Et puis tout à coup son fond sonde. Afin de prendre au dépourvu Un petit poisson qu'il a vu, Et puis, l'ayant happé, le croque Tout vif, arête, écaille et coque; Tel, mais quatre fois plus léger, Des Dieux l'illustre messager, Du dos de monsieur son grand-père (Car Atlas engendra sa mère), Vint, rasant le bord Libyen, Fondre où le prince Phrygien, Avec Didon d'amour ravie, Menoit une fort laide vie. Ce gentil dieu que je vous di, Pour ne rien faire en étourdi, Se posa sur une chaumière : Là, de sa double talonnière Désembarrassant son talon. ll vit, faisant le violon 1 Vis-à-vis de sa violonne. Messire Æneas en personne, Poudré, frisé, fardé, tondu.

Un riche habit bien étendu Augmentoit fort sa bonne mine: Il étoit de belle étamine, Le manteau de drap de Sidon. Présent de la dame Didon. Comme cette reine amoureuse Étoit une grande couseuse, Elle avoit fort adroitement Chamarré d'un beau passement Et parsemé de points d'aiguille Autant l'habit que la mandille. Son coutelas damasquiné, D'une peau d'anguille engaine Avoit de jaspe la poiguée Très-artistement besognée : Ensin, il étoit ce jour-là De ceux dont l'on dit : Les voilà! Elle près de lui, lui près d'elle, Regardant une citadelle Qu'on bâtissoit diligemment. Ils ordonnoient du hâtiment: Tout beau! tout heau! je me mecompte Si fort, que j'en rougis de honte: Didon n'étoit pas avec lui : J'ai pensé donner aujourd'hui A mes envieux à reprendre. Et dire de moi pis que pendre.

Retournons au dieu, qui surprit Messire Eneas, dont l'esprit Ne songeoit alors qu'à Carthage, Et bien moins à faire voyage Que moi, cul-de-jatte follet, Ne songe à danser un ballet. La harangue du dieu fut telle: « Ah! Dieu vous gard', mademoiselle. Car, vu l'habit que vous portez, Semblable nom vous méritez. Vous faites donc de l'architecte, Et votre vertu, qu'on respecte, S'acoquinera, de façon Que vous passerez pour maçon. Vous songez à bâtir Carthage : Vous êtes un homme bien sage! Eh quoi! pour vos folles amours Voudriez-vous bien passer vos jours

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Faisant le fat, le sot

A faire le Sardanapale, Et servir une martingale 1? Si vous vous trouvez bien ici, ll n'en est pas d'Ascagne ainsi, Auquel, au moins à sa lignée, La terre habitable gagnée Est promise par le Destin, A la gloire du nom Latin. Jupiter le lance-tonnerre. Qui voit comme dans cette terre Vous vivez, dont il a pitié, Plus qu'il ne doit de la moitié, Par moi qui vous parle vous mande Que, quittant cette houppelande Et cet habit efféminé, Au plus tôt l'ordre soit donné Pour partir à toute la flotte. Ou qu'autrement d'une marotte Il veut que vous soyez coiffé, Et du catalogue biffé De ceux dont il fait quelque compte. Yous devez bien mourir de honte. De faire si longtemps le fou. Et de passer pour le matou D'une chatte de Barbarie. Reconnoissez sa piperie. Et croyez ce que je vous di. » Après ce langage hardi, Il reprit sa force première Et ce grand éclat de lumière, Dont les dieux sont accompagnés. Maître Æneas, les yeux clignés, Le poil hérissé dans la tête. Et stupéfait comme une hête, Ou comme un homme condamné, Demeura si fort étonné, Qu'il ne vit point partir Mercure. Le temps déjà beaucoup lui dure

Qu'il n'ait regagné ses vaisseaux. Et n'aille jouer des couteaux. Où son noble destin le mène. ll n'est pas en petite peine De savoir où, quand et comment, ll pourra faire un compliment Dont la dame Didon se paie. De l'apaiser de quelque baie 2 Son cœur n'y sauroit consentir; Et cependant il faut partir. Il gratte et regratte sa tête Pour trouver un prétexte honnête De quitter ces aimables lieux : Il pourroit alléguer les dieux: Mais une amoureuse en colère Aux divinités peu défère. Le pauvret, que fera-t-il donc, Étant confus s'il le fut onc? Je conseillerois le beau sire. De s'en aller sans en rien dire. Ouitte pour crier au larron. En cet endroit, maître Maron N'a point approfondi l'affaire, Tellement qu'il se peut bien faire Que maître Æneas étoit soûl D'avoir toujours femme à son cou, Et volontiers plioit bagage; Mais, comme il étoit homme sage, On n'a jamais su tout de bon Si cela lui fâchoit ou non. Il fit venir maître Sergeste, Mnesthée, et Cloante, et le reste De ses amis les plus discrets, Auxquels il dit : « Soyez secrets ; Ramassez tous vos équipages: Les plus prompts seront les plus sages. Ou'on mette au plus tôt les vaisseaux En état de fendre les eaux ;

Toutes ne sont pas ainsi Martingales dans ce lieu-ci.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pemme de peu, coureuse, courtisane. Ce mot, qui ne servait d'abord qu'à désigner l'accoutrement, a fini, comme les mots cale, grisetle, etc., par désigner la persone qui le portait. Nous en trouvons d'autres exemples dans Scarrou; ainsi, dans une Eptire à madame d'Hauteforl, où, après avoir parlé des étranges coquettes du Mans, il ajoute:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bourde, conte en l'air.

Enfin que la flotte s'apprête, Et ne vous rompez point la tête Du sujet que nous en avons : Soyons secrets, et nous sauvons. De mon côté, j'aurai la peine D'y faire consentir la reine. En lui faisant un tel discours, Je sais le péril que je cours ; Je ferai couler mainte larme, Je causerai bien du vacarme, Et je m'attends aux accidens Qui viennent d'ongles et de dents. Elle aura beau faire la belle, Si partirai-je en dépit d'elle, Me dût-elle sauter aux yeux, Lorsque nous ferons nos adieux. Comment ferai-je? que dirai-je? Et par où le commencerai-je, Ce malencontreux compliment? Par ma foi! je ne sais comment. Qui pourroit changer la corvée, Contre quelques coups d'escourgée! Ou que ne suis-je déjà loin, Avec dix mille coups de poing! »

Ainsi parla messire Énée, Et sa troupe bien éconnée, Et pourtant aise de partir, Lui promit tout, sans repartir. Mais leur clandestine entreprise A Didon fut bientôt apprise, Soit que la dame s'en doutât, Ou que la chose on lui contât. Qui pourroit tromper une amante? Elle étoit un peu véhémente. Et vouloit ce qu'elle vouloit Quatre fois plus qu'il ne falloit : Mais, quand un nigaud lui vint dire Dont il n'eut pas sujet de rire, Car le menton on lui pela, Lorsque la chose il révéla;) Quand donc on avertit la dame Que de la moitié de son âme On l'alloit bientôt séparer, Qu'Æneas faisoit préparer Sa flotte comme un infidèle.

Sans se soucier beaucoup d'elle Alors la pauvre femme, alors Malade d'esprit et de corps. Devint tout à coup la figure Du visage et de la posture D'une Thyade ayant du vin, Quand, pleine de ce jus divin. Durant la triennale orgie Dont la fête a tant d'énergie. Bacchus, des dieux le plus grand for Entre dans son corps, par son c Ou, si l'on veut, par son derriè Je n'en sais pas hien la manière Mais bien que ce fougueux démo Se rend maître de son poumon. La fait hurler comme une bête. La fait crier à tue-tête. Comme on fait après un larron Sur le sacré mont Cythéron, Portant mal le vin qui l'emporte Et montrant tout ce qu'elle per Ainsi, la reine ayant pleuré, Gémi, sangloté, soupiré, Sué de chaud, tremblé de fièvre Tordu ses doigts, mordu sa lèva Plombé son sein, ses yeux poch Ses cheveux noirs bien arrachés Ses deux fesses bien souffletées. Et ses servantes maltraitées. Elle alla trouver de ce pas, Marchant en folle, sans compas, Le vénérable fils d'Anchise, Et l'entreprit en cette guise : « O des fripons le plus fripon. Franc soudrille, grippe-chapon, Homme sans honneur et sans à Je vais bien te chanter ta gamı Tu l'as donc espéré, méchant, Et qui de moi te vas cachant. De faire sans moi ta retraite. Peut-être en larron, ta main fait Et la faire à notre décu. D'où l'on t'avoit si bien recu? Quoi! l'amour que tu m'as jure Ma main dans la tienne serrée,

<sup>·</sup> Faire sa main se disait pour faire un profit injuste, en cachette.

Ce qui te fut en moi de cher, Ne peuvent donc t'en empêcher, Ni Didon, de la mort si proche, 'me de bronze, cœur de roche? Et tu veux partir en hiver. Comme ne pouvant t'arriver Unplus grand mal que ma présence? Helas! belui de ton absence Est d'autant plus cruel pour moi, Que je ne puis vivre sans toi ; Car tant mon malheur est extrême, Tout méchant, tout cruel, je t'aime. Cependant, pertide, tu pars Pour un chemin plein de hasards! Si c'étoit pour aller à Troie, Jy consentirois avec joie; Nais tu t'en vas, et tu ne sais Pour quelle raison tu le fais, Si ce n'en est une assez forte, De me voir hientôt roide morte. bemeure donc, tu feras mieux: Je t'en conjure par mes yeux, Qui furent pour toi pleins de charmes Et ne le sont plus que de larmes ; le t'en conjure par la main Que tu m'as donnée, inhumain, Par la main que tu m'as donnée En signe de notre hyménée, le seul bien qui me peut rester, Et pourtant que tu veux m'ôter. Ni cette raison est peu forte, le m'aime plus, il ne m'importe, Mais prends pitié d'une maison Que tu perds par ta trahison. Demeure donc, cruel Birène 1, Ou que le grand diable t'emmène! Pour toi des peuples Libyens, Et, je l'ose dire, des miens, Des Tyriens je suis blâmée ; Par toi je suis sans renommée," Par qui j'allois le nez levé, Et paroissois sur le pavé,

Au lieu que dans ma propre ville Chacun de moi fait vaudeville, Et je sais plus d'un rocantin? Où l'on m'osc appeller putain. Demeure donc, cruel, demeure; Regarde une reine qui pleure. Sitôt que tu seras parti, Mon maraud de frère, averti. Viendra tout piller à ma barbe. Peut-être le Gétule Hiarbe, Que j'ai toujours traité de sot, Pour me faire écurer son pot, Ou pour chose encor plus honteuse, N'emmènera comme une gueuse. S'il restoit encore avec moi Un fils qui fût semblable à toi, Non pas d'humeur, homme volage, Mais bien du corps et du visage, J'aurois en mon affliction Un peu de consolation : Mais de toi tout ce qui me reste N'est qu'un désespoir bien funeste. Oui devroit bien causer le tien. Si tu n'étois pirc qu'un chien.» Ainsi dit la dame affligée, Et puis elle fit l'enragée : Eneas, ferme comme un roc. Et sur ses ergots comme un coa. Tant le Dieu lance-pétarade. Par cette fameuse ambassade, L'avoit rendu fier et dépit 3, Se mit à rêver un petit. Il fut longtemps sans se remettre, Étant pris au pied de la lettre. Ensin, ayant bien bégayé, Il dit, le visage effrayé, Comme d'un homme qu'on va pendre, Ces mots qu'il vous plaira d'entendre: « Belle qui pleurez par les yeux, Ou parlez moins, ou parlez mieux. Vous m'assassincz de reproche, Vous m'appelez un cœur de roche :

<sup>1</sup> Voir plus loin, note 1, p. 150.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vieux grondeur, radoteur, dans le sens propre du terme. Ici, c'est un vauderille, ou chanson satirique, qu'on nommait ainsi, à cause de la répétition de ce llet dans le refrais.

Dépité.

Je n'en ai jamais eu pour vous Ouc de mouton, et des plus doux. Je ne veux point nier ma dette: J'en ferai sonner la trompette, Publiant, ici comme ailleurs. Qu'on ne voit point de gens meilleurs Que les habitans de Carthage. Si ce n'est qu'ils ont le visage Un peu tanné, sauf votre honneur, Et tirant sur le ramoneur, Le nez un tant soit peu trop large, Et la lèvre avec trop de marge, Et je ne sais quelle senteur Qui tient bien de la puanteur; Mais ce petit défaut s'excuse En une nation camuse, Et votre petit nez de chien N'a jamais offensé le mien. Quant à moi, pour des choses telles Que je traite de bagatelles, Je ne partirois point d'ici, Si les Dieux le vouloient ainsi, Et passerois bien une année En cette terre basanée. Mon Dicu, que les chats y sont beaux ! Je veux en charger mes vaisseaux, Et veux acheter de vos barbes 4 Pour me souvenir des Alarbes. Alors que je les monterai. Croyez, madame, que j'aurai De Votre Majesté mémoire : Par ma foi, vous le devez croirc. Donnez donc trêve à vos beaux yeux; Ne pleurez plus, vous fercz mieux. Vous m'avez parlé d'hyménée Avec un certain maitre Énée : Madame, je le connois bien, Au nom de Dieu n'en faites rien : C'est un esprit acariàtre. Homme à vous battre comme plâtre. Qui se feroit démarier,

Et lors vous auriez beau crier. Chassez donc, si vous êtes sage, De votre esprit ce mariage. Cet homme n'est pas votre fait, Et ce n'est pas pour cet effet Qu'il a pris terre en cette côte. Ne comptez donc plus sans votre hôte, Et rayez-moi de vos papiers. Faites marcher vos ateliers. Et m'oubliez, s'il est possible; Faisons-nous un adieu paisible. De crainte de faire parler Ceux qui nous verroient quereller -Si j'étois encore mon maître, Je resterois ici peut-être, Mais aussi peut-ètre que non, Car je vous le dis tout de bon, Le plus grand souhait de mon âme Ne va qu'à rebâtir Pergame Et qu'à rendre Troie au Troyen. Puis un Apollon Grynéen, Des saints oracles interprète, Me voit souvent et me répète Que je perds ici bien du temps, Que les dieux n'en sont pas contens -Qu'on parle au ciel de ma folie. Qu'il faut que j'aille en Italie Sans faire auprès de vous l'Adon : -Car dites-moi, dame Didon, Puisque vous êtes bonne et sage, Voudricz-vous bien quitter Carthage Vous seriez folle en cramoisi, Ma bonne dame, pensez-y. Si j'allois mépriser la terre, Où ma postérité par guerre Doit tout mettre sous le bâtou. Encore un coup, qu'en diroit-on? Ce seroit jouer à déplaire Aux dieux qui conduisent l'affaire > Et ne m'estimeriez-vous pas Fol à vingt et quatre carats 3?

<sup>4</sup> Chevaux barbes.

<sup>2</sup> L'Adonis.

<sup>3</sup> Aussi ou qu'il est possible de l'ètre : cette manière de parler est empruntée au votrabulaire de l'orfévrerie, où vingt-quatre carats expriment le plus haut degré de perfection de l'or.

Toutes les nuits, mon père Anchise Me vient tirer par ma chemise, Et me crie : « Homme sans vertu, A quoi diable t'amuses-tu? Est-il temps d'enfiler des perles! Et d'aller à la chasse aux merles?» J'ai mis merles pour rimer mieux, Car, autant que le sérieux, Le burlesque veut que l'on rime, Et veut même aussi que l'on lime; Autrement les vers, sans repos, Se peuvent faire à tous propos, Et n'est aucun qui ne rimaille En ce temps-ci, vaille que vaille, Et tel livre est, de bout en bout, Rime, et puis rime, et puis c'est tout, Des mots de gueule hors de leur place, Et quolibets froids comme glace. Tels rimeurs mériteroient bien D'être nommés rimeurs de rien, Ou bien rimeurs à la douzaine. Ceci soit dit pour prendre haleine; Si quelqu'un n'en est pas content, Il en peut de moi dire autant: Je crains fort peu les coups de langue. Or, pour reprendre la harangue Dont nous avons rompu le fil: « Madame, continua-t-il, Ce cher père, qui tant m'efiraie, Me dit avec sa voix d'orfraic: · Oh! des hommes le plus perdu, Qui faisois tant de l'entendu. Et pourtant n'es pour tout potage Qu'un bourguemestre de Carthage, Quel est le chemin que tu prends! Qu'en diront messieurs tes parens? Qu'en dois-je dire, moi, ton père? Qu'en doit dire Vénus, ta mère? Elle en peut dire, et dira bien, Qu'un bâtard ne vaut jamais rien. Et qu'en dira ton fils Ascagne A qui le pays de Cocagne Est promis par l'arrêt des Dieux? A moins que d'en être envieux, Qui doit en faire la conquête,

Pour le voir couronne à la tête. Que toi, qui n'as que du caquet. Et qui t'es découvert coquet ? » Sans cesse il me tient ce langage. Mais en voici bien davantage, Après quoi je ne dis plus rien; Et de cela vous pouvez bien Me croire, ou, si vous ne le faite-, Je dirai partout que vous êtes Femme têtue et sans raison. Je vous dis donc, sans trahison Et sans mentir d'une parole, Que Mercure, le dieu qui vole Moins des ailes que de la main, En habit et visage humain, Mais tout éclatant de lumière. A moi qui parle et ne mens guère. Auprès d'ici s'est présenté. Si je ne vous dis vérité, Puissé-je n'être qu'une bête! Ce dieu m'a bien lavé la tête; Mettez donc la vôtre en repos, Sans regret donnez-moi campos, Ou bien je le saurai bien prendre, Quand on me devroit faire pendre. Je verrai le pays Latin; J'y suis forcé par le Destin, Et vous par votre destinée, A vous passer de maître Énée. » Tandis qu'Æneas enfila Le discours civil que voilà. Didon, de raison dépourvue, Ne jeta point sur lui la vue. Les yeux fichés sur le pavé, Le visage de pleurs lavé, En son esprit bourru la rage Faisoit un étrange ravage. Entin ses yeux elle darda Sur Énée, et le regarda Depuis les pieds jusqu'à la tête, Furieuse comme tempête, Et puis lui dit ces mêmes mots: « O le plus vil des animaux, Le plus dur et le plus sauvage, Et qui fais tant de l'homme sage,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De s'amuser à des riens.

Tu n'es qu'un sot, tu n'es qu'un fat, Tu n'es qu'un larron comme un rat, Un coureur de franches lippées, Et tes suivans, traineurs d'épées, Qui ne valent pas mieux que toi, Ne seroient pas vivans sans moi. Tu te dis fils de Cythérée : La chose n'en est assurée Qu'en tant que grand fils de putain; Mais je sais bien pour le certain Que ni Cythérée est ta mère, Ni feu Dardanus ton grand pèrc, Et que toi, qui fais tant du coq, Ne fus jamais que fils d'un roc, Et qu'une montagne est ta mère; Que de telle mère et tel père Il ne peut sortir qu'un caillou. Non, je me trompe, c'est un loup Qui t'engendra d'une panthère; Aucuns disent une vipère Qui te conçut d'un léopard : Les autres disent un lézard, Qui t'engendra d'une tigresse; Autres, un dragon, d'une ânesse; Un renard, d'un caméléon; Un rhinocéros, d'un lion; Un crocodile, d'une autruche; Un loup-cervier, d'une guenuche. Pour moi je te mets au delà De tous ces vilains monstres-là. Pour dire de toi pis que pendre, Et, de crainte de me méprendre, Je te tiens roc, roche, caillou, Panthère, léopard et loup, Vipère, lézard et tigresse; Je t'estime dragon, anesse, Un rhinocéros, un lion, Un renard, un caméléon, Un faux crocodile, une autruche, Un loup-cervier, une guenuche, Et, pour achever mon sermon, Je te tiens pire qu'un démon, Pire qu'un diable qui t'emporte.

Toi, ton fils, toute ta cohorte, Et moi, sotte carogne, aussi De m'être embéguinée ainsi D'un mangeur de poule, un gendarme! Ai-je vu couler une larme De ses yeux? ai-je ouī sortir De sa bouche un petit soupir? A-t-il eu pitié d'une amante? Mais vainement je me tourmente: Il n'est qu'un pendard, qu'un vaurien, Et Jupiter, qui le voit bien, Et l'ingrate Junon, complice, Ne m'en feront jamais justice! On ne voit plus que des ingrats. Les voyez-vous refaits et gras, Ces Phrygiens que Dieu confonde! Délabrés, s'il en est au monde, Transis de froid, mourans de faim, Qu'on eût fouettés pour du pain, Pauvres d'habits comme de mine, Sales magasins de vermine. Ensin véritables cagous 4, Et leur roi le plus gueux de tous, lls sont venus en ce rivage Montrer leur affamé visage : Ils ont mangé comme des loups, Et, quand ils ont été bien souls Et contens comme rats en paille, Le capitaine et la canaille S'en vont sans payer leur écot! Que maudit soit le pied d'escaut 9. Et les pieds d'escauts qui le suivent! Par moi seule les coquins vivent, Ils me quittent, les vagabonds! Ah! je vais sortir hors des gonds, La fureur saisit ma cervelle. Le traître me la baille belle s ll m'allègue un dieu Jupiter Qu'il a peur de mécontenter, Et les oracles de Lycie. Comme si le ciel se soucie De cettui-là, de cettui-ci! Il scroit bien oiseux ainsi!

<sup>4</sup> Gens de rien, qui vivent d'une manière chétive et obscure. Ce mot avait déjà vieilli.

Misérable, mendiant.

Et puis, admirez l'imposture : Il me vient jurer que Mercure. Sur ses ailes doubles porté. A lui tantôt s'est présenté Pour hâter ce plaisant voyage! Ah' je n'en puis plus, j'en enrage! Va, va, je ne te retiens plus Par mes reproches superflus; Va-t'en où ma fureur t'envoic. Que jamais je ne te revoie; Va chercher ton pays Latin, Fuis-moi, cruel, suis ton destin. Si le ciel a quelque justice, Un écueil sera ton supplice : Là, tu demanderas pardon; Là, tu réclameras Didon, Didon, par toi tant offensée, Au lieu d'être récompensée. Je te veux poursuivre, inhumain, Une torche noire à la main : Je t'en grillerai les moustaches, Homme le plus lâche des lâches, Et, quand j'aurai fini mon sort, Tu me verras, apres ma mort, Li jour et nuit, fantôme horrible, Te lançant un regard terrible; le le ferai partout : Hou! hou! Je te ferai devenir fou. En enfer j'aurai la nouvelle Du désordre de ta cervelle ; Dieu sait si son vin il aura, Celui qui me l'apportera! Oh! chien, loup, lion, tigre, Suisse 1, Que bientôt le ciel te punisse! » Après ce joli compliment,

Après ce joli compliment, Qu'elle fit un peu brusquement, Elle lui tourna le derrière D'une dédaigneuse manière. Le seigneur lui fit un salut, Dire ses raisons lui voulut; De ses bras elle se dérobe. Lui laissant un pan de sa robe. ll la ressaisit, l'embrassa; Elle se désembarrassa Sans vouloir ouïr la harangue Qu'il tenoit prête sur sa langue; Sottement il la conjuroit. Car lors grande risque il couroit De ne lui dire rien qui vaille, Car tout criminel s'entretaille. Enfin lui disant : « Croyez-moi, » Elle lui criant : « Ote-toi. Infidèle, ingrat, hypocrite! » La dame gagna la guérite, Et le laissa, pour reverdir 2, Au point qu'il alloit s'enhardir De la paver d'un apophthegme. Il avoit jà mis bas un flegme. Car il crachoit, toussoit, mouchoit, Quand un discours il ébauchoit; Mais la cruelle à toute bride

Le laissa discourir à vide. Après cette reine qui court, Ses femmes, ayant le nez court Et les narines écachées, Suivoient, faisant les empêchées. Maures à la file marchans, Comme les vaches vont aux champs, La suivirent jusqu'à sa chambre, Où, se dépouillant chaque membre. Dans son grabat elle se mit. Dieu sait si la dame y dormit! Pour Eneas, quoiqu'en son àme Il aimât tendrement la dame, Et que de se voir obligé De prendre ainsi d'elle congé ll eût un dépit incroyable, L'arrêt des Dieux, irrévocable, Fit qu'il n'en relâcha pas moins De sa diligence et ses soins

le La chute en est jolie...» Suisse, c'est-à-dire stupide, hrutal, farouche, sauvage, qui n'entend rien, qui repousse tout le monde. Les Suisses avaient cette belle repulation, qu'ils méritaient souvent dans leurs fonctions aux portes des hôtels Princiers ou autres. Aussi disait-on en proverbe: N'entendre pas plus raison qu'un Satase.

 $<sup>^2</sup>$  Laisser quelqu'un pour reverdir, c'est le planter lù, sans le venir retrouver, et  $\Gamma_y$  laisser jusqu'à ce qu'il ait le temps de reverdir.

A faire travailler son monde. Les uns poussoient les nefs dans l'onde, Et les autres les espalmoient 1, Ou bien de rames les armoient. Là, l'on cogue, là, l'on charpente, La l'on raccommode une fente: Chacun travaille à qui mieux mieux, Autant les jeunes que les vieux. Ainsi les fourmis, ce me semble, Que le soin de l'hiver assemble, Pour picorer quelque boisseau De froment mis en un monceau, Vont au travail en grosse troupe, Chacun un grain de bled en croupe, A la file s'entre-suivans; Bel exemple pour les vivans D'amasser leur froment en gerbe, Au lieu de le manger en herbe! Il me semble que je les voi, Conduisant leur petit convoi: Le chemin de fourmis fourmille. Sur leur dos noir le grain blanc brille; Op diroit des grains cheminans, Tant les allans que les venans N'occupent qu'une étroite voie, Où l'on traîne, porte, ou charroie. Les uns, en guise de sergens, Font marcher les moins diligens Les plus forts les faibles soutiennent, Les uns vont, et les autres viennent. Enfin tous travaillent fort hien. En fourmis d'honneur et de bien. Les nobles Troyens, tout de même, Par une-diligence extrême Équipent leurs ness dans le port, Dont Didon se réjouit fort. Quelle fut alors ta pensée.

Ah! pauvre Didon insensée? Dis-nous un peu combien de fois Tu joignis à ta foible voix. Qui faisoit alors mille plaintes. De tes dix ongles les atteintes. Et te fis des incisions, Sans parler des contusions! Lorsque tu vis sur ton rivage, Qu'on jouoit à remue-ménage, Ouelle fut ton affliction, Et jusqu'où fut ta passion ! Que des matelots les huées, Le grand bruit des nefs remuées, Et tout le rivage en rumeur. Te mirent en mauvaise humeur! Elle pleure, et ses ongles ronge, · Tandis qu'elle consulte, et songe, Si devant ce Catalina Elle ira faire O benigna 2. Afin qu'en ce pressant affaire3. Reproche on ne lui puisse faire De n'avoir pas tout essayé. Et de n'avoir pas employé Ce qu'elle avoit de rhétorique, Pour fléchir cet amant inique, Ce Néron, ce Tiberius, Qui faisoit de l'Olibrius 4. O petit bâtard de Cythère. Quoiqu'issu de bons père et mère. Tu ne vaux pourtant pas un liard Bandé comme un Colin-Maillard, Que sur les cœurs avec tes flèches Tu fais d'imperceptibles brêches, Et par la force de tes coups, Que de sages deviennent fous! Ira-t-elle, la pauvre bête, Porter soi-même sa requête.

1 Les enduisaient de goudron.

3 Affaire était alors des deux genres. (Voir notre note I, p. 37.)

<sup>2 «</sup> Terme latin, qui signifie soumission, révérence qu'on fait à quelqu'un dot on espère quelque service. Il a bien fait des O benigna à cette vieille pour attre per son bien. » (Ler., Dict. com.) Cette locution semble tirée de l'hymne de l'église: Inviolata, etc., où elle est répétée trois fois de suite.

A Qui faisait le méchant, le matamore, l'occiseur d'innocents (l'Étoerdi, 111, 5). Oi brius était un empereur romain, successeur de Théodosien, qui persécuta les chrétiens. Il jouait souvent le role de martyriseur dans les mystères du moyen âge : d là le dicton, fort répandu aux seizième et dix-septième siècles.

Par laquelle il est conjuré Que son départ soit différé? Non, sa sœur ira bien pour elle; Elle commande qu'on l'appelle, Et puis, avant fermé son huis : · Tu vois, chère sœur, où j'en suis, Et pour avoir été trop honne la récompense qu'on me donne, Lui dit-elle, jetant de l'eau Par ses yeux la valeur d'un seau. Tout semble aider à ce corsaire, Ou plutôt, aimable adversaire : Ses gens sont prêts, il l'est aussi ; ll s'en va, je demeure ici, Moi, qui sans lui ne saurois vivre! S'il m'étoit permis de le suivre, l'aurois bientôt fait mon paquet. Na sœur, affile ton caquet, Va le trouver, dis-lui merveille, Sans te faire tirer l'oreille ; Dis-lui qu'il demeure avec moi. ll a toujours fait cas de toi, Il t'aime, tu connois son tendre, Et tu sais comme il le faut prendre. <sup>Si</sup> j'avois prévu ce malhcur, l'aurois pouvoir sur ma deuleur; Mais maintenant elle est trop forte, Le fort sur le foible l'emporte. le l'aime, le traître qu'il est ; L'ingrat m'assassine, et me plaît, Et d'autant plus que je l'adore, D'autant plus le méchant m'abhorre. Cours donc, ma sœur, va-t'en le voir, En toi seule est tout mon espoir. le me serois déjà pendue, Mais l'heure encore en est indue, Car je n'aurai, s'il t'en souvient, Que trente ans à Noël qui vient.

O ma sœur! fais-lui bien comprendre Comme Rousard dit à Cassandre 1, Qu'à moins que Dolope soudard, Ou cil dont l'homicide dard Mit Hector dans la sépulture, Il devroit être, le parjure, l'lus reconnaissant à Didon. Bon, si les peuples de tidon Avoient secouru ceux d'Aulide. Il auroit raison le perfide; Ou bien si j'avois dispersé Les os d'Anchise trépassé! Mais, hélas! toute mon offense Est d'avoir avec violence Aimé ce mauvais garnement, Qui ne m'aima que froidement, Ou, pour parler mieux, cet infâme Qui me haïssoit en son âme, Et qui ne veut pas m'écouter, Moi, qui ne le veux arrêter Que pour une saison meilleure; Après, qu'il aille, à la bonne heure, Chercher son' beau pays Latin; Qu'il aille suivant son destin, Recevoir quelque plaie ou bosse, Je ne lui parle plus de noce : Aussi bien c'est l'injurier Que de le vouloir marier! Pauvre folle, je ne demande Qu'une faveur qui n'est pas grande, Je lui demande un peu de temps; C'est de cela seul que j'attends A ma fureur quelque remède. Le grand diable qui le possède Le rendra sourd comme un aspic, Et je n'aurai point de repic<sup>2</sup>. Si ma demande est ennuyeuse, Ou'il contente une furieuse,

1 Premier livre des Amours, quatrième sonnet :

Je ne suis point, ma guerrière Cassandre Ny Myrmidon, ny Dolope soudard, Ny cest archer, dont l'nomicide dard Occit ton frere et mit ta ville en cendre, etc.

Repte est un terme du jeu de piquet, usité quand un des partenaires compte treite points d'apr s la composition de son jeu, avant d'avoir jeté ses cartes. La Pèrase signifie donc : Je n'aurai point d'avantage ; je ne serai pas favorisée. — On dissit faire quelqu'un repic et capat, pour le reinere, let fermer la bouche.

Et se contraigne un peu pour moi, Le cruel, qui manque de foi A celle qui manque à soi-même, Pour le chérir jusqu'à l'extrême! Va donc, ma sœur, va l'obliger A me complaire, et ne bouger, Et, pourvu qu'il ne m'abandonne, Dis-lui, ma sœur, que je lui donne Dès ce soir, comédie et bal. Ou que Dieu le garde de mal. Si tu conduis bien cette affaire, Tu me connois, laisse-moi faire; Si tu ne t'en trouves pas bien, Dis partout que je ne vaux rien. Je ne t'en dis pas davantage, Va donc parler à ce volage, Et cependant je chanterai, (C'est à savoir si je pourrai, Car je me sens tout hors d'haleine) La chanson d'Olympe à Birène 1. »

Sa sœur s'en alla, puis revint, Fit des messages plus de vingt, Et le trouva toujours de même, Et le premier et le vingtième. Il ne sit que lui répéter : \* Le bon Dieu vous veuille assister!» Non qu'il fût d'esprit si sauvage: Onc ne fut meilleur personnage; Mais il obéissoit aux Dieux, Et le destin capricieux L'avoit rendu d'homme traitable llomme de cœur impénétrable. Ainsi Borée, un maître vent, D'entre les Alpes se levant, Montagnes de neige couvertes, Vient sur un chêne aux feuilles vertes

De toute sa force donner Afin de le déraciner ; Cet antique voisin des nues, Pour du gui, des feuilles menues, Et quelque chose d'ébranché, En est quitte à fort bon marché: Si sa tête est des cieux voisine. Ses pieds, qu'on nomme sa racine, Sont proches du pays d'enfer , Si bien qu'il a beau s'ébousser's En soufflant, le bon vent Borée; Ainsi cette reine éplorée. Par ses larmes et par ses cris, Ses messages et ses écrits, Ne peut fondre ce cœur de glace: Il persiste, quoi qu'elle fasse, Et n'en est pas plus ébranlé Que cet arbre dont j'ai parlé. Quelque larme à la dérobée, Sans son consentement tombée, Peut sa face humidifier; Mais il ne s'y faut pas fier: Ce sont larmes de crocodile . Quoi qu'en dise messer Virgile. Revenons à dame Didon, A qui le méchant Cupidon, S'il faut que le Troyen s'éloigne, Va bien tailler de la besogne. Sa sœur avant fait son rapport, Elle s'effraya de son sort. Le désespoir saisit son âme. Et prit la place de sa flamme; Sa flamme se change en fureur, Ce qu'elle aima fui fait horrenr. Elle s'abandonne à la rage; Le jour même lui fait ombrage,

<sup>&#</sup>x27;Voir l'Orlando furioso, de l'Arioste, ch. x. Ces mots, la chanson d'Olympe Birène étaient passés en dicton, pour désigner les reproches d'une amante trompée au séducteur qui la délaissait. Le Savoyard parle à d'Assoucy (Arenter ch. vn. p. 87, éd. Delah.) d'une vieille complainte du pont Neuf: Birène, mon anbans la partie II, ch. Lvn de don Quichoite, Altisidore adresse à l'illustre chevalicune chanson ayant pour refrain : « Cruel Birène, fugitif Énée... »

<sup>2</sup> Ces trois vers rappellent ceux que la Fontaine devait écrire plus tard, à la te de sa fable : le Chêne et le Roseau.

Se gouffer les joues à force de souffler. Ordinairement ce mot se prend dax les déclater de rire, comme nous l'avons déjà vu précédemment.
 Larmes d'hypocrite, douleur feinte pour tâcher d'abuser et de surprendre.

Elle le hait, elle le fuit, Souhaite une éternelle nuit Pour ne se pas voir elle-même. La mort, par son visage blême. Ne lui fait point blêmir le sien. Son plus agréable entretien Ne sont que rages, que Furies, Que fantômes, que rêveries. Dans l'horreur qu'elle a de son sort, Elle ne songe qu'à la mort. Souvent quelque horrible présage A ce cruel dessein l'engage : Un jour, tâtant d'un vin nouveau, Ce vin se convertit en eau: Sa tasse, qu'elle avoit rincée. Fut d'elle en colère cassée, Car tant plus elle la lavoit. Tant plus sale elle la trouvoit. Un jour, pissant, la pauvre Élise, Elle pissa dans sa chemise. Buvant dans un vase émaillé, Son vin devint du sang caillé, Elle s'en rougit la mâchoire, Et ne put achever de boire. Un jour qu'elle sacrificit Comme le grand prêtre prioit, Le houc égorgé se réveille, Et mordit le prêtre à l'oreille, Dont il s'écria tout fâché On doute si ce fut péché, Car on tient que la destinée Avoit telle chose ordonnée); Il s'écria donc, reniant, Et son oreille maniant : · Foin du bouc, du vœu salutaire, De la putsin qui le fait faire! Eût-elle au corps ce fer plongé, Comme l'a ce bouc égorgé! » La reine remit la partie, Et, prenant d'une main l'hostie, A plusieurs le nez en brida; Le prêtre d'abord en gronda, Et puis après, à cause d'elle, Tourna la chose en bagatelle. Chaque jour il lui survenoit

Quelque chose qui l'étonnoit, Dont sa sœur n'eut jamais nouvelle. Quoique confidente fidèle. Un petit temple fort dévot. Que feu son mari, grand bigot, Respectoit autant qu'une idole, Que souvent cette pauvre folle Ornoit de fleurs et de festons. Et de blanches peaux de moutons, Un jour qu'elle étoit toute seule, Ce petit temple ouvrit la gueule, Et, le ton de voix imitant De ce mari qu'elle aima tant, Il dit. faisant le Jérémie : « Venez à moi. Didon ma mie. » Elle répondit sans couleur : « Temple, vous me portez malheur.» Souvent, durant la nuit obscure, Un oiseau de mauvais augure, Nommé chat-huant ou hibou, Concerte avec un gros matou, Et ces deux amis des ténèbres Chantent mille chansons funèbres Et font des exclamations Qui causent palpitations A la pauvre reine amoureuse, De son naturel fort peureuse. Bien souvent les gens étonnés Lui vont mettre devant le nez Une prédiction antique, Qui dit en langage Punique Qu'une pauvre reine mourra Pour un drôle qui s'enfuira. Toutes les nuits qu'elle sommeille. Ouelque songe affreux la réveille: Tantôt Eneas lui paroît, Qui la fuit ou la méconnoît, Ou bien qui lui fait face à face Une ridicule grimace. Elle court après, il s'enfuit. Puis elle se trouve, la nuit. Toute seule en une campagne Sans que personne l'accompagne; Elle siffle en paume 1 les siens, Elle huche ses Tyriens,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En se servant de sa main pour sifflet.

Mais les incivils sont pour elle Le chien de feu Jean de Nivelle. Lors elle tremble, elle pâlit, Et même pisse-t-elle au lit, Et même fait-elle autre chose, Sale en vers aussi bien qu'en prose. Comme des rats et des souris, Elle avoit grand'peur des esprits, Alors qu'elle étoit toute seule; Dieu sait donc comme elle s'égueule! Ainsi le pauvre Pentheus. Pour avoir dit que Lyæus N'étoit qu'un écume-taverne 1, Voit les déesses de l'Averne. Chacune en main un gros serpent Duquel elles le vont frappant. De cette insolente hévue Il eut une telle brelue. Que le plus souvent il pensoit Voir deux Thèbes, et non faisoit; Le pauvre fou n'en voyoit qu'une. Prenoit le soleil pour la lune : C'étoit la chercher en plein jour. Quand le soleil faisoit son tour, Il paroissoit double à sa vue, Tant son âme étoit dépourvue De ce qu'on appelle raison. Ainsi, lorsque de sa maison Oreste eut vengé la macule Sur sa mère un peu canicule 2. La tuant avec son ribaud. De sang froid ou bien de sang chaud; Depuis ce temps les comédies. Je veux dire les tragédies, l.e représentent qui s'enfuit Devant sa mère qui le suit : Là, l'on voit ce fils trop colère Qui gagne au pied devant sa mère, Qui l'appelle ingrat, inhumain,

Une torche noire à la main. Et de couleuvres une tresse Dont sans cesse elle vous le fesse Et, quand il la pense éviter, Sur son seuil il se voit guetter Par les donzelles Euménides. Vengeresses des homicides. Élise, pour avoir péché. N'est pas quitte à meilleur marci Elle se résout, la pauvrette, De choisir une mort secrète. Pour réussir dans son dessein. Qui ne part pas d'un esprit sain Elle cherche dans sa cervelle Quelque mode de mort nouvelle De se transpercer d'un couteau. Elle craint un peu trop sa peau; De s'en aller comme une bête Contre un mur se rompre la têt Ou bien s'étrangler d'un licol, Au grand dommage de son col, Cette mort est pour le vulgaire Des rois ne la pratiquent guère. De monter sur quelque lieu hav Et puis de là prendre le saut, Elle peut, tombant sur la tête, Montrer quelque endroit déshonnét Enfin, ayant bien ruminé, Et plusieurs morts examiné, Elle fit dresser une pyre 4 (Si ce mot que je viens de dire Est obscur à quelque ignorant, Qu'il sache, en langage courant Que ce mot, qui lui semble étra Veut dire du bois qu'on arrang Au haut duquel se vient loger Celui qui le fait arranger. Duquel après l'on fait grillade : C'est à la mort faire bravade:

<sup>1</sup> On d'rait aujourd'hui : un pilier de cabaret.

<sup>2</sup> Chaude, amoureuse.

<sup>3</sup> Voilà un genre de plaisanterie fort usité chez les écrivains comiques, so théâtre, soit dans les romans. Pour n'en citer qu'un exemple, c'est ainsi que, a suite du Roman comtque faussement attribuée à Offray, Ragotin choisit et re tour à tour divers genres de mort, par des raisons analogues. (Voir notre chez Jannet, t. II, p. 293.)

<sup>·</sup> Du latin pyra, bucher,

Pour moi je ne le ferois pas : Elle ne vient qu'à trop grands pas, Cette demoiselle édentée, Sans être ainsi de nous hâtée. Outre que qui se tue ainsi Court risque d'être sans merci, Trainé tout nu sur une claie 1; Et c'est pour cela qu'elle essaic De mourir de quelque trépas, Pour lequel on ne puisse pas L'exposer en place publique, Comme au seigneur Caton d'Utique On eût fait, si de sang rassis Parmi nous il se fût occis). Voulant donc jouer de son reste, Pour couvrir ce dessein funeste Elle sit appeler sa sœur, · A qui d'une feinte douceur, Cachant sa mortelle pensée, Elle dit : « Il m'a donc laissée, L'ingrat, le Turc, le vagabond! A sa parole il fait faux bond; Nais je veux bien perdre une oreille Si je ne lui rends la pareille, Ou je le ferai revenir. l'ai trouvé pour y parvenir, Si je ne me trompe, une voie Qui te causera de la joie. On m'a certains avis donné, Bont j'ai l'auteur bien guerdonné, Car il en a reçu cent jules 2, El l'ai fait valet de mes mules.

Cet homme donc que je te di, Qui n'est pas un homme étourdi, Des confins de l'Éthiopie, Où le ciel sur Atlas s'appuie, Pays des noirs Massiliens La plupart grands magiciens, Me fait venir une sorcière. Qui fut autrefois chambrière D'Hespérus, et menoit, dit-on, Tous les jours pisser son dragon, L'appâtoit, lui donnoit à boire, Avec quatre mots de grimoire, Le rendoit doux comme un agneau, Prodige en serpent très-nouveau. Au sabbat elle est la première, Et du bouc noir la familière 3: Des morts elle fait des vivans, A des farfadets pour suivans. Un certain balai, qu'elle monte, En vitesse un cheval surmonte : Il vole comme un tourbillon. Elle est du diable postillon; Il tonne lorsque bon lui semble, Pleut, grêle et vente tout ensemble, Sait bien faire tourner le sas, Fait venir la lune ici-bas 8, Et descendre dans les campagnes Les arbres des hautes moutagnes. Elle fait des petits marmots, Sur lesquels disant quelques mots, Elle porte l'amour dans l'âme Tant de l'homme que de la femme<sup>6</sup>.

Voir Samt-Edme, Dict. de la pénalité, art. Suicide.

Monnaie romaine : un jule valait vingt-cinq ou trente centimes.

C'était sous la forme d'un grand bouc noir aux yeux étincelants que le diable se faisait adorer au sabbat, du temps qu'il y avait des sabhats : le bouc et le manche à babi dont il s'agit trois vers plus loin étaient les montures habituelles des sorcières pour se rendre à leurs assemblées nocturries.

Lutins ou demons familiers, généralement serviables, qu'on voyait ou entendait à muit. Ils restaient souvent invisibles, et quelquefois se montraient sous des figures d'animaux.

<sup>5</sup> On peut comparer ce passage et celui de Virgile qui y correspond aux deux podes d'Horace sur Canidie :

Quæ sidera... lunamque cœlo deripit.—(V.) ... Re xa cœlo devocare sidera. —(XVII.) Carınina vel cœlo possunt deducere lunam,

dit aussi Virgile dans sa huitième églogue.

Cette pratique était très-répandue dans la sorcellerie. On faisait des images en

Sous elle la terre mugit. Quand sa verge puissante agit, Une rivière vers sa source, Walgré qu'elle en ait, prend sa course. On la vient voir de toutes parts Pour des pommades, pour des fards, Pour faire des maquerellages, Pour rentraire des pucelages. Pour trouver de l'argent perdu, Pour de la corde de pendu Dont elle fait ses maléfices 1. Toutes les nuits dans les justices Elle va l'échelle planter. Son démon lui vient rapporter Tout ce qui se fait sur la terre, Tant en la paix comme en la guerre, Sur son dos la porte en tous lieux, Et la rend invisible aux yeux. Elle sait nouer l'aiguillette ; Bref elle commande à baguette A tous les habitans d'enfer, Même à monseigneur Lucifer. C'est en cette femme savante

Oue ie mets toute mon attente. O chère sœur! c'est malgré moi Que je m'en sers, en honne foi: C'est une chose défendue : Mais toute espérance est perdue De siéchir le prince Troyen, Si ce n'est par ce seul moyen. Fais donc mettre sur une pyre Les choses que je te vais dire: Son bonnet de nuit, ses chaussons Une paire de caleçons, Sa bigotelle<sup>3</sup> et sa pincette. Qu'il a laissés sur ma toilette, Son épée à faire combat, Et le détestable grabat, Où je me suis abandonnée A ce fils de putain d'Énée. La sorcière dit qu'autrement Ne se peut finir mon tourment; Que tout ce qui fut à l'infâme Doit être purgé par la flamme, Et qu'en cela git mon salut. » Tout ce que la reine voulut,

cire représentant la personne qu'on voulait, et, en les transperçant d'une siguille, en les faisant fondre devant le feu, etc., on causait les nièmes douleurs aux originaux de ces images : c'est ce qu'on nommait envoltement. La duchesse de Glocester, liuggieri, la maréchale d'Ancre, etc., furent accusés et condamnés pour crimes d'envoltement. Canidie savait également animer des figures de cire: As que mouver cereas imagines... possim (Épode XVII.) Dans laabelt g'égapte, Aching d'Arnim fait jouer un rôle à un golem, c'est-à-dire à une figure d'argile façonnée à la ressemblance d'une personne, et qu'une sorcière anime, de manière que tout le monde croie qu'elle vit réelement. Ces figures de cire servaient aussi biem pour inspirer l'amour que pour causer la mort, et on peut voir encore, dans la huitième églogue de Virgile, la description du cérémonial usité dans ce dernier cas.

4 On sait que la corde de pendu portait honheur à tous ceux qui en avaient sur eux : cette superstition n'a pas encore disparu aujourd'hui. Le Loyer, dans son Histotre des Spectres (1603, in-4\*), s'est étendu là-dessus.

2 Le nouement de l'aiguillette, par lequel on rendait un homme impuissant, était une des croyances les plus répandues dans le peuple. C'est aussi une des plus anciennes. Il en est question dans Platon (Lofs, liv. XI), dans Ovide, Virgile, etc. Tous les démonomanes français, Thiers, le père le Brun, Delancre, Bodin, etc., etc., en parlent fort au long. Plusieurs conciles lancèrent des anathèmes contre les noueurs d'aiguillettes, et le cardinal du Perron fil mettre dans lerituel d'Évreux, ville dont il était évêque, des prières contre ce malétice. (Voir, dans le Dict. infernal de Collin de Plancy, l'article Ligature.)

3 Bigotelle ou bigotère: c'était une pièce d'étoffe ou de cuir dont on se bridait la moustache la nuit, pour la maintenir retroussée, lui conserver la forme qu'on voulait. Anne le crut sans contredire, N'attendant d'elle rien de pire Que ce qu'elle fit quand le sort A Sichæus donna la mort. Faisant donc une révérence, Non pas à la môde de France. Mais en disant Salamalec, Et se portant la main au bec, Elle courut, troussant sa jupe, Exécuter, la pauvre dupe, Ce que dame Didon vouloit, Un peu plus tôt qu'il ne falloit.

La pyre fut bientôt dressée, Et branche sur branche entassée De chêne sec et de cyprès, Fendu par éclats tout exprès. L'inconsolable dame Élise, Faisant une mine bien grise1, Monta dessus à pas comptés, Criant trois fois : « Or, écoutez. » On l'écouta, pour lui complaire. Mais elle ne fit que se taire. Elle sema feuilles et fleurs, Et mit, répandant force fleurs, D'Eneas la rude rapière Sur le lit, ou le cimetière De son honneur, le méchant lit Où la dame sit le délit: Sur ce même lit une image Représentant le personnage. Virgile dit que ce marmot, Si ce n'est qu'il ne disoit mot, Ressembloit au bon duc de Troie Si fort, que chacun avec joie Crioit : «Voilà maître Eneas; » Et pourtant ce ne l'étoit pas. Et puis, faisant de l'empêchée, Une prêtresse enharnachée

De tous ses funèbres atours Fit deux cent quatre-vingt-deux tours Alentour des autels sans nombre. Les dieux de la demeure sombre Furent, quoique ni beaux ni bons. Appelés par leurs trois cents noms Omis l'Erèbe ne fut mie, Ni le Chaos, que Dieu bénie, Ni la triple dame Hecaté, De ceux dont l'esprit est gâté La patronne, et cette patronne L'est, dit-on, de mainte personne Puis, d'un petit vase de fer, D'eau puisée au grand puits d'enfer Elle versa pour le moins pinte. Je boirois plutôt de l'absinthe Oue d'une telle eau, me dût-on Assommer à coups de bâton. Elle fit bien d'autres mystères: De plusieurs herbes mortifères Elle parsema le bûcher: Puis un petit morceau de chair. Ou'ont au front les fils des cavales. Bon contre les vertus morales. Et bon pour donner de l'amour. Fut par elle aussi mis au jour 2. Didon offrant aux Dieux la mole 3. L'œil égaré comme une folle, Le pied droit nu, l'autre chaussé, Et le vêtement retroussé. Deux doigts au-dessous de la hanche. Tenant l'autel de sa main blanche. Attesta hautement les dieux. Ceux de l'enfer et ceux des cieux. Les astres et leurs influences. Et leur fit force doléances, De ce que leur influxion Nuisoit à son effection,

on disait alors: faire mine grise, pour: être de mauvaise humeur, avoir la phyadonomie triste. Nous verrons encore cette expression plus loin.

Il s'agit ici de l'hippomane, qui entrait dans la composition de la plupart des philtres. Suivant les traités sur la science magique, l'hippomane fait naitre une passion ardente et fougueuse, quand il est pris, réduit en poudre, avec le sang de la personne qui veut se faire aimer. Porta décrit longuement, dans sa Mugie naix-rele, toutes les propriétés de l'hippomane.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Espèce de gâteau sscré, formé de blé torrésié, mélé de sel, qu'on répandait sur la tête de la victime.

Et pourtant, comme étant bien sage, Ni du penser ni du langage Ne leur dit pire que leur nom, Ce qui de tous fut trouvé bon; Oui bien un peu clabauda-t-elle Contre son amant infidèle, Lui souhaita venin d'aspic, Et le regard d'un basilic, Tic, scorbut, lèpre, diarrhée, Écrouelle et fièvre pourprée, La petite vérole, et pis.

Et là-dessus d'un noir tapis S'afflubla la nature humaine : La nuit vint dans un char d'ébène. Le sommeil avec elle vint. Qui sit des dormans plus de vingt : ll en fit au haut des montagnes. Dans les vallons, dans les campagnes, Dans les fleuves, dans les étangs, Dans les villes, et dans les champs. Chacun dormoit dans Trebizonde, Plus de cent milles à la ronde, Dans Paris, Rome, enfin partout Notre horizon, de hout en bout: Didon seule en notre hémisphère, Tandis que de la mort le frère, Doux frère d'une rude sœur. Enchante tout par sa douceur, Tandis que toute la nature Semble être dans la sépulture, Et que tout vivant paroît mort, Didon, dis-je, non plus ne dort Ou'un chat-huant dans les ténèbres. Elle fait cent desseins funèbres. Et dit en soupirant tout haut, Ces paroles, ou peu s'en faut «Ventre de moi ! que deviendrai-je? Vers sire Hiarbas m'en irai-je Le prier d'être mon mari? Le fat fera le renchéri, Et me dira: Dieu vous assiste! M'en irai-je suivre à la piste Sire Æneas dans son vaisseau? ll me fera jeter dans l'eau.

Dicu sait avec quelle huée Des soldats je serois jouée, Puisque tel maître, tel valet! Ah! c'est un étrange poulet, Qui ne vaut pas qu'on le regarde. De telles gens le ciel nous garde! Tout ici-bas s'en va gâté, Faute d'honneur et loyauté. Mais je veux bien que j'y consente Oue i'aille comme une innocente Lui dire : Revenez à moi : Il feroit trop du quant à moi, Il me feroit couper ma jupe. Ma foi! je ne suis pas si dupe: Il vaut bien mieux s'en ressentir. Désolée infante de Tvr. De l'amour qui te rend si have, Serois-tu tellement esclave. Et manquerois-tu tant de cœur, Que d'aller trouver ce moqueur, Le prier de te faire grâce? Souviens-toi plutôt de sa race; Souviens-toi de Laomédon, Trop crédule dame Didon. Va-t'en plutôt à main armée, De ton désespoir animée, Fondre, avec tous tes Tyriens, Sur Énée et sur ses Troyens. Hélas, qu'est-ce que je veux faire Contre un si vaillant adversaire? Ses gens frappent comme des sourds. Loups, dogues, lions, tigres, ours. Ta nation lâche et perfide Voudra-t-elle suivre son guide? J'eus peine à les faire partir Lorsque je me sauvai de Tyr. Et cette maudite canaille, N'allant pas pour faire ripaille, Mais courir hasard du trépas, Reviendroit bientôt sur ses pas-Ils iront la tête baissée; Mais, leur colère étant passée, lls s'en reviendront tout ainsi Oue l'on a fait à Juvisy 1.

<sup>4</sup> Allusion à l'un des premiers fatts d'armes de la Fronde, qui eut lieu immèdia tement après la levée des portes cochères. « M. de Beaufort, dit Guy Joly dan Ah! plutôt, reine malheureuse, Sans faire tant de la pleureuse, Va te pendre sans hésiter. Il n'est plus temps de se flatter, Toute espérance étant perdue; Tu plairas peut-être, pendue: les hommes ont d'étranges goûts, Et les grands scigneurs plus que tous. Qu'est-ce donc que tu veux attendre? Encore une fois va te pendre; Tu te pendras fort justement. Quand on s'est pendue un moment, On ne vent plus faire autre chose. Et toi, de mon malheur la cause, Sœur Anne, qui me le peignis Aussi charmant qu'un Adonis, Et qui, de mes larmes touchée, Me rendis si fort débauchée, Que les poëtes en diront Peut-être plus qu'ils ne sauront, <sup>Je</sup> ne me verrois pas moquée, Ni comme une sotte escroquée, Si j'avois suivi ma raison Li moins cru mon échauffaison. l'aurois observé mon veuvage Sans faire un second mariage; J'aurois sans reproche vécu Saus faire après sa mort cocu Défunt Sichæus, mon pauvre homme : Toutes les fois que je le nomme, le sens mon cœur tendritier Et mes yeux humiditier. Oh! que te voilà diffamée, femme d'homme trop affamée! Et que ce lâche suborneur Te coûte de gloire et d'honneur! Tu serois bien plus fortunée Ni tu n'étois point femme née, Mais plutôt chienne ou hien guenon, Ou bien brebis, galeuse ou non! » Tandis que, sur cette matière, Elle passe la nuit entière,

S'en prenant même aux innocens, Énée, avec tous ses cinq sens, Dans sa nef paisiblement ronfle, Attendant que le bon vent gonfle Ses voiles de chanvre ou de lin. Comme ce prince peu malin, Et qui jamais ne l'eût laissée Sans une affaire bien pressée, Dans son vaisseau faisoit dodo Sans songer beaucoup à Dido, Le dieu Mercure vint en songe (Et ceci n'est point un mensonge), Car moi qui vous parle, Scarron, Je le tiens de maître Maron), Je dis donc que le dieu Mercure, Comme on le voit en sa peinture, Avec un bonnet à l'anglois, Un beau baudrier de chamois, Auguel pendille une escarcine. En sa main droite une houssine, Où deux gros serpens émaillés Sont l'un dans l'autre entortillés, A chaque talon talonnière, Et tout éclatant de lumière, Vint lui dire à peu près ceci : « Pauvre homme qui dors sans souci, Et qui ne sais pas qu'on s'apprête A te venir rompre la tête, Sauve, sauve-toi, de par Dieu, Et quitte vitement un lieu Où chacun a juré ta perte. La mer sera tantôt couverte De vaisseaux qui t'attaquerout: Malheur à ceux qui ne fuiront! Gagne le devant sans remise. Tu ne connois pas dame Élise: Toute gracieuse qu'elle est, Alors que quelqu'un lui déplait, C'est une diablesse complète. Toute autre femme est ainsi faite, Et n'est pas un pire animal Qu'une femme qui nous veut mal. »

ses Mémoires (p. 52), entreprit cependant d'ouvrir le passage de Corbeil, et il se mit en marche à grand bruit, avec un gros détachement de bourgeois de la ville qui devaient faire des merveilles; mais ils n'eurent pas le courage de passer Juviy, ayant appris qu'il était sorti des troupes de Saint-Germain pour les couper.»

Cette pressante remontrance Mit Eneas si fort en transe, Qu'il ne put jamais dire rien Au messager Cyllenien, Qui se perdit dans la nuit noire, Si Virgile est auteur à croire. Lors Æneas, frottant ses yeux, Qui peut-être étoient chassieux, Se mit, du plus haut de la poupe, A réveiller toute sa troupe, Criant bien fort : « Sauve qui peut ! Enfans, c'est à nous qu'on en veut. Un dieu du ciel me vient de dire Ou'on s'apprête à nous déconfire. Bon dieu qui nous viens avertir D'éviter les peuples de Tyr, Dieu qui nous conseilles la fuite, Nous allons nous mettre à ta suite; Si tu veux attendre un moment. Nous ferons ton commandement. Qui que tu sois, dieu tutélaire, Tu mérites un grand salaire, Et d'être en mon calendrier. Et vous, que j'ai droit de crier Et de vous rompre aussi les têtes Alors que vous faites les bêtes, Puisque vous me tenez pour chef, Démarrons d'ici derechef; Quittons cette maudite rive, Et quiconque m'aime me suive. lis en veulent, les basanés, A nos oreilles et nos nez. Faisons donc de ramer merveilles, Pour nos nez et pour nos oreilles: Plutôt que d'en être perclus, J'aimerois mieux ne vivre plus. Ces nez plats, ces puans de Maures, Sont de dangereuses pécores, Et Didon même ne vaut rien. Ouoigu'elle m'ait voulu du bien. Allons donc, mes amis, courage, Éloignons ce fâcheux rivage, Gagnons la mer encore un coup: Il nous importe de beaucoup, Puisqu'on en veut à notre vie: Quand elle nous sera ravie Par ces Africains forcenés,

Nous serons les plus étonnés. » Cela dit, son maître pilote Donna le signal à la flotte; Puis, d'un fourreau de maroquin Tirant son glaive damasquin, Æneas en coupa le cable De l'ancre fiché dans le sable, Et les autres chefs l'imitant, C'est-à-dire en faisant autant, Les vaisseaux en mer s'élargirent, Les flots de vaisseaux se couvrirent, Et l'on ne vit plus dans le port Que vaisseaux qui prenoient l'essor.

Alors l'aurore violette Laissa dans sa couche mollette Le vieux Tithon, un maltre fou, De s'être enchevêtré le cou. Si vieil, d'une si jeune femme. C'est une fort honnête dame, Qui, tous les matins, de ses pleurs Emperle, ce dit-on, les fleurs. Lorsque la rive basanée Fut d'elle tout ensafranée Et qu'elle eut semé ses joyaux Sur fleurs, arbres, herbes, roseaux, La Didon, que l'amour réveille. Et lui met la puce à l'oreille, Se jette en bas de son grabat. Voyant que le point du jour hat Ou plutôt blanchit sa fenêtre. Elle s'y mit pour reconnoître Ce que faisoit son cher ami, Lors pour elle un diable et demi. Quand elle vit, la désolée, La flotte Troyenne envolée, Et dans son port pas un vaisseau, Mais seulement quantité d'eau, Elle frappa de sa main close. Comme s'il en eût été cause, Son tant agréable museau, S'égratigna toute la peau, Fit cent actions d'une solle, S'appliqua mainte craquignole, Pocha ses yeux, mordit ses doigts . S'arracha le poil plusieurs fois, Puis, se frappant deux fois la cuisse « Il s'en va, dit-elle, le Suisse,

Et pour ne revenir jamais! Et toi, Jupiter, tu permets Que je me trouve ainsi moquée, Pans ma propre ville escroquee, Et sans pouvoir tirer raison D'une si noire trahison !. Et personne de mon royaume Ne se fera pas Jean Guillaume 1 Pour étrangler à belles mains Ce larron des plus inhumains! (a, qu'on l'attrape, qu'on le grippe; Çà, qu'on le châtre, qu'on l'étripe. Sortez, marchez, courez, volez, Frappez, tranchez, tuez, brûlez. Ah! que dis-tu, femme insensée! Où diable est ta raison passée? Où diable as-tu mis ta vertu? Pauvre femme, à quoi songes-tu? Oh! comme sans te donner trêve Tor rigoureux destin t'achève! Qu'il eût bien fait de t'assommer, Quand tu te mis à trop aimer, Et que tu te donnas en proie, Et ton sceptre, au prince de Troie! Pier-vous donc à ces pieux, A ces gens qui baissent les yeux, A cet homme de bien qui porte Son vieil père à la chèvre morte, Et qui sauve ses dieux du feu, Afin de mieux couvrir son jeu! Puisqu'ils ne sont qu'un contre quatre, Ne pouvois-je pas les combattre, Le prendre, et, l'ayant maltraité, Le hacher en chair de pâté, Et faire des capilotades

De tous ses maudits camarades: Et puis des membres rebondis Du fils faire un salmigondis, Le servir à table à son père, Et puis, après la bonne chère, Lui dire : « Malheureux goulu, « Ton chien d'estomac est pollu, « Et de ta propre géniture, « Glouton, tu t'es fait nourriture !» Mais, peut-être, de ton côté La victoire n'eût pas été; Au pis aller j'y fusse morte, Victorieuse ou non, qu'importe, Puisque la victoire n'a pas Pour Didon de fort grands appas! Ou victorieuse ou vaincue, Il faut toujours qu'elle se tue Pour avoir commis le péché De se donner à bon marché. Et puis ma ruine, peut-être, Pouvoit causer celle du traître : On peut son vainqueur entraîner, Souffrir la mort et la donner. Je pouvois confondre sa flotte. Me coiffer d'une bourguignote 2, L'attaquer, lui percer le flanc, Mettre tout à feu, tout à sang, Égorger le fils et le père. Mettre le feu dans leur galère, Et faire des autres vaisseaux Grillade au beau milieu des eaux; Puis, par un désespoir extrême, Avec eux me perdre moi-même. Soleil, qui chauffes l'univers. Soit de droit fil, soit de travers,

<sup>1</sup> Cétait le nom du bourreau de Paris. Je trouve, dans le recueil de Maurepas (XXI, f. 487), cette chanson sur la mort de Richelieu :

Bien que la mort du cardinal Nous cause une nouvelle joie, Jean Guillaume seul plaint son mal, Et voudrait, le bourreau qu'il est, Qu'il fût vif pour son intérêt.

Puretière a écrit, dans son Roman bourgeois, une Épitre dédicatoire du premier livre que je ferut à très-hast et très-redoutable seigneur Jean Guillaume, dit Saint-Aubin, maître des hautes-œuvres de la ville, prévôlé et vicomté de Paris.

<sup>2</sup> Ce mot désigne soit un casque de fer, soit un bonnet militaire rembourré et garni d'étoffes.

Oui tout vois et qui tout regardes, Et, par les rayons que tu dardes, Produis la lumière et le jour, Vis-tu jamais plus lache tour? Junon, qui sais toutes ces choses, Et qui peut-être me les causes; Et toi, ténébreuse Hecaté, Toi qui par mon ordre as été La nuit aux carrefours hurlée. Et par tes saints noms appelée; Dames des ténébreux manoirs, Vengeresses des crimes noirs, Dieux de la moribonde Élise, Si la vengeance m'est permise, Prenez, justes divinités, Part en mes maux, et m'écoutez! S'il faut que mon filou d'Énée, Par l'arrêt de la destinée, Laquelle bien souvent ne sait Pourquoi les choses elle fait; S'il faut, dis-je, que ce volage Attrape enfin quelque rivage, Que ce ne soit pas sans danger Et sans avoir peur de plonger! Qu'il tremble de peur comme un lâche, Ou'il en pleure comme une vache, Qu'un peuple qui le pousse à bout, Et qui, dos et ventre partout Le batte, et toute sa cohorte, Soit où la tempête le porte, Et que, ne sachant où donner, Ou'il soit contraint d'abandonner Son fils lulus, et s'en aille, En équipage de canaille. Mendier un foible secours! Ou'il voie à la fin de leurs jours Ses plus chers par fer ou par corde; Et, si par la paix on s'accorde, Qu'il n'en jouisse pas longtemps : Qu'il meure au plus beau de ses ans, Et que son corps sans sépulture Aux oiseaux serve de pâture, On bien qu'il soit des loups mangé Et comme un cheval mort rongé! Et vous, nation Tyrienne, Que jamais il ne vous advienne D'être jamais correspondans

Avec ses chiens de descendans!
Que quelqu'un naisse de ma race,
Qui chez eux-mêmes les défasse,
Qui soit un brûleur de maisons,
Mangeur de poules et d'oisons,
Un grand déflorateur de filles,
Et grand ruineur de familles!
Soyez d'eux toujours divisés,
A tous leurs desseins opposés,
Alliés de leurs adversaires,
A leurs confédérés contraires;
Enfin, soyez tels que les chats
Ne soient pas plus méchans aux rai
Voilà ce que je vous demande,
Et que le bon Dieu vous le reade

Après ces imprécations, Ces funestes intentions Lui changèrent tout le visage. S'abandonnant toute à la rage, Et ne songeant plus qu'à mouris Elle dit qu'on allat querir Barcé, de Sichæus nourrice; Car la sienne, mise en justice Pour avoir fait à Tyr un vol, Avoit fini par un licol. Aussitôt qu'elle fut venue. La vieille nourrice chenue. Au front étroit, œil enfoncé. Nez plat et pourtant retroussé. La reine lui dit : « Ma nourrice. J'ai besoin d'un petit service : Va faire venir vitement Ma sœur, dis-lui que promptemes Elle se lave tout entière Par trois sois en eau de rivière: Oue les animaux destinés Avec elle soient amenés. Et toi, mets aussi sur ta tête Ton bandeau des saints jours de fê J'ai dessein, pour me mettre bie Avec Jupiter Stygien, De lui faire un beau sacrifice. Et punir du dernier supplice Le marmouzet de ce mâtin Qui me fait passer pour putain. La vieille s'en court à pas d'oie Où la pauvre Didon l'envoie,

Laquelle, lors, de toutes parts Lancant ses funestes regards, Se retira, folle achevée, 0ù la pyre étoit élevée, Le seu de ses yeux tout éteint, les lèvres livides, le teint Tout pâle et la vue égarée. Sa mort, qu'elle tient assurée, Lui donne un air rempli d'horreur, De désespoir et de fureur. Quand, prête à jouer de son reste, Elle vit le bûcher funeste. Elle se hata d'y monter. Elle avoit en soin d'apporter La dague de messire Énée, D'un pan de robe embéguinée, Afin qu'on ne pût soupçouner Qu'elle s'en voulût asséner. Elle apercut sur la couchette Où sa faute avoit été faite Du faux amant les caleçons, Son bonnet de nuit, ses chaussons, Et le reste de ses guenilles, Et d'amour quelques béatilles 1, Comme rubans, vers et poulets, Bagnes, cheveux et bracelets; Et puis lâcha paroles telles A l'aspect de ces hagatelles : Bijoux autrefois désirés. Haillons autrefois honorés, Et qui maintenant ne me faites Que hair celui dont vous êtes. Écoutez mes derniers discours! le sais que je parle à des sourds, Mais ma raison s'est envolée; Excusez une désolée. l'ai vécu reine de ces lieux Tant que l'ont permis les bons dieux; l'ai fait faire une helle ville, l'ai toujours été fort civile; Nais, hélas! pour l'avoir été, l'ai tout mon cher honneur gâté. Non mari, frappé par derrière, De mon frère qui ne vaut guère, A reçu satisfaction

Par ma généreuse action D'avoir sa finance enlevée; Chacun m'en a fort approuvée, Et le rôle que j'ai joué En ce monde cût été loué, Si du fils de putain d'Énée La flotte en ces bords amenée Par quelques Dieux à moi fâchés, N'eut tous mes beaux explo:ts tachés.»

Après ce langage farouche Elle baisa deux fois la couche. Couche où la dame se perdit. Comme je vous ai déjà dit: Et puis après, toute changée: « Mourons, et sans être vengée, Dit-elle. C'est là le destin Que doit avoir une putain; Et qu'Æneas, voyant reluire La flamme qui me va détruire, Ait le cerveau tout étonné De ce présage infortuné! » Ayant parlé de cette sorte, On la vit tomber demi-morte, Sans dire un seul mot d'In manus. Un glaive entre ses tetons nus Avoit fait un large passage Par où cette dame peu sage Répandit de bon sang humain Par terre, non pas plein la maiu, Mais plein une bonne écuellée; Et son âme, parmi mêlée, S'en alla je ne sais pas où. Après ce bel acte de fou (Tout beau, je veux dire de folle), Chaque valet joua son rôle, Chacun ses cheveux arracha, Par grimace ou non se fâcha. Des femmes les cris et huées Penétrèrent jusqu'aux nuces. On n'entendoit que hurlemens; Les poings les visages gourmans Faisoient un tintamarre étrange: Là quelqu'un les deux mains se mang Là, l'autre pèle son menton, Et l'autre de coups de hâton

<sup>1</sup> Littéralement, petites choses délicates et friandes,

Se meurtrit le dos à soi-même; Bref, le désordre est tout de même Oue si l'on avoit introduit L'ennemi de jour et de nuit Dedans Tyr ou dedans Carthage: Le soldat s'anime au pillage, Et par les quartiers s'épandant Va tout prenant et tout perdant; Les cris de femmes qu'on viole, Les regrets de ceux que l'on vole, Sont portés jusque dans les cieux, Et le feu, rendu furieux Par le vent qui se fait de fête, Paroît victorieux au faite Des saints temples et des maisons, Qu'il réduit après en tisons. La confusion est semblable, Après cette mort déplorable, Dans Carthage, où les Tyriens Donnent au diable les Troyens.

Anne, ayant appris la nouvelle, En pensa perdre la cervelle: Elle y courut, se déchirant Le visage, et son poil tirant. Frappant sur quiconque l'arrête, Et donnant de eul et de tête, Elle se fit bientôt chemin A eoups de pieds et coups de main. Ayant ainsi chassé la tourbe, Elle cria: « Ma sœur la fourbe, Vous jouez donc de ces tours-là? Est-ce bien vivre que cela?

Vraiment vous en saviez bien d'autres! Vous traitez donc ainsi les vôtres, Et tout cet apprêt d'échafaud Étoit un attrape-nigaud? Mais, hélas! de quoi me plaindrai-je 🔁 A qui raison demanderai-je? Pour avoir trop tôt obéi, J'ai tout perdu, j ai tout trahi. O bourguemestres de Carthage, Vous n'avez guère de courage Si contre dame Anne fâchés. En morceaux vous ne la hachez! O sœur, autrefois si jolie, Vous avez fait une fölie, Laquelle on ne peut réparer. Avez-vous dû vous séparer D'une sœur qui fut si fidèle? Il valoit mieux s'assurer d'elle. Puis toutes deux, d'un coup fourré -Chacune en main glaive acéré, S'entre-pénétrer la peau tendre Ou bien d'un taillant se pourfendre-Au moins si j'avois assisté A ce trépas prémédité, J'aurois eu du gain dans ma perte— Et j'aurois gobé, bouche ouverte, L'âme de ma sœur s'envolant, Si que l'une à l'autre mêlant, J'en aurois une bonne paire Et ce seroit un bon affaire De pouvoir en aider à point Quelque ami qui n'en auroit point .

· Burlesque paraphrase du vers de Virgile ;

..... Extremus, si quis super halitus errat, Ore legam...

tes vers de Scarron me rappellent un passage de l'Hist. com. des estats et empires de la Lune par Cyrano. Quand on a permis à un philosophe de se défaire de la vie. à cause de son grand âge, «il averiti ses plus chers et du jour et du lieu. Geuxei se purgent, et s'abstiennent de manger pendant vingt-quatre heures; puis, arrivés qu'ils ont au logis du sage, et sacrifié qu'ils ont au soleil, ils entrent dans le chambre, où le généreux les attend sur un lit de parade; chacun le veut embraser, et, quand c'est au rang de celui qu'il aime le mieux, après l'avoir baisé tendrement, il l'appuie sur son estomac, et, joignant sa bouche sur sa bouche, de la main droite il se baigne un poignard dans le cœur. L'amant ne détache point ses lèvres de celles de son amant qu'il ne le sente expirer, » etc. Auparavant, Cyrano fait raconter par un habitant de la Lune comment il a troqué son corps de vieillard contre un corps de jeune homme : «Je me suis enquis du chemin de l'hôpi-

Ch, de l'eau, vite qu'on m'en puise, Afin que je la gargarise, Ou bien plutôt un peu de vin :

Ma sœur aimoit ce jus divin.

Mais à propos, de l'émétique,
Car il est, dit-on, mirifique,
Et ressusciteroit un mort.

Que ne la saignoit-on d'abord?

La mort est souvent éloignée
Par une première saignée '. »

Tenant ces funestes propos,
Comme elle avoit le corps dispos,
Haute en jambes comme une autruche,
Et grimpoit comme une guenuche,
Elle se fit voir d'un plein saut
Au beau milieu de l'échafaud.
Là recommencèrent les plaintes,
Et les souffletades non feintes.
Didon voulut le jour lorgner,
Mais il fallut bientôt cligner.
Elle voulut par bienséance

Faire à sa sœur la révérence. Mais elle en eut le démenti De son corps trop appesanti. Trois fois sa mourante paupière S'ouvrit, pour chercher la lumière, Et, l'ayant vue, elle lâcha Un soupir, et ses yeux boucha. Junon, voyant la mort camuse Qui trop cruellement s'amuse, Comme se plaisant à son jeu. A tuer Didon peu à peu, Elle appela sa messagère Iris, déesse fort légère. Iris venue, elle lui dit : « Va-t'en couper le fil maudit De ma Didon infortunée. Elle avance sa destinée, C'est pourquoi son âme ne peut Sortir aussitôt qu'elle veut, Et sans doute la Parque grise, Qui se fâche d'être surprise,

tal, ou, entrant, j'ai trouvé le corps d'un jeune homme qui venait d'expirer... le men suis approché, feignant d'y connaître encore du mouvement... de sorte que, sans être aperçu, j'ai approché ma bouche de la sienne, où je suis entré comme par un soufile ; lors mon vieux cadavre est tombé, et, comme si j'eusse été ce jeune homme, je me suis levé. »

1 Vers le temps où Scarron écrivait ceci, la saignée était préconisée comme un remède souverain par toute une classe de docteurs. On peut voir jusqu'où cette ronviction était poussée chez eux, dans les Lettres de Gui-Patin, qui était un des partisans les plus déterminés de ce système. Ici, il nous parle du médecin Maulel, qui fut saigne trente-deux fois pour une fievre continue (Lettre xxxvIII); là, il nous apprend qu'il fit saigner vingt-quatre fois son propre fils pour la même maadie (Lettre cm); et ailleurs, qu'il se fit saigner sept fois lui-même pour un rhume (Lettre excu). Le premier médecin du roi, Cousinot, ayant eu un fort rhumatisme, fut saigné soixante-quatre fois en huit mois, - et finit par guérir (Lettre exciv). Quelle réflexion pourrait-on ajouter à ces chiffres, qui sont assez élo-quents ? Il faut voir comme il invective dui de la Brosse, le médecin ordinaire de Louis XIII, qui aima mieux mourir que d'être saigne, et Van Helmont, qui mourut enragé, dit-il, en punition de ce qu'il n'avait pas voulu se faire tirer du sang. Si son confrère Veslengius a succombé à une fièvre continue, c'est pour n'avoir été saigné que deux petites fois le dernier jour d'avril, etc., etc. Furetière s'est moque de cette manie, dans sa satire IV. Quant à l'émétique, dont il est question quelques vers plus haut, cette drogue eut également, au dix-septième siècle, sa grande popularité, comme le quinquina. Ce fut avec le vin émétique que MN. Esprit, Brayer et Bodineau eurent l'honneur de tuer le fils de la Mothe le Vayer. Gui-Patin parle souvent aussi de l'emploi de ce remède. Le père Carneau, célestin, qui avait été guéri par le vin émétique d'antimoine, sit paraître en 1656, sur cette panacée, la Stimmimachie, ou le grund Combat des médecins modernes sur l'antimoine. C.f. l'Antimoine purifié sur lu sellette, comédie en vers (1668, précédée d'un argument sur l'émélique préparé.

Ne veut pas jouer du ciseau. »
Aussi légère qu'un oiseau,
Et d'un beau satin de la Chine d'
Enrichissant sa bonne mine,
Iris vint au commandement
De la dame du firmannent,
Où Didon, tout agonisante,
Sur son triste grabat gisante,
Languissoit fort cruellement,
Expirant je ne sais comment.
Elle trouva la pauvre dame,

Dont le corps, luttant avec l'âme Avec d'incroyables efforts, Souffroit à la fois mille morts, Lors elle dit: « Je te délivre De tout ce qui te faisoit vivre. Neurs, meurs donc; c'est trop lante Lors on entendit bourdonner (ner. Son esprit sortant de sa plaie: Je ne sais si la chose est vraie. Didon mourut, l'ris s'enfuit. Adieu, bonsoir et bonne nuit!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voir, si l'on en est curieux, la définition et la description des diverses espèci de satin de la Chine ou satin des Indes, dans le Dictionnoire de commerce d Savary.

### A MONSIEUR

## DESLANDES PAYENS

CONSEILLER EN PARLEMENT DE LA GRAND' CHAMBRE, PRIEUR DE LA CHARITÉ-SUR-LOIRE ET ABBÉ DU MONT-SAINT-MARTIN, ETC.

Monsieur,

Puisque les épêtres liminaires sont la plupart longues et ennuyenses, et que ces gros escadrons de belles paroles, dont elles sont composées, ne paroissent sur le papier que pour faire avouer de gré ou de force, à ceux à qui on les adresse, que l'on est leur très-humble serviteur, vous ferez fort ben, dès ici, de ne passer pas plus outre à la lecture de la miennc. Peul-être qu'elle sera longue, et que, me laissant emporter au plaisir de vous entretenir, je ne craindrai point de vous enuyer, pourvu que je me salisfasse. En lisant donc seulement la conclusion de mon épitre, vous étes dispensé de tout ce qui la précede, et de celte conclusion même, Pourvu que vous me fassiez l'honneur de la croire. Quand je devrois passer Pour un jureur, il faut que je vous jure par Apollon, les neuf Muses, et lout ce qu'il y a de vénérable sur le sacré coupeau², que vous étes une des personnes du monde que j'estime le plus; je ne pense pas vous en domer des preuves bien assurées en vous dédiant mon livre, car, pur le meme serment que je viens de faire, je suis prét de signer, devant qui l'on

La Pierre Payen-Deslandes, qui mourut en 1684, était le doyen des conseillers de grand'chambre. Il était aim du père de Scarron. Celui-ci lui a adressé une longue patre (Recuetl des Cheures burlesques, t. III, p. 21.) C'est à lui aussi que Saint-Amant dédé son ode intitulée la Plute.

Sommet.

voudra, que tout le papier que j'emploie à écrire est autant de papier gâté, et qu'on auroit droit de me demander, aussi bien qu'à l'Arioste, où je prends tant de coyonneries. Tous ces travealissemens de livres, et de mon Virgile tout le premier, ne sont pas autre chose que des coyonneries, et c'est un mauvaix augure pour ces compilaleurs de mots de gueule, tant ceux qui se sont jelés sur Virgile et sur moi, comme sur un pauvre chien qui ronge un os, que les autres qui s'adonnent à ce genre d'écrire-là, comme au plus aisé; c'est, dis-je, un très-mauvais augure pour ces très-brâtables burleaques, que cette année, qui en a été fertile, et peut-être autant incommodée que de hannelons, ne l'a pas été en blé. Peut-être que les beaux esprits qui sont gagés pour tenir notre langue saine et nette donnerout ordre, et que la punition du premier mauvais plaisant qui

<sup>1</sup> C'est, dit-on, la question qui fut adressée à l'Arioste par le cardinal d'Este, son protecteur, lorsqu'il cut lu le manuscrit du Roland furieux: « Dove, diavolo, messer Lodovico, avete pigliato tante coglionerie? »

Pellisson, dans son Histoire de l'Académie, confirme le témoignage de Scarron : « Non-seulement le burlesque passa en France, mais il y déborda et il y tit d'étranges ravages. Chacun s'en croyait capable, depuis les dames et seigneurs de la cour, jusqu'aux femmes de chambre et aux valets. Cette fureur du burlesque était venue si avant, que les libraires ne voulaient rien qui ne portât ce nom, que, par ignorance, ou pour mieux débiter leur marchandise, ils donnaient aux choses les plus sérieuses du monde, pourvu seulement qu'elles fussent en petits vers-D'où vient qu'en 1649, on imprima une pièce assez mauvaise, mais sérieuse pourtant, avec ce titre, qui fit justement horreur à tous ceux qui n'en lurent pas davantage : la Passion de N.-S. J. C. en vers burlesques. » La Fronde avait été le signal d'un déchaînement universel pour tous les poètes du pont Neuf, et c'était en ce lieu, devant la Samaritaine, que se tenait le quartier général des écrivains burlesques qui bataillaient contre le Mazarin. Qu'il suffise de citer, outre la Gazette turlesque de Scarron, le Courrier burlesque de la guerre de Paris, par Saint-Julien, le Courrier de la cour en vers burlesques, la Juliade, l'Agréable récit des barricades, de M. de Verderonne, etc., etc. Et puis, comme le dit notre auteur, le succès du Virgile travesti avait alléché la tourbe des imitateurs. Il parut coup sur coup: les Amours d'Énée et de Didon, parodie du liv. IV, par Furetière (1649); l'Enfer burlesque ou le liv. VI de l'Enéide travesti (1649); la Guerre d'Énée en Ilulte en vers burlesques, par Barciet (1650); le Livre VII de l'Énéide enjouée, par Brébeuf; sans compter tous les travestissements qui se produisirent encore les années suivantes, et ceux d'Ovide, Horace, Juvénal, Lucain. (Voir notre introduction.)

<sup>3</sup> Par suite des troubles de la Fronde et des guerres civiles, Paris fut désolé par une horrible famine, de 1649 à 1655. Le setier de froment, fixé à treize livres le janvier 1649, était monté à trente livres, sept jours après, et au double vers le commencement de mars. Malgré toutes les précautions, la misère ne fit que s'accroître, et les pauvres en furent réduits à se nourrir de mets qu'il est à peine poscible de nommer. Voir la Bibliogr. des Mazarin., par Moreau, n° 1468; Rec. des velutions comment ce un s'est fait aunur l'assistance des nauves, de 1650 à 1654 etc.

relations contenant ce qui s'est fait pour l'assistance des paurres, de 1650 à 1654, etc.

4 Les membres de l'Académie française, dont les lettres patentes avaient été signées le 2 janvier 1655, mais ne furent enregistrées que deux ans et demi plus tard.

<sup>5</sup> Scarron devait savoir que l'Académie avait, au contraire, chargé un de ses membres de recueillir, pour son Dictionnaire, les façons de parler burlesques. Il

zera atteint et convaince d'être burlesque relaps, et, comme tel, condamné i trimuiller le reste de sa vie pour le pont Neuf 1, dissipera le fâcheu.r orage de burlesque qui menace l'empire d'Apollon. Pour moi, je suis tout ret d'abjurer un style qui a gâté tant de monde, et, sans le commandement exprès d'une personne de condition, qui a toute sorte de pouvoir sur mois, je laisserois le Virgile à ceux qui en ont tant d'envic, et me tiendrois a mon infructueuse charge de malades, qui n'est que trop capable d'exercer un homme entier. Je me représente quelque lecteur judicieux, qui se dit à soi-même, ou à d'autres, que j'ai donc grand tort de vous faire un si mauvais présent, et de vous importuner d'une dédicace. C'est à mon grand regret que l'enthousiasme m'a pris en même temps que le rhumalisme's, que je suis réduit à faire des vers pour n'être pas capable d'autre chose en l'élat où je suis, et qu'il faut que mes amis se sentent des incommodités qui viennent de la connoissance des poétes 6. El bien, Monsikur, ne m'en étois-je pas bien douté, que je me laisserois aller au plaisir de vous entretenir, et que mon épître seroit bien longue? Elle le seroit bien dovantage, si je la voulois remplir des belles actions qui rendent volre rie illustre; mais, quand on pense vous louer, on vous mortifie, et volre

avait été résolu que chaque académicien haranguerait à son tour. « Saint-Amant, di Pellisson, dans l'Hist. de l'Acad., demanda et obtint d'en être exempt, à la charge qu'il ferait, comme il s'y était offert lui-même, la partie comique du Dictionnaire, et qu'il recueillerait les termes grotesques, c'est-à-dire, comme nous parlerions aujourd'hui, burlesques. » C'était en 1637.

Le pont Neuf était alors le rendez-vous d'une foule de charlatans, saltimbaques, crieurs, industriels de tout genre, gazetiers, pamphletiers. Mais ce leu était surtout célèbre par ses chanteurs en plein vent, parmi lesquels brillait au premier rang le Sapogard, dont Boileau a parlé dans sa satire IX. La muse et les cansons du pont Neuf étaient passées en proverhe, dans un sens méprisant. C'est de li que vient le terme: un pont-neuf, qui est resté dans la langue (voir une note de notre édit. du Roman comique, chez Jannet, t. II, p. 95-6.)

<sup>2</sup> Probablement Marie de Hautefort, sa protectrice.

#### Scarron, par la grâce de Dieu, Malade indigne de la reine,

revient souvent, en vers et en prose, sur le peu de fruit qu'il retirait de cette charge exercée pourtant avec intégrité. Voir surtout ses nombreuses requêtes à Anne d'Autriche.

¹ Cette phrase rappelle celle-ci, du Roman comique : « Ragotin, pressé de son ²mour comme d'un mal de ventre. » (I, ch. xix.)

<sup>5</sup> Scarron a exprimé le même dégoût du burlesque et des écrivains burlesques ; dans une de ses *Epûres* :

Ils ont, pour discours ordinaires, Des termes bas et populaires, Des proverbes mal appliqués, Des quolibets mal expliqués, Des mots tournés en ridicule, Que leur sot esprit accumule Sans jugement et sans raison, etc. modestie en pâtiroit. Je lui fais donc grâce de deux ou trois feuilles de papier, que je pourrois employer à vos louanges; aussi bien on sait chea le Barbarc, et chez le Romain, aussi bien que chez le Français, ce que vous avez fait, et ce que rous éles capable de faire. Je finis donc enfin mor épitre, vous conjurant encore un coup de croire qu'il n'y a rien de pluirai au monde que ce qui est écrit au bas de la page : ce sont cinq mols dont l'original est signé de ma main, par lesquels je vous proleste qu je suis de toute mon âme,

MONSIEUR,

Votre très-humble, très-obéissant, et très-obligé serviteur,

SCARRON.

# VIRGILE TRAVESTI

## LIVRE CINQUIÈME

Fandis que Didon l'on brûloit, Messire Eneas s'en alloit, Poussé d'un vent soufflant en poupe, Ce qui plaisoit fort à sa troupe, Laquelle redoutoit l'effort Qu'une princesse, aimant trop fort, Pouvoit faire sur leurs personnes. Faire de leurs femmes des nonnes, Faire d'eux des moines châtrés, Après les avoir chapitrés, Ce n'étoit pour eux que des roses; Mais ils craignoient sur toutes choses, Qu'occire elle ne les voulût, Après quel mal point de salut. Tandis qu'entre eux ils en raisonneut, De leurs nefs, qui les flots sillonnent,

Carthage leur parut en feu.

Æneas n'eût pas donné peu
Pour en apprendre au vrai la cause :
Il sait bien ce qu'une femme ose,
Quand elle a chaussé son bonnet \*.
Son procédé n'étoit pas net,
Et le bon seigneur souvent pense
Qu'il lui doit plus que sa dépense;
Son esprit eu a cent remords
Et souvent reproche à son corps,
Qu'il s'est montré beaucoup fragile
Avec dame un peu trop facile.

Sitôt qu'il fut en pleine mer, L'air commença de s'enrhumer, Et d'un grand flux de pituite \* Et de grands coups de foudre ensuite

¹ Dicton qui signifiait s'opiniatrer, s'entêter d'une chose, suivre son caprice, en Taire à sa tête.

<sup>2</sup> Presque toute la littérature du temps de Mazarin s'est évertuée à décrire, en

Fit peur au troupeau Phrygien. Chacun lors eût donné son bien Pour être loin de la tempête; Chacun souhaita d'être bête Plutôt que d'être homme flottant, Car flottant et périclitant N'est quasi qu'une chose même. Palinurus, la face blême, Prit en main son bonnet pointu, Criant : « A qui diable en veux-tu, Neptune, maître des baleines, Souverain des humides plaines ? Pourquoi les vents porte-soufflets Apprêtent-ils leurs camouflets 4 Pour troubler le repos de l'onde? lls ne sont bons, en ce bas monde, Qu'à faire périr des vaisseaux, A faire tomber des chapeaux, Et remplir les yeux de poussière; Vraiment ils ne te craignent guère, Et font avec peu de raison Mal les honneurs de ta maison. Pourquoi combattre à toute outrance Les amis de ta Révérence, Gens pacifiques, gens de bien, Et qui ne leur demandent rien? Eh! de grace, seigneur Neptune, Plus de calme et moins de rancune!» Tandis que ces mots il lâchoit.

Tandis que ces mots il làchoit, Eneas sa barbe arrachoit, Se cassoit les dents de gourmades, Et meurtrissoit de souffletades Son visage de pleurs couvert : « Nous voilà donc tous pris sans vert! Cria-t-il au bon Palinure.

– Oui, répondit-il, je **vou** Quand Jupin même le vou Tout dieu qu'il est il ne p Nous conduisît-il en pers Par ce diable de vent qui Nous mener où nous prét Faire mourir tant de dind Quant à moi, si l'on me w Plutôt qu'être contraints Plus que nous n'avons de La Sicile n'est pas trop lo Où le brave Acestes deme Je suis d'avis que tout à Sans lutter contre mer et Ce qui perd les gens bies Nos vaisseaux y tournent k Eneas, essuyant ses joue De la manche de son pou (Car de mouchoir il n'av Dit : « Il faut croire le pi Car il voit bien que notre Contre ces démons incon: Pourroit fort mal passer : Pires que mauvaises hale Vents, de vos injustes fre Je serai donc toujours le Et, comme un homme de La mer donc toujours su De mes nefs brisera les c En Sicile donc, de par Di ll n'est point sur la terre Que plutôt je choisisse e Excepté la terre promise, Que celle qu'Acestes régit Où feu mon père Anchise

vers ou en prose burlesques, les quatre saisons, surtout l'hiver, et a les effets en un style comparable à celui-là, quoiqu'il ait souvent la de contre l'Hiper:

> L'air est malade d'un catherre, Et l'œil du ciel, noyé de pleurs, Ne sçait plus regarder la terre-

Et la lettre de Cyrano sur le même sujet: « ..... S'il neige, les hommes que c'est peut-estre au firmament le chemin de lait qui se dissot perte fait de rage escumer le ciel, » etc. Cela vaut bien le *rhamte* et l Scarron.

<sup>1</sup> Au propre, soufflets sur le visage.

Vieillard qui valoit un jeune homme. Cà donc, amis, travaillons comme Doivent travailler gens de bien. Notre travail ne va pour rien; Recommençons donc de plus belle.» Après une harangue telle, Qui le monde contenta fort. On entendit de bord en bord : Sicile, Sicile, Sicile! » Tôt après se découvrit l'île, Objet qui les tit rire tous Comme des perdus ou des fous. Acestes, personne bien née, Ramonoit lors la cheminée 1. Comme il étoit près de hurler : · Haut et bas! » jusqu'à s'égueuler, Aux nefs, banderoles et garbes, Armes, habits, Troyennes barbes, Il reconnut ses bons amis; Aussitot s'étant à bas mis. Non sans avoir devant huée La chanson, de voix enrouée, li fut au port les recevoir. lis furent ravis de le voir. D'une peau d'ours non entamée, Sa large échine étoit armée, Et chaque main l'étoit d'un dard : One ne fut un meilleur soudard. Le collet foupi 2'd'accolades, Et les bras froissés d'embrassades. Enfin, las à faire pitié, Il cria : « C'est trop de moitié; Amis, moins de cérémonie, Ou bien je fausse compagnie. » Ainsi que le seigneur voulut, Chacun rengaina son salut Et ne se sit plus tant de sête; Et lui, se mettant à leur tête, Ce qui ne fut pas laid à voir,

Il les mena vers son manoir, Sa petite case rustique, Où, sans beaucoup de rhétorique, Il les reçut à cœur ouvert. Il mit lui-même le couvert, Sa servante, Barbe appelée, A la fontaine étant allée. Ils repurent tous à gogo, Et puis après firent dodo.

Eneas, ayant fait un somme Légèrement, en honnête homme, Sitôt gu'il vit le point du jour, Il se saisit de son tambour. Et puis en sonna l'assemblée La troupe des Trovens troublée, Car ils n'étoient point avertis, Autant les grands que les petits, S'assemblèrent demandant : Qu'est-ce? A l'entour du sonneur de caisse. Oui leur tint (cessant de sonner. Et n'entendant plus bourdonner) Ce discours, ou bien un semblable, Monté sur une haute table : « O mes fidèles compagnons, Oue j'aime plus que mes rognons, Oui de Pergame en cendre mise Vous êtes sauvés en chemise, Pour être par monts et par vaux Participans de mes travaux, L'année est, me semble, accomplie, Malheur que jamais je n'oublie, Depuis que la mort attrapa Défunt monseigneur mon pala. Ce jour pour moi si déplorable, Et pour moi toujours vénérable, Mérite bien un bout de l'an. Dans le détroit de Magellan, Chez le Scythe, chez le Tartare. Chez le peuple le plus barbare,

At procul excelso miratus vertice montis.

Tel est le passage dont notre auteur-donne ici une traduction libre.

\* Chiffonné, gâté, sali :

.....Vilain. to foupis tout mon linge.
(Scarron, Jodelet duell.)

Voire chez les Grecs, qui pour nous Sont pires que Topinambous 1, Enfin, au milieu de Mycènc, M'en dussé-je trouver en peine, Je célébrerois ce saint jour. Aujourd'hui que, par un bon tour Que Dame Fortune me joue, Dont, ma foi, beaucoup je me loue, Nous sommes par les vents poussés Où nous avons ses os laissés, Il faut que je les solennise : Prép rons-nous-y saus remise. Prions les dieux, d'un zèle chaud, Que nous puissions trouver bientôt Cette terre tant désirée, Où, retraite étant assurée, Et murs, avec chaux et ciment. Élevés magnifiquement, Tous les ans nous y puissions faire Un solennel anniversaire. Acestes à chaque vaisseau Donnera le père d'un veau, Ou bien deux, si je ne me trompe; Demain, à grand éclat et pompe, Un sacrifice l'on fera. Où nos dieux on invitera, Et ceux de mon compère Aceste, Que chacun s'y rende bien leste,

Qu'on n'y fasse point les badins Qu'on n'y vienne point en gredin Ni les dames en martingales, En collets et chemises sales. Mais avec leurs plus beaux atou Que l'on ne porte qu'aux grands jou Verbi grațiă, les dimanches, Et surtout des chemises blanch Et, si le céleste flambeau Dans neuf jours paroit assez ber Pour croire que de la journée Eau du ciel ne sera donnée. Je vous proposerai des jeux Où je régalerai tous ceux Qui remporteront l'avantage. l'entends que le long de la plas Nos rameurs exercent leurs bra L'exercice des Fierabras Sera le redoutable ceste: Pour la lutte, course, et le rest Des jeux entre nous usités. Aux vainqueurs seront présenté Force joyaux et riches nippes. Je ferai défoncer des pipes, On y hoira de cent façons, On y chantera des chansons. Surtout celle de Grand' guenipp Moi-même, à la main une pipe,

¹ Les Topinambous étaient pris très-souvent alors, et aussi plus tard ce terme de comparaison injurieux. On connaît les deux épigrannmes de Boileau tre l'Académie, après la lecture du poême de Perrault sur le Stècle de Les Grand:

J'ai traité de Topinambous Tous ces heaux censeurs, je l'avoue... Et l'Académie, entre nous, Souffiant chez soi de si grands fous, Me semble un peu Topinamboue.

2 En gueux. Comme coquin, le mot gredin avait alors cette signification; Il semble à trois gredins, dans leur petit cerveau, Que, pour être imprimés.....

(Molière, Femmes sav., act. III, sc. 111.)

<sup>3</sup> On peut voir l'air de cette chauson noté dans le recueil de Maurepas (t. I, Airs notés, f. 28.) C'était sur cet air connu que se chantait la chanson :

> Benserade, Benserade, Pourquoi pues-tu tant?

On trouve souvent, dans Tallemant des Réaux : Chanter sur l'air de Grand guent, danser Grand guentppe,

Je hoirai, je pétunerai 4, Jusqu'aux gardes m'en donnerai 2; Car, pour célébrer telle fête, Je considère peu ma tête. Faites donc exclamation En signe d'approbation. » Alors se fit une huée

Dont mainte oreille fut tuée. Toute la côte répondit Au son que ce grand cri rendit. Ayant fait signe de se taire, Eneas n'entendit plus braire. Et puis. d'un visage courtois, L'estomac encore pantois D'avoir crié comme les autres, ll dit : « O camarades nôtres, Cest fort bien crié 3, Dieu merci.» Puis, avant malgré lui toussi (Car il avoit, s'il le faut dire, Criaillé trop fort, le beau sire, Yais par excès tout il faisoit, Dont bien souvent il lui cuisoit; Pailleurs, c'étoit un fort brave homme, Aussi bon qu'il en fut dans Rome, Or vous savez que les Romains Sont la fine fleur des humains. Nais linissons la parenthèse), Messire Æneas donc, bien aise

De voir ses gens gais et gaillards, Leur dit quelques petits brocards Dont auroit pu rire une souche, Puis, pour leur faire bonne bouche, Leur dit : « Allez, amis féaux, Couronner vos chefs de rameaux Pour faire honneur à feu mon père, Comme de l'arbre de ma mère, De laurier, arbre toujours vert, Vous m'allez voir le chef couvert. » Cela dit, sur sa chevelure L'arbre d'immortelle verdure Parut en chapeau faconné; De même en fut chaperonné Acestes, et le vieil Élyme, Au corps sec, à l'esprit sublime, Grand joueur d'échecs, et tarots 4. Et qui, pour guérir les surots, Les malandres, farcin, avives 5, Et pour prendre à la glu les grives, Enfin toutes sortes d'oiseaux. Savoit mille secrets nouveaux. Autant en fit le jeune Ascagne. Lors vêtu d'habits de campagne : C'étoit d'un fort beau bouracan 6, Que dans Carthage, en un encan, Sa belle-mère prétendue, D'une vieille nippe vendue

<sup>1</sup>8'en donner jusqu'aux gardes, c'est-à-dire par-dessus les yeux, — boire à lire-larigot.

Oui, reprit le lion, c'est bravement crié.

(LA FONTAINE, liv. II, f. xix.)

Sorte de gros camelot.

i le fumerai. Le mot de petun s'employa d'abord, concurremment avec celui de tabae. Il s'y avait pas bien longtemps que le tabae avait été introduit en France Pr Meot (d'ou on l'appeta aussi nécotire.) L'usage s'en éta t vite répendu, surrout Parai les débauch. s. Théophile, dans son Fragment d'histoire comique, Saint-Amani, dans quelques sonnets connus, sont au nombre des premiers écrivains qui en aient parlé comme d'une habitude.

Carles à jouer, marquées de figures particulières, et dont le dos est peint de Frisailles en compartiments. Voir les règles du jeu, dans la Matson des Jeuz, 1048, P. 33-40.

Strois, tumeurs dures sur la jambe du cheval, et dépendantes de l'os (sur os), l'alandres, fentes aux genoux d'un cheval, d'ou découle une humeur fétide. Farda, lumeur avec uleère (ou sorte de gale, de rogne) résultant du développement de tubercules dans le tissu cellulaire; maladie particulière aux chevaux, ânes, malets. Avises, glandes maladives des chevaux. Nous réclamons l'indulgence pour cette note de vétérinaire.

(C'étoit certain cotillon gris), Avoit acquis à fort bas prix, Et, pour faire la bonne mère, Donnée au fils pour plaire au père. Tous les jeunes godelureaux Se mirent aussi des rameaux. Chaque tête étant couronnée. L'incomparable maître Enée Se mit à la tête d'eux tous, Marchant sans ployer les genoux Avec une majesté telle, Qu'onc ne fut démarche plus belle, Onc ne fut un convoi plus beau. Étant arrivés au tombeau, La douleur sur la face peinte, Eneas sit apporter pinte D'un très-excellent vin clairet Pris au plus prochain cabaret, Et le répandit sans en boire (Chose très-difficile à croire); Ensuite du sang et du lait Quatre fois plein un gobelet; Sema le lieu de fleurs nouvelles, Et puis lâcha paroles telles : « Bonjour, de mon père les os, Qui prenez ici le repos, Tandis que moi, pauvre homme triste, Suivi des malheurs à la piste, Je cours comme un Bohémien Et traité comme un pauvre chien, Si du terme de quelque année De Madame la Destinée. Vos jours eussent été prolongés 1. Vous nous eussiez vus bien logés En la région d'Italie Oue l'on nous prône tant jolie, D'où l'on dit que nos descendans, Battans les geus malgré leurs dents, Comme ils voudront feront litière De la machine ronde entière; Mais le Dieu du ciel n'a pas fait Les choses selon mon souhait:

Sa sainte volonté soit faite! » Sur cette piteuse entrefaite, Un fort grand vilain serpent vint Qui fit frayeur à plus de vingt : Eneas en eut telle transe. Qu'il n'en fit nulle révérence. Lui qui les donnoit à crédit. Même pour rien, à ce qu'on dit. Ce grand serpent, long de deux aunes. Tout parsemé de taches jaunes, De bleu, vert, gris, noir, zinzolin, Avoit le regard très-malin. Il scandalisa par sa mine, Et par sa face serpentine, Et par de certains tordions 2 Qui causoient palpitations, Les plus huppés de l'assemblée, Oui sans doute eût été troublée Sans une vision d'honneur Qui dissipa toute leur peur: Outre que le serpent fut sage, Corps d'homme n'en recut outrage, Au contraire, il sourit au nez Des pauvres Troyeus étonnés, Et maître Æneas, pour lui rend re (Comme il étoit homme fort tenndre A tout ce que faire il voyoit; Quand il voyoit rire il rioit, Et son visage de rosée Avoit la peau toute arrosée. Quand quelqu'un devant lui pleur = 1. Ce que personne ne croiroit). Asin donc de lui faire fête. Et ne le traiter pas de bête, D'un visage tout radouci Æneas lui sourit aussi; Et le serpent, sans rien réparate, Se mit adroitement à prendre Sa part dans les oblations, Puis, refaisant ses tordions, Et des couleurs de son échin 😅 De sin tassetas de la Chine

\* Tortillements de corps.

<sup>1</sup> Sic. Scarron ne se ménage pas les licences, mais celle-là est plus forte que les autres. Peut-être s'est-il cru permis d'allonger le vers pour mieux peindre la prolongation des jours paternels : il en est bien capable.

Représentant l'arc bigarré Dont le ciel est souvent paré, Serpentant sur son jaune ventre, Le bon drôle de serpent rentre; Virgile ne dit pas par où, Je crois que ce fut par un trou; Mais, soit par trou, fenêtre ou porte, Fort peu, ce me semble, il importe. Il suffit qu'étant délogé, Emée avant un peu songé Et ruminé si ce reptile, 🛕 lécher les plats si habile, Étoit valet d'Anchise, ou dieu De ce tant vénérable lieu. Il conclut enfin en sa tête En attendant que de la bête On sût la vraie extraction) De faire en toute occasion De nouveaux honneurs à son père. Il se fit un visage austère, Car, en si funeste action, On doit avoir l'ambition De faire une mine piteuse. D'avoir la face bien pleureuse, Ou, lorsqu'on ne peut larmoyer, Il faut des pleureurs soudoyer. Le voilà donc en mine grise, Qui derechef régale Anchise : Il fait égorger cinq brebis, Cinq cochons gras et rebondis, Et cinq génisses potelées, Versa du sang par écuellées, Du vin pour le moins plein un seau; Puis, se penchant sur le tombeau, | Son père ou sa mère ne vienne.

Invoqua l'âme de son père, Qui fut si sourd à sa prière, Qu'à tout ce que le seigneur dit, Au diable un mot s'il répondit. Chacun des Troyens sit dépense Plus ou moins, selon sa puissance. Après force sang répandu, lls se mirent, à corps perdu, A faire entre eux tous la débauche : Chacun but, à droite et à gauche, A la santé de ses amis. Tout y fut en usage mis. Æneas, avec sa sagesse, Pinta si bien, qu'il fit mainte esse', Et même deux ou trois faux pas, Alors qu'à la fin du repas Il hasarda quelques gambades l'our réjouir ses camarades; Puis en un lit il se sauva, Où son vin à l'aise il cuva.

Le beau Phœbus, porte-Inmière, Enfin commenca la carrière Du neuvième jour désiré: Le ciel en parut tout doré; Jamais plus belle matinée Ne promit plus belle journée. Chacun vint, des lieux d'alentour, Tant pour voir Acestes que pour Voir ces gens dont la renommée Partout étoit si bien semée, Qu'en ce temps-ci même il n'est nul Qui ne trouve par son calcul Que de Troyen ou de Troyenne

<sup>1</sup> Zigzag en forme d's.

Par cette réflexion, qu'il ajoute de sa propre autorité, Scarron fait allusion à la manie qui avait pris certains esprits de prétendre que les Francs descendaient des Troyens. C'est le sentiment que développe Ronsard dans sa Franciade. Plusieurs historiens avaient aussi adopté cette opinion singulière, par exemple, Jean le Maire de Belges, dans son livre des Illustrations de Gaule et singularitez de Troye, et bien avant lui le bénédictin Aimoin, le chroniqueur Robert-Gaguin, Paul-Emile, etc., qui rattachent l'origine des rois francs à Francus, fils d'Hector. On peut voir sur ce sujet ce que dit de la Popelinière dans son Idée de l'histoire accomplie. D'autres historiens, comme l'abbé Trithème et Jacques de Cassan, avocat du roi au présidial de Béziers, ont suivi, sur ces origines, des traditions non moins fabuleuses. (Voir à la suite de la Bibl. franc., de Sorel, la Guide de l'Histoire de France, ch. 1.)

A grand donc, ou bien petit pas (Lequel des deux, n'importe pas), Tant de villes que de bourgades, Pour voir les renommés Troades, Vieillards, hommes, femmes, enfans, En leurs beaux atours piaffans, Se trouvèrent sur le rivage. Maître Æneas, faisant le sage (Car il faut bien couvrir son jeu Devant les gens qu'on connoît peu, Et bien faire la chattemite', Fit apporter une marmite (C'étoit un des prix destinés), Deux pourpoints fort bien galonnés, Moitié filet et moitié soie. Un sifflet contrefaisant l'oie. Un engin pour casser des noix. Vingt et quatre assiettes de bois Ou'Æneas, allant au fourrage, Avoit trouvés dans le bagage Du vénérable Agamemnon (Certain auteur a dit que non, Comptant la chose d'autre sorte; Mais ici, fort peu nous importe); Une toque de velours gras, Un engin à prendre des rats, Ouvrage du grand Aristandre, Oui savoit fort bien les rats prendre En plus de cinquante facons. Et même en dounoit des lecons; Deux tasses d'étain émaillées, Deux pantousles dépareillées, Dont I'une fut au grand Hector, Toutes deux de peau de castor, L'une bleu turquin, l'autre verte, Et l'une et l'autre d'or couverte; Un cistre 1, dont Priam sonnoit Quand la joie au cœur lui venoit, Et plusieurs autres pippes rares, Dont les âmes les plus avares

Pourroient contenter leur désir. Qu' Eneas avec grand plaisir. Et d'une âme fort libérale. Aux yeux de l'assemblée étale. Puis après il tambourina, Prit une trompette, et sonna Tara, tara, tara, tantare; Ensuite cria : Gare, gare, Jusqu'à se faire mal au cou \* (En quoi je trouve qu'il fut fou. L'on sit place, l'on tit silence. Maître Æncas, d'une éloquence Oue l'on ne sauroit exprimer : « Il faut commencer par la mer. Cria-t-il. Parmi nos galères On choisira les plus légères: Le vainqueur qui commandera Celle qui le prix gagnera Aura sa tête couronnée; Sa vertu sera guerdonnée D'un présent si bien étoffé, Qu'on dira qu'il est né coiffé. Mnestheus choisit la Balcine: Cette illustre race romaine Des tant renommés Memmiens. Si connus aux temps anciens, Est venue, au grand bien de Rome-De ces Troyens que je vous nomme. Nos de Masmes en sont aussi Descendus, chacun sait ceci 3. A la gloire de notre France. En qui l'on voit en concurrence La science et la probité. L'esprit, la générosité, Ensin les vertus cardinales Pêle-mêle avec les morales. Donner à tous à deviner A qui l'on doit le prix donner: Surtout, ce président sans tache. Le plus grand homme que je sache.

i Instrument à cordes, à peu près de la même forme que le luth, et d'un usage analogue. (Voir le Dictionn. de Furetière.)

<sup>2</sup> Scarron décrit ici la manière dont s'y prenaient les charlatans de l'époque, Tabarin, Brioché, les opérateurs du pont Neuf, etc., pour attirer le monde et s'annoncer.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ces vers semblent se rapporter à une prétention de la généalogie des de

Paris l'ornement. ans le gouvernement, monarchie entière, bien de la poussière de certains grands Atlas, ent plus foibles que las, aix de notre machine trains de ployer l'échine 1; t dire, en bon françois... it! in ce lieu je prévois lque gauche politique a ton fort magnifique rivain facétieux oit peu parleroit mieux. renti qu'on me puni-se, it vrai qu'on m'applaudisse. etournons à nos moutons. nctement racontons nt ceux qui commandèrent res, qui disputèrent par Æneas donné. une homme fort bien né, oit en ses exercices. rand pêcheur d'écrevisses, kimère commanda, gère qu'un dada. s. autre galant homme, sont descendus à Rome iens, gens pleins d'honneur, Galba, le bon seigneur, endit la tête chauve 1'il avoit le poil fauve; stus donc susnommé, vaisseau bien espalmé, gens à l'échine forte. om de Centaure porte : a le ieu de dés. coit les oiseaux bardés.

Car alors, si l'on me veut croire, On ne parloit point de lardoire. Cloantus, autre bon garçon, Parut en un blanc caleçon Sur la Seylle, une autre galère, Comme les autres fort légère. De cet ancien Cloantus Est venu le sieur : luentus. Et ce sont là les seuls qui furent Chefs des galères qui coururent.

On voit, loin du hord, un écueil · Ou'on découvre aisément de l'œil. Alors que la mer n'est pas sage, Alors qu'elle bout, qu'elle enrage, Cet écueil, moitié blanc et vert, Des flots enflés est tout couvert : Il a bien de l'air d'un théâtre. Ouand la mer, moins acariâtre, Est retournée en son bon sens. Les oiseaux en mer se saucans (Ce sont les plongeons, ce me semble) Vienuent en grosse troupe ensemble Y faire souvent station. Comme aussi conversation Avec des oiseaux de marine. Cet écueil a fort bonne mine. C'est pourquoi le Troyen le prit (Comme il fait tout avec esprit) Pour servir de but aux galères, Qui, sur les campagnes amères, Devoient, pour de riches joyaux. Faire suer maints alovaux. Eneas, en tout fort habile, Voulut qu'on jouât à croix-pile. Pour ne voir point de mécontens Parmi les nobles contestans. Les galères avant pris place. L'ardeur aussi bien que la glace

rétention que par malheur Scarron a eu la maladresse de combattre lus haut, avant de la proclamer ici, quand il a dit :

Qu'en ce temps-ci même il n'est nul Qui ne trouve par son calcul Que de Troyen ou de Tro enne Son père ou sa mère ne vienne.

pelle que le liv. III du Virgile tranesti est dédié au président de Mesme. st une évidente allusion à Mazarin. On était alors en pleme Fronde, et e rôle que jous Scarron dans la guerre contre le ministre le ministre. S'impatronisa des esprits; Les patrons, en habit de prix, Du haut de leurs poupes dorées, A leurs chiormes préparées De ramer comme des démons, Firent cent beaux petits sermons. La froide crainte de ne faire En ramant que l'eau toute claire 1, Fait qu'incessamment le cœur bat Au matelot comme au forcat 2. Nus comme les enfans qui sortent Des lieux où les mères les portent, Avant bien vidé le hanap 3. Et tous huilés de pied en cap, Les forçats sur les bancs attendent Que les trompettes leur commandent De ramer de tête et de cu, Pour être vainqueur ou vaincu. Voilà le signal qui se donne, Voilà la trompette qui sonne, Et fait la côte retentir; Je les vois tous d'un temps partir. La malepeste comme ils rament! Comme les flots verts ils entament! Comme ils hurlent, les fous qu'ils sont ! L'épouvantable bruit qu'ils font! Mon Dieu! que leurs rames sont belles! On diroit que ce sont des ailes: Qui n'auroit point vu de vaisseaux Diroit que ce sont des oiseaux. Je ne sais rien qui mieux ressemble A ces vaisseaux voguans ensemble Que quatre chevaux accouplés, Que des coups de fouet redoublés Font courir de toute leur force. Et le vert cocher qui les force Ressemble aux chefs encourageans

Leurs rameurs d'être diligens. Encore une fois comme ils rament! Comme l'eau salée ils entament! Les voilà qui voguent de front. Voyez-en un qui l'ordre rompt, Et qui devance tous les autres! Celui-là dit ses patenôtres : Rame, rame, tu feras mieux. Rame, et tu plairas aux bons dieux, Qui veulent que l'on s'évertue. Je veux que la fièvre me tue Si dans Marseille il v en a Qui rament comme ces gens-là! Les spectateurs d'un œil avide Regardent, et rament à vide, Tant est forte l'impression Que leur fait l'inclination. Le bruit des regardans qui crient, Et qui pour leurs bons amis prient, Retentit aux lieux d'alentour; L'écho fait du bruit à son tour. Et répond au mot de courage, Tantôt courage, et tantôt rage, Selon que celui qui le dit Chez l'écho trouve du crédit. Gyas, songeant à son affaire, Avec ses gens sut si bien faire, Qu'entre les autres il passa, Et de beaucoup les devança. De près le suit le sieur Cloante. Dont la galère est plus pesante. Mais aussi de rameurs plus fort. Après eux, de pareil effort, Le grand Centaure et la Baleine Voguent de carène en carène: Tantôt l'une prend le devant, Puis l'autre qui la va suivant.

Hercule veut qu'on se remue... Aide-toi, le ciel t'aidera. (LA FONTAINE, liv. VI, f. XVIII.)

<sup>4</sup> On dit encore aujourd'hui : ne faire que de l'eau claire, pour échouer, avorter misérablement. Ce proverbe est doublement bien placé ici.

<sup>2</sup> On sait que les forçats autrefois étaient condamnés à ramer sur les galères, — d'où ils ont gardé le nom de galériens, et leurs gardiens, celui de gardes-chiournes.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Grand vase à boire.

De suivante devient suivie, Et toutes, de pareille envie, Non pas avec pareil succès, Courent au gain de leur procès. Déjà ces amis adversaires D'ailleurs hommes très-débonnaires, Voyant qu'ils approchoient le but, S'entre-regardoient comme au rut Les gros marcous' s'entre-regardent, Où de leurs griffes ils se lardent. Chacun en son cœur souhaitoit Que la galère qui portoit Chaque prétendant et sa bande, Allat où le diable commande, Ou du moins au fond de la mer. Chacun se tuoit de ramer. Gyas, qui croit que son pilote, Comme un vieil fou qu'il est, radote, De ce qu'en mer il s'élargit, A ussi fort qu'un lion rugit, Et s'écrie, écumant de rage : Serre, serre donc le rivage, Fils de putain de Menetus; Serre, ou bien nous sommes victus 2. Serre donc, serre à la pareille. » Menetus fait la sourde oreille, Et s'éloigne toujours du bord, Et si pourtant il n'a pas tort : Habile qu'il est, il redoute Cartains rocs, où l'on ne voit goutte, Qui pourroient bien en son vaisseau Introduire un déluge d'eau. Lors Gyas se met en furie, Et derechef crie et recrie : . Vieil coyon, pilote enragé, Mes ennemis t'ont-ils gagé Pour m'ôter l'honneur de la sorte? Serre, ou que le diable t'emporte, Serre le bord, âme de chien!» Mais au diable s'il en fait rien. Et lors, pour l'achever de peindre 3,

Oui s'étoit finement glissé Entre le rivage laissé, Et la nef en mer élargie. Lors Gyas, la face rougie, (Car grosse colère y monta), Contre Menetus s'emporta, Et sans songer si la colère Est chose de grand'vitupère, Et, qu'un acte sale il faisoit, Tant la rage le maîtrisoit, Il traversa de poupe en proue, Faisant une très-laide moue, Et, prenant son homme au collet. Comme un milan fait un poulet, Il le jeta, tête première, Un peu pis que dans la rivière, Et ce, tant incivilement, Que ce fut sans un compliment. Qui la chose eût fort adoucie; Mais alors il ne se soucie Que de regagner le devant Sur Cloantus qu'il va suivant. Il prend le gouvernail lui-même, Enragé, le visage blême, Exhortant ses gens à ramer. Cependant du fond de la mer Qu'il avoit de ses bras coupée, L'ayant assez belle échappée, Menetus revint dessus l'eau, Chaque poil faisant un ruisseau, Refrogné comme un chien qui gronde. De ses bras pelus il fend l'onde, Et fait tant, qu'il se vient jucher Sur le haut d'un petit rocher. Dieu sait si la belle assemblée Oue sa chute avoit bien troubléc. Se mit à rire de bon cœur. Quand elle vit qu'à son honneur, Assis sur le cul comme un singe, Il tordoit sa barbe et son linge, Et vomissoit les flots salés Trop avidement avalés.

Cloantus est prêt de l'atteindre,

Pour mutous.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Yaincus. Il faudrait au moins *victi*; mais, s'il est difficile d'accorder la rime avec la raison, il l'est quelquefois aussi de l'accorder avec le burlesque.

<sup>5</sup> Pour achever de le ruiner, de le désespérer.

Lors revint l'espérance entière A ceux qui tenoient le derrière, D'avo r aussi part au gâteau. Sergestus, poussant son vaisseau, Sur Mnestheus eut avantage. Oui de tout son cœur en enrage; Il court le long de son coursier 1, Et s'égosille de crier : « Voilà de beaux rameurs de merde! Il faut donc que le prix je perde. Ma foi, si vous étiez encor Compagnons de défunt Hector, Il vous traiteroit de gavaches 2. Vous me faisiez tant les bravaches. Et vous ne travaillez non plus Que gens de leurs membres perclus. Eh! qui m'a donné ces pagnottes 3, Avec leurs bras de chénevottes 4 ? Sont-ce ceux qui ramoient si bien Le long du bord Gétulien, Dans la rude mer d'Ionie? O gens de bien, par ironie, Vous n'êtes rien, en bon françois, Que gens qui méritez du bois 5! Ramez donc, et de bonne sorte, Ou que le diable vous emporte, Et m'emporte moi-même aussi D'avoir gens faits comme ceux-ci! Pour le premier prix passe encore! Mais comme une lourde pécore Arriver au but le dernier, Ah! c'est assez pour renier. Je n'ai garde, ò sire Neptune! De porter aucune rancune A celui qui sera vainqueur; J'y consens et de tout mon cœur.

Tu peux bien à ta fantaisie
Faire à qui tu veux courtoisie;
Mais pourtant, si c'étoit à moi,
J'oscrois bien jurer, ma foi,
Que ton Altesse Maritime
De mon présent feroit estime.
Mais au moins, grand dieu marinier.
Que je ne sois pas le dernier!
C'est à vous, madame Chiorme,
D'empêcher cet affront énorme;
Ramez donc comme gens de bien,
Ou tout est... vous m'entendez bien.

A cette harangue énergique. Chacun de bien ramer se pique; En moins de rien tous ces truens De secs devinrent tous suans. Et si fort leur grossit l'haleinc, Qu'ils ne respiroient plus qu'à peine. La chiorme fit grand effort : Qui s'en fût plaint eût eu grand tort; Ce que voyant messer Sergeste, Il voulut jouer de son reste. Et se couler le long du roc; Sa galère aussitôt fit croc. Et puis crac; le bout de la prouc Se fracasse tout et s'échoue. On entendit avec effroi Hurler un : « Dieu soit avec moi! » Plus de vingt rames se cassèrent ; Deux cents hommes se renversèrent Comme quilles, qui çà, qui là; En un mot, tout fort mal alla. La galère, fort entamée, De ses avirons désarmée. S'embarrassa dans les rochers, Et les forçats et les nochers,

J'en fais autant de cas comme de chênevotes.
(RÉGNIER.)

<sup>1</sup> Terme maritime : passage de la proue à la poupe.

<sup>2</sup> Láches, vilains; de l'espagnol gavascho.

<sup>3</sup> Mous, fainéants.

Au propre, ce mot désigne le tuyau de la plante du chenevis, quand il est sec et dépouille de son chanvre. Au figure, il se disait de ce qui ne vaut rien :

<sup>8</sup> Des coups de bâton.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> On sait que la chiourme est le banc garni de rameurs.

Avec grandes perches ferrées, De leurs rames défigurées Tâchoient de pêcher les morceaux Qui flottoient brisés sur les eaux. Autant et plus que vent en poupe, A Maestheus comme à sa troupe Cet accident vint à propos : D'esprit et de corps fort dispos, Il fit trois pas de sarabande, Pour réjouir toute sa bande, Laquelle, à force de ramer, Fendit si prestement la mer, Qu'on l'eût alors bien comparée A quelque colombe effarée, Quand du lieu d'où sont ses petits, Ses ailes faisant cliquetis Aussi vite qu'une sagette 1. Pour quelque rumeur qu'on a faite, Elle fend le cristal de l'air. Et puis, sans ses ailes branler Sur l'une et sur l'autre étenduc. En l'air à gogo suspendue, On la voit pourtant avancer Plus quasi qu'on ne peut penser. Mnestheus donc, en sa Baleine, D'abord du but la plus lointaine, Voyant Sergestus échoué, Cria: « Le bon Dieu soit loué!» Et le laissa bien loin derrière Faisant non pas quelque prière, Mais des juremens de chartier, Ou, si l'on veut, de brelandier 3. Tandis que messire Sergeste Contre messire Destin peste, Mnestheus attrapa Gyas, Et lui dit: « Qu'est-ce que tu as, Et qu'as-tu fait de ton pilote? Faut-il qu'un homme ainsi sanglote? » A cela point ne repartit Gyas, qui de rage glatit \* Dans sa nef qui nage sans guide,

Et ressemble un cheval sans bride. Puis de Cloante il approcha, Ce qui grandement le fâcha, Vogua quelque temps à sa croupe, De sa proue égala sa poupc, Puis après en tout l'égala, Et lors le diable s'en mêla. Chacun lors à son adversaire Fit un souhait peu débonnaire. Le misérable Cloantus. De victor devenu victus. Ne pouvoit prendre patience; L'autre, plus d'heur que de science, L'avoit à la sin attrapé : Renfrogné comme un constipé. Il dit à ses gens force injures, En une autre saison, bien dures; Mais d'un homme d'ire embrasé Tout fut aisément excusé.

L'espérance ressuscitée Du pauvre diable de Moesthée Emporta de tous la faveur: On fit sur lui grande clameur Asin de lui donner courage. Messire Cloantus enrage De cet imprévu prétendant, Et vers la mer les bras tendant, Il fit, si j'ai bonne mémoire, Cette oraison jaculatoire: « Bons dieux, qui dans la mer logez Souvent les vaisseaux soulagés, Quand ils sont trop chargés de hardes; Qui portant écailles pour bardes 8 Étes bien souvent attelés Au char du roi des flots salés, Et qui souvent, dieux débonnaires. l'oussez par le cul les galères, Quand leur cours n'est pas plus hâté Qu'un long traîneau de bois flotté; Si de la mienne retardée La course par vous est aidéc,

<sup>1</sup> Flèche, du latin sogitta.

<sup>\*</sup> A son aise.

<sup>3</sup> De joueur, de pilier de brelan.

Glapit, hurla.

<sup>5</sup> Pour armure, cuirasse. Ce mot n'est plus guere usité, mais on dit bardé.

Si j'atteins le but souhaité, l'ar l'effet de votre bonté, Un bœuf sera la récompense De votre divine assistance, Et, pour vous chatouiller le goût. Car vous aimez bien le ragoût, Les chairs seront en étouffade, Les entrailles à la poivrade, Et, pour vous traiter en mignons, J'y mêlerai des champignons; De plus, un présent magnifique De vin grec, assez énergique Pour faire parler des poissons, La somme de quatre poinçons 1. » Cette promesse, qui les touche, Leur fait venir l'eau à la bouche. Toutes les déités de l'eau S'empressant autour du vaisscau, Firent et bientôt et bien vite Arriver Cloantus au gite. Les dieux qui lui firent ce bien Sont ceux-ci, si je m'en souviens: Les Phorques, dames très-humides, Panopée et les Néréides, Et l'aquatique Palémon Qui fait grand trafic de limon. Poussant et de cul et de tête Les dieux bleus au corps demi-bête, Mirent Cloantus dans le port, Ce qui le réjouit bien fort. Le vénérable maître Énée

Le venerane mattre Ence Voyant l'affaire terminée, Fit appeler les concurrens, Et les regut sclon leurs rangs. Il fit une harangue à Cloante Que l'on trouva fort élégante;

Par un vilain petit héraut. Et qui pourtant crioit bien haut, Il fit publier sa victoire, Et puis, pour le combler de gloire De laurier sa têto coiffa : Puis après il désagrafa Son pourpoint, et de son aisselle Tira sa féconde escarcelle. Et sit présent aux mariniers A chacun de quatre deniers. Défonça trois tonnes de bière, Et, pour leur faire chère entière, Fit égorger trois jeunes bœuſs Et faire des gâteaux aux œufs. D'une casaque bien bordée (Ici Méandre et Nélibée Donnent quelque confusion A moi qui fais la version 1), D'une casaque donc fort riche, Grand signe qu'il n'étoit pas chich. 🗷 Cloantus il rémunéra. Qui, dit-on, de joie en pleura. Cette casaque représente L'histoire, fâcheuse ou plaisante, De Ganymède qu'aima tant Le Dieu du ciel foudripetant : On voyoit là ce jeune drôle 5, La hallebarde sur l'épaule, Qui suivoit et n'attrapoit pas Un cerf qui fuyoit à grands pas. Comme il poursuit ainsi la bête, Un aigle, qui vient à sa quête, Le prend, sans beaucoup de respect, Avec ses griffes et son bec. Des gens destinés pour sa garde, L'un ramasse sa hallebarde.

..... Quam plurima circum Purpura Mæandro duplici Melibæa cucurrit.

Ce qui veut dire tout simplement : où serpente, en un double méandre, la pourpre mélibéenne.

<sup>!</sup> Mesure, qui variait de capacité suivant les pays : à Paris le poinçon valait un peu plus d'un demi-muid. (Voir le Dictiona, de Foretière.)

allusion au passage correspondant de Virgile :

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ce mot s'employait souvent comme synonyme de gentil. plaisant, etc. C'est, dit Pleury de Bellingen (high des proc.), le mon que les Septentrionaux donnent à certains diables familiers wivant parmi eux pour les aider et les réjoin;

Et ses compagnons, à grands cris, Poursuivent l'oiseau qui l'a pris. Son chien, appelé Gueule-Noire, Chien de fidélité notoire, S'élance en l'air avec chaleur Après ce grand vilain voleur, Et, quoique son bien-aimé maître Commence en l'air à disparoître, Et même ne paroisse plus, Par des jappemens superflus Il fait voir l'ardeur de son zèle. Que le chien de Jean de Nivelle, Auprès de ce mâtin de bien, Est un abominable chien!

Cuirasse de clous d'or cloutée. Fut le guerdon du sieur Mnesthée, Couverte de mailles d'acier, L'ouvrage, dit-on, d'un sorcier : Elle fut jadis la cuirasse D'un grand capitaine Fracasse, D'un Grec nommé Demoléon, Tout couvert de poil de lion, Qu'Eneas tua près de Xante; Au reste elle étoit si pesante, Que Phegeus et Sagaris Pour rien n'eussent pas entrepris De la porter tous deux ensemble. Yous ne savez pas, ce me semble, Qui sont ces gens nommés ainsi ; le ne le sais pas bien aussi. Sussit, quoiqu'elle sût si lourde, Et ceci n'est point une bourde, <sup>Que</sup> quand il en étoit armé, Ce grand homme que j'ai nommé, ll couroit pourtant comme un lièvre, Aux Phrygiens donnoit la sièvre, Nen étant pas plus empêché Que de quelque petit péché. <sup>De</sup> plus il donna deux chaudières, Quelques-uns ont dit deux aiguières, Et deux gondoles de laiton De la valeur d'un ducaton 1. En cet endroit maître Virgile, Des poëtes le plus habile,

Ne nous fait point savoir qui fut Celui qui ces beaux présens eut. Si ce fut Gyas ou quelque autre; Mais il y va fort peu du nôtre: Tant v a qu'en fort bel arroi Faisant tous bien du quant à moi, Sur le rivage ils promenèrent Les beaux présens qu'ils remportèrent, Et s'y promenèrent aussi; Cela se doit entendre ainsi. Tandis qu'ils font leurs caracoles, Faisant grand dégât de paroles, Et racontant leurs beaux exploits, Disant une chose deux fois. On vit de loin le sieur Sergeste, Du peu de rames qui lui reste De cet inconsidéré choc Ou'il avoit eu contre le roc. Tâchant d'amener sa galère. Où l'on ne voyoit que misère. Dans ce vaisseau tout disloqué Mordant ses doigts d'avoir choqué. Et non tant fâché de sa perte Oue de la vergogne soufferte. Il prit sans honte et sans remords. Par tous les endroits de son corps, Plus de cent fois le dieu de l'onde, Au grand scandale de son monde. Du pauvre navire échoué, Un grand vilain serpent roué De quelque pesante charrette, Est la comparaison bien faite; Ou bien quand, par quelque passant, D'un coup de bâton fracassant, Sa personne peu respectée Est un peu rudement traitée, Si que l'épine de son dos A recu dommage en ses os: Il se traîne à peine sur l'herbe, De la moitié du corps superbe, De l'autre très-mortifié, Ou pour mieux dire estropié; Ainsi la galère entamée, En quelque endroit assez armée,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Monnaie d'argent, presque de la même valeur qu'un ducat d'argent : il équi-<sup>1</sup>abil à près de quatre livres, monnaie de France.

En quelqu'autre, au lieu d'avirons, l Étant, comme les vaisseaux ronds, Sans rames qui lui servent d'ailes, Avec des perches telles quelles, Au lieu de voguer gaiement, Se traîne en mer languissamment. Enfin, employant quelques voiles (Grâce à l'invention des toiles), Elle aborda comme elle put Le rivage qui la reçut. Pour adoucir sa fâcherie. D'une servante bien nourrie, Qui nourrissoit en même temps Deux garçons à l'envi tetant, Il fut régalé par Enée: ette servante étoit bien née, Elle s'appeloit Pholoé, Dont le nez un peu trop troué Laissoit quasi voir la cervelle; Quoique Crétoise étoit fidèle, D'un visage noir et grasset, Et sentoit un peu le gousset. Elle jouoit de l'épinette 1, Manioit bien la castagnette, Remplissoit bien le passement, Et donnoit bien un lavement. Æneas, quittant la marine, Vers un champ uni s'achemine, Environné de coteaux verts,

Aneas, quittant la marme,
Vers un champ uni s'achemine,
Environné de coteaux verts,
Et ces coteaux, d'arbres couverts,
Étoient à peu près la figure
D'un grand cirque d'architecture;
Là, sur un gros billot assis,
Il prononça, de sens rassis,
S'il est vrai que je m'en souvienne,
Ces mots en langue Phrygienne:
« Oh! mes bien-aimés assistans,

Oh! yous, messieurs, qui, m'écoutans, N'écoutez pas grandes merveilles. Ouvrez de grâce, vos oreilles. Quiconque de vous veut courir. Et veut un beau prix acquérir, Qu'il se présente à la bonne heur En une occasion meilleure, Ni pour amasser plus d'honneur, Les jambes qu'il eut du Seigneur Ne peuvent pas être employées: Cà, çà donc, casaques ployées, Vienne, quiconque a bon jarret, Le témoigner en ce guéret, Et de sa semelle légère Nous emplir les yeux de poussière Tant Sicilien qu'étranger. Il suffira d'être léger Pour pouvoir entrer en la lice. Rien par faveur, tout par justice! Pour les plus escarbillards i'ai Ce que les rats n'ont pas mangé.

A certe efficace promesse, Sortit, du milieu de la presse, Eurvale, un fort beau garcon. Couvert d'un simple calecon. Après lui parut monsieur Nise, Couvert de sa seule chemise, De cet Euryalus nommé Démesurément enflammé. Mais dont I'on ne pouvoit rien dire; Et puis biorés, un beau sire, Du sang royal de Priamus; Le Sicilien Hélymus, Et Panopes, son camarade, Prisés tous deux pour la gambade, Et jeux de disposition 3, D'Acestes l'inclination.

l'Auteur de la Dispute du Luth et de la Guiture (Muison des Jeuz, part. III) appelle l'épinette « la reune de tous les instruments de musique, » et nous appress qu'elle etait réservée habituellement aux personnes de condition.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Alertes, éveillés.

<sup>3</sup> Peut-être ces mots étaient-ils employés quelquefois par opposition à jeux de hasard, pour désigner ceux où il y a des arrangements à prendre, des calculs i faire. Mais il est beaucoup plus probable, surtout d'après les vers précèdents e suivants, que disposition est ici synonyme d'agilité, sens qu'il a plusieurs foi alors, par exemple dans Tallemant (Histore de madame de Sablé) et madame de Sévigné (Lettre à Bussy-lhabutin, 27 juin 1887.)

pagnoient à la chasse, soient tous deux de race. alie et Patron, t ce que dit Maron, l'Acarnanie. enoit d'Arcadie. aircit pas trop bien x est l'Arcadien. t de l'Acarnanie. fort peu s'en soucie : e tels qu'ils étoient, gman ils sortoient. utres se présentèrent, ulement se lassèrent. ent force pas: ommerai donc pas. le ventre et de croupe, pureurs vincent en troupe bien delibérés, vitesse assurés, rave fils d'Anchise. sonne étoit assise ot en un lieu haut. ous ai dit tantôt. moven de sa langue. atte harangue: us ne courra bien fort. n père! aura grand tort, on court bien on attrape. aire mordre à la grappe, que de bon cœur donner au vainqueur : dards à la Gnossienne. ois ne font pas d'ébène ; ane de fer richement étoffer, ut faire dépense que je le pense: en commun seront jui les disputeront. lus vites ie destine le fort bonne mine. caparaçonné ot pâle tanné.

Qu'un bord de cuir doré galonne; Plus, une trousse d'amazone, Ses flèches et son baudrier, De la main d'un bon ouvrier, Sur lequel reluit une perlo Aussi grosse que l'œil d'un merle; Plus, une salade ' d'Argos, Présens qui valent trois lingots. Puis chacun criant sur eux vire, Ils seront couronnés d'olive. »

Chacun prit place, cela dit. Le signal donné, l'on partit Au son de la trompe enrouée. Vous eussiez dit une nuée Oui dans la lice s'épandit : L'air épais sur eux se rendit, La poudre de leurs pieds, émue, Faisant sur leur tête une nuc. L'œil, plus vite que le pied, fut, Dès le commencement, au but, D'où, tacitement, il exhorte A courir le pied qui le porte. Nise les autres devança. Et derrière lui les laissa Les poitripes toutes pantoises. De la longueur de quatre toises : Après lui, mais loin de lui, court Salius, qu'un espace court Sépare du jeune Eurvale, Qu'llélymus peu s'en faut égale, A qui le dernier, Diorès, Souvent bat les talons exprès, Et par malice, dans la fesse Lui met le bout du pied sans cesse, Et l'eût à la longue emporté Sur lui, malgré sa primauté. Nise étoit du but assez proche, Quand il lui vint une anicroche Qui, voulsit 2 ou non, l'arrêta. Et sa belle course gâta. Changeant toute son espérance En une sotte révérence Ou'il fit, de son long étendu. Sur du sang de bœuf répandu.

Troublé comme un fondeur de cloche, Quoiqu'il ne boite ni ne cloche, Il voit que les prix destinés Ne sont pas pourtant pour son nez; Mais, perdant espérance et gloire. Il ne perdit pas la mémoire D'Euryalus qu'il adoroit, Car, comme Salius couroit. Saisissant sa jambe et sa guêtre, Si fort ses pieds il enchevêtre, Que du nez en terre il donna, D'où se levant, il ramena Un coup sur le musse de Nise, Qui, sans jamais quitter sa prise, Le mordit quatre fois au cul. Ainsi, d'Euryale vaincu, Et le cul marqué de morsures, Tandis qu'à Nise il chante injures, Et que Nise, sans l'écouter. Ne songe qu'à bien l'arrêter. Le petit fripon d'Euryale Vite comme le vent détale, Et, laissant l'autre renier, Arrive au but le fin premier. Favorisé de la huée De tous ceux par qui fut louée De Nise la bonne action. En signe d'approbation. Oui cricient Vive. vive. vive! Hélymus le second arrive. Et le troisième, Diorès, Qui le talonnoit de si près, Que de cette talonnerie On pensa bien voir brouillerie. Lors Salius, avec grands cris, Se plaint qu'on lui vole le prix, Allègue l'injuste cascade; Mais Euryalus persuade, Ne faisant rien que larmoyer, Qu'on ne peut sans prix l'envoyer, Et Diores pour lui supplie, Disant que s'il faut qu'à Salie Soit octroyé le prix premier,

Ou'il se voit exclu du dernier. Æneas, des bons le modèle, Leur dit: « Finissez la querelle, Vous serez tous récompensés; Taisez-vous, et vous embrassez. D'une peau de lion entière, Dont la jube 4, faite en tétière 8, Un morion représentoit, Et qui d'autant plus riche étoit Que chaque griffe étoit dorée, L'injustice fut réparée, Dont Salius se plaignoit tant; Et lors Nise, se présentant Et faisant remarquer la boue Qui, depuis le haut de la joue Jusqu'à la cheville du pied, Le rendoit tout crottifié, Dit : «On me devroit reconnoître, Moi vainqueur, ou qui devrois l'être? Et qui n'ai ma course gâté Que pour avoir trop vite été. » Æneas se mit à sourire, Et lui dit : « Refrénez votre ire: Vous serez aussi guerdonné D'un beau casque damasquiné, Remarquable pour sa doublure, Pour ses plumes, pour sa gravure, Ouvrage de Didymaon. » A quoi Nise dit : « Par Mahom, On le verra dessus ma tête Chaque dimanche et chaque fète. Meure, qui dira jamais mal De grand seigneur si libéral!»

La course étant ainsi finie, Toute animosité bannie, Et les coureurs gais et contens: « Il ne faut point perdre de temp, Dit Énée; empoigne le ceste, Quiconque aura du cœur de reste. A quiconque s'y veut frotter, Un bœuf paré pour le tenter, Sera le prix de la victoire. Une épée à gaine d'ivoire,

Crinière, du latin juba.

<sup>2</sup> Partie de la bride qui entoure la tête du cheval, les cuirs qui soutiennent les mors et les rênes.

Outre un fort joli morion, era le prix du champion, Qui, par les coups de l'adversaire, Sen contraint enfin de faire Signe de ses deux bras lassés, Qu'il en trop, au moins assez. Chacun eut grande retenue A voir le ceste, dont la vue Fit peur à ceux des regardans Qui n'étoient pas des plus fendans. Le grand Darès seul se présente, Darès, à la taille géante, Qui seul avec Paris jouoit ce jeu, qui les gens rouoit ; Qui pour célébrer la mémoire Du vaillant Hector eut la gloire l'assommer, près de son tombeau, Butés, aussi fort qu'un taureau Et très-expert en la gourmade, Sans mensonge, ou bien par bravade Car on ne l'a jamais bien su ), Ce Butés se disait issu l'Amiclus, grand brise-mâchoire, El fort renommé dans l'histoire. Darès s'étant donc présenté, Plus d'un cœur fut épouvanté De voir ses épaules ossues, Ses bras, ou plutôt ses massues; Outre que ce grand Goliath, De son naturel un grand fat, Donnoit dans l'air mille gourmades, Tiroit en l'air mille ruades, Puis, avant bien frappé, rioit comme un maître fou qu'il étoit, Criant « Çà, çà, que je le roue, Que je lui fracasse une joue, Que je lui crève un œil ou deux.» Ce défi parut si hideux, O'an diable, s'il y vient personne, Tant ce puissant paillard étonne Et Troyens, et Siciliens, lui lors furent de grands vauriens. We voyant personne paroitre, le crut aisément le maître de bouf, qui peu se tourmentoit De savoir qui son maître étoit, Telle étoit son indifférence :

Il étoit bœuf de conscience, Oni laissoit les gens quereller Sans jamais vouloir s'en mêler. Darès prit cette douce bête Par les deux cornes de sa tête, Criant, jusqu'à s'en enrhumer: « Qui veut donc se faire assommer ?» Puis, se tournant vers maître Énée: Serai-je toute la journée, Dit-il, attendant qu'un grouin Se fasse écraser à mon poing ? Ou'on me mette quelqu'un en tête, Ou bien que j'emmène la béte; Je suis trop longtemps en ce lieu Qu'il ait le bœuf, au nom de Dieu Qu'il en fasse des choux, des raves, Disoient quelques-uns des plus braves Un peu contre lui mutinés, D'avoir pour lui saigné du nez. Acestes de rage en trépigne. Et dans son courage rechigne, Du bœuf trop aisément gagné: s'en alla, tout indigné. Accoster le vieillard Entelle, Qui, couché sur une bancelle, Pour Darès et sa vanité, Moins froid n'en avoit pas été. Te voilà bien sage! Il lui dit Et qu'est devenu ton courage, Toi, qu de tes deux poings fermés As tant de rustres assommés? Avant été le camarade Du plus vaillant en la gourmade, Qu'on ait vu jamais en ce lieu, Qui même en est le demi-dieu, D'Érix, au redoutable ceste, Si peu de courage il te reste Que ce grand vilai mal bâti A tes yeux du prix est nanti? Et n'as-tu pas quelque vergogne, D'être étendu comme un ivrogue, Quand Darès, à toi comme nous, Fait redouter ses pesans coups ? Oue deviendra ta renommée Par toute notre lle semée, Les prix à ton plancher pendus, Pour les combats par toi rendus? »

Entellus dit : « Ta rementrance N'est pas certes sans apparence; Mais ce n'est pas faute de cœur Que je laisse Darès vainqueur. La vieillesse froide et pesante M'a rendu l'âme indifférente, Et pour le bien et pour l'honneur; Si j'avois ma jeune vigueur, Ce fanfaron qui fait le rogue, Qui jappe après nous comme un dogue, De mille coups de poings farci, Seroit vu me crier merci; Et sans espoir de bœuf ou vache ( Lâche motif de tout gavache), De la scule gloire animé, Je l'aurois déjà bien gourmé. Et qu'ainsi ne soit, maître Aceste, Du peu de force qui me reste, Il ne ticndra qu'au sieur Darès Oue nous ne nous voyons de près.» Cela dit, il jeta par terre Deux vilains instrumens de guerre, Deux cestes, malplaisans à voir. Plusieurs n'eurent pas le pouvoir De n'en détourner pas leurs faces, Faisant d'aussi laides grimaces Oue ceux qui, couverts d'un linceul, Pendant la nuit voient leur aïeul. C'étoit des gantelets semblables Oue des athlètes redoutables L'athlète le plus redouté, Érix, devant qu'être dompté, Se combattoit à toute outrance, Et meurtrilioit d'importance Les gourmeurs assez imprudens Pour oser lui montrer les dents. Darès, voyant telles menottes, Se mit du nombre des pagnottes, Dit qu'il n'en vouloit point tâter, Et que ce seroit se gâter. Maitre Æncas prend et manie La machine de fer garnie, Que sept gros cuirs de bœuf pliés, De jointures de plomb liés, Rendent à porter si pesante, Que lui-même s'en épouvante.

A quoi le vieillard ajoutoit : « Et si vous aviez donc vu celle Qui gâta d'Érix la cervelle, Vous feriez cent signes de croix; Moi-même à peine je le crois, Moi qui l'ai vue, à la malheure, Et qui de souvenir en pleure! Quand sire llercule s'en servoit, Non plus de fatigue il avoit Que s'il eût terru quelque plume, . Quoiqu'aussi lourde qu'une enclume, Et pesante deux fois autant Que celle qui vous trouble tant; La même, dont votre grand frère Érix se servoit d'ordinaire, Dont depuis j'ai fait des exploits, Desquels le moindre en vaut bien trois -Lorsqu'avec ma vigueur première, J'avois ma valeur tout entière. Le ceste est encore taché Du sang et du cerveau séché. Quand Hercule, après mainte touche Lui sit un abreuvoir à mouche. De son ceste, dont il tacha Celui-ci, quand il le toucha. Je suis homme sans simagrée: Si votre grand Darès l'agrée Et ne m'en veut jamais de mal, Je vais l'étriller en cheval; Mais, si mon ceste l'épouvante, S'il trouve l'arme trop pesante, De laquelle jadis Érix Des forts a remporté le prix, Que d'autres cestes on me donne, Et je veux que l'on me chaponne-Si dans deux coups on ne verra A qui le bœuf demeurera, Pourvu qu'avec la bonne grâce D'Æneas la chose se fasse, Et d'Acestes mon bon seigneur. — Vous parlez en homme d'honne▼ Dit Æneas; ça, qu'on m'apporte Deux cestes d'une même sorte.

he jointures de plomb liés, liendent à porter si pesante, Que lui-même s'en épouvante, Lui qui fort comme un Turc étoit; Disant tout bas sa patenôtre, De voir l'autre tant épaulu, Ossu, membru, fessu, velu, D'une échine nerveuse et large, Et d'une patte faite en targe 1. Je devrois, me semble, avoir dit, Ou'aisément son corps nu l'on vit. A cause qu'il avoit has mise Et sa jaquette et sa chemise. S'entend, si chemise il avoit. Car autrement il ne pouvoit Quitter que sa seule jaquette: Je suis fort sidèle interprète, Et, quand je fais omission, C'est par pure inadversion. Les voilà donc prêts à bien faire, Entellus et son adversaire, Plantés tous deux sur leurs ergots, Se faisant mines de magots, Id est s'entrefaisant la moue. D'abord et l'un et l'autre joue, Et, comme pour escarmoucher, Porte maints coups sans se toucher; Puis s'échauffant dans l'escarmouche L'un d'eux son adversaire touche, Oui, fâché d'avoir mal paré Lui rend le change bien serré; Enfin tout de bon ils se tâtent. Et plusieurs beaux membres se gâtent, Darès plus qu'Entellus gaillard, Entellus plus puissant paillard. Poings avancés, ceste en arrière, Les yeux ardens, la mine fière, lis s'entr'assomment, les grands fous, D'une grande somme de coups : Leurs poumons respirant à peine A tous deux font grossir l'haleine. Et leurs membres nus palpiter, Tantôt un coup les fait roter. Appliqué sur le diaphragme, Et vomir du sang une dragme; Tantôt l'un d'eux n'attrape rien. Bont l'autre se trouve fort bien. A l'un le ventre frappé sonne, A l'autre la tête s'étonne. Ou, pour mieux dire, sa raison,

Du coup qui frappe sa maison. Maints coups perdus frisent l'oreille; Enfin, ils font tous deux merveille. Darès, faisant maint et maint saut, L'intrépide Entellus assaut. Qui n'a recours qu'à la parade, Sans reculer à la gourmade, L'œil fiché sur son ennemi Et sur ses pieds bien affermi. Son homme le tourne et regarde. Pour trouver un membre hors de garde Sur lequel il puisse donner : Quand on le voit ainsi tourner. On se représente une place, De qui le mur partout fait face, Que l'on tourne pour découvrir Par où le mur se peut ouvrir, Et contre lequel l'adversaire. Ne fait pourtant que de l'eau claire, Et ne s'est, ayant bien tourné, Que beaucoup de peine donné. Sur Darès, qui tel assaut livre. Un coup pesant plus d'une livre Par Entellus fut desserré; Ce grand coup ne fut point paré, Mais esquivé, dont le bonhomme, Ne trouvant rien, trébucha comme On voit trébucher bien souvent Un pin ébranlé par le vent. Entellus donc, en grosse bête, Trébucha de cul et de tête, Et son dieu Jupin renia. Sur sa chute on se récria. A savoir le peuple de Troie, D'exultation et de joie, Le Sicilien bien faché Du bon Entellus trébuché. Encas, et le brave Aceste. Y furent devant tout le reste. Acestes, levant son ami, Oui juroit en diable et demi. Se mit tout bas à le semondre : ll ne daigna pas lui répondre, Ni même à messire Æneas Qui lui faisoit de beaux hélas!

<sup>1</sup> Sorte de grand bouclier ancien.

Quoiqu'en son âme le beau sire Fût moins prêt à pleurer qu'à rire, Comme on ne peut s'en empêcher Quand on voit quelqu'un trébucher. Ayant bien rajusté son ceste, Il fit retirer maltre Aceste, De sa chute plus qu'enragé, Quoique par elle encouragé, Et sachant bien, en conscience, Qu'avec plus d'heur que de science Darès, qui faisoit l'entendu. L'avoit vu par terre étendu. Levé donc et remis en place, Rage au cœur, rougeur à la face, De n'avoir jusque-là fait rien De sa valeur qu'il connoît bien, ll montra ce qu'il savoit faire: Onc ne fut plus rude adversaire. Darès fut tout épouvanté Des coups de ce ressuscité, Et n'eut recours qu'à la parade; L'autre, gourmade sur gourmade, Vous le pousse de coin en coin, Et l'assomme de coups de poing. Ses coups tombent dru comme grèle. Darès a peur qu'on ne lui fêle L'habitacle de la raison, Quoiqu'il en ait moins qu'un oison; Il est prêt de demander lettre , Ne sachant en quel lieu se mettre. A couvert d'un ceste si lourd. Le vieil Entellus fait le sourd. Travaillant sur lui de plus belle. A donner jour à sa cervelle. Darès étoit tout essoufflé. Le visage de coups enflé. Près de donner du nez en terre, Quand Eneas vint à grand'erre 2. Se mettre entre les combattans;

Certes, il v vint bien à temps, Car, de la première taloche Sur estomac ou sur caboche, Darès alloit être achevé: Le poing étoit déjà levé, Quand Eneas avec Aceste, De ce rude joueur de ceste Qui ne faisoit point de quartier, Vinrent le cœur dulcisser : « Daignez ne passer pas plus outre, Homme au poing lourd comme une pou-Une autre fois notre Darès N'approchera pas de si près Un de qui les coups peuvent moudre Une roche et la mettre en poudre, Et par qui seroit assommé Un éléphant, fût-il armé. » A ces mots, le donne-gourmade Devint doux comme cassonade. Tant Æneas cut de crédit : « Soit fait, comme vous avez dit, Et la noise soit terminée! » Dit Entelius. Lors maître Énée. Devers le battu se tournant. Sur pieds à peine se tenant, Il lui fit, si j'en ai mémoire. Cette lecon consolatoire. Le soutenant de ses deux bras: « Il falloit, mauvais Fierabras, Il falloit connoître son homme Devant que de s'y frotter, comme Vous avez fait contre celui Qui vous détruisoit aujourd'hui. S'il n'étoit aussi débonnaire Ou'il est invincible adversaire. Ne sentez-vous pas en sa main

Ouclque chose de plus qu'humain.

Allez, mon beau gourmeur de neige 3.

Et que quelque dieu le protége?

<sup>1</sup> Comme s'il y avait : demander lettres de grâce.

<sup>2</sup> En toute hâte.

<sup>3</sup> De rien. Cette locution marque le mépris qu'on fait d'une chose. Nous verrons encore au livre VI:
Voyez le beau héros de neige!

Et dans le *Dépit amoureux*, de Molière (IV, sc. 1v), Gros-René dit à Marinette : Tiens, tiens, sans y chercher tant de façons, voilà Ton beau galant de neige.

Yous faire vitement panser, Et tâchez de n'y plus penser. » A ce discours, le pauvre drôle, le chef tout penchant sur l'épaule, Les yeux pochés au beurre noir, Lui dit tout bas : « Jusqu'au revoir.» Il n'en put dire davantage, Et même n'eut pas le courage De porter la main à ses dents Pour voir s'il en restoit dedans. Sa barbe étoit toute rougie D'une piteuse hémorragie. Et son nez, de coups écaché, Se vidoit sans être mouché. Les Troyens vinrent qui le prirent, Et, le prenant, tel mal lui firent, Car son corps étoit tout meurtri, Qu'il fit un pitoyable cri. Le coutelas et la salade Tinrent compagnie au malade Pour consoler son nez cassé, Et le bœuf du prix fut laissé Pour la récompense d'Entelle, Qui fit une harangue telle. Enflé d'orgueil comme un crapaud D'avoir conquis, à ce jeu chaud, Un bœuf qu'on pansoit à l'étrille, Comme un bœuf de bonne famille : • 0 vous, Troyens, jeunes et vieux, De notre victoire envieux, Venez voir ce que je sais faire; Venez voir à quel adversaire Yous avez Darès dérobé, Et comment il étoit flambé Si vous n'eussiez à notre patte Soustrait son débile omoplate. » Cela dit, de son poing serré Un coup par lui fut desserré Entre les cornes de la bête : Ce coup entra dedans sa tête, l'où sortit un ample cerveau, Et de sang la valeur d'un scau, Et le hœuf, sans cérémonie, Au monde faussa compagnie. Puis il dit, d'un cœur tout contrit, |

Et recueilli dans son esprit, Regardant la voûte éthérée D'une façon tout éplorée, Ces mots: « Érix, mon cher seigneur, Je t'offre du bon de mon cœur Pour Darès, à qui je pardonne, Ce bœuf, très-honnête personne. » Sur cette action d'Entellus. Les assistans, qui moins, qui plus; Firent une grande huée Qui fut longtemps continuée. Dont Énée, étant ennuyé, Cria tout haut : « C'est trop crié : Je suis las d'ouir toujours braire. J'aimerois mieux avoir affaire Aux fous des petites-maisons Ou'à tant de cervelles d'oisons. Qui n'ont jugement ni science. » Avant fait faire ainsi silence. Il dit: « Vienne qui sait tirer. » Lors on vit de l'étui tirer Maint arc, comme de mainte trousse Sortit mainte flèche non mousse 4. Après que maints bons compagnons Se furent mis en rang d'oignons, D'Iulus le révérend père Fit dresser un mât de galère, Ayant fait au bout attacher, Devant qu'en terre le licher, Avec une longue ficelle, Ramier, pigeon ou tourterelle (Il n'importe ce que ce fût; Pourvu qu'on arrive à son but. Facilement on se dispense Ouand petite est la conséquence). Puis après au sort on tira, Dont main visage s'altéra, Et d'épanoui devint sombre, De peur de n'être pas du nombre De ceux qui devoient de droit fil Tirer dessus le volatil. Maître Æneas en choisit quatre Oui devoient essaver d'abattre. Par un coup de trait décoché. L'oiseau sur le mat attaché.

<sup>&#</sup>x27; Non émoussée.

De gibier un grand homicide, Dit Hippocoon Hyrtacide, Fut le premier élu du sort, Ce qui le réjouit hien fort; Le second fut maître Mnesthée, La tête encore garrottée Du rameau d'olive emporté Pour avoir bon vogueur été, De quoi je ne veux plus rien dire, Puisque déjà l'on l'a dû lire. Maître Eurytion fut le tiers, Phénix des arbalétriers. Frère cadet de feu Pandare, Des grands tireurs d'arc le plus rare, Qui sut à propos secourir Pâris, qui s'en alloit mourir Sous les coups de son adversaire, Qui quartier ne lui vouloit faire (Dont les Grecs étoient éhaudis Et les Trovens bien étourdis), Quand à propos le sieur Pandare, Prenant son arc sans dire gare, En donna tout droit dans le cu De Ménélaus le cocu; Sur quoi les deux osts 1 se mêlèrent Et les champions séparèrent. Le quatrième et dernier fut Le vieil Aceste, qui voulut, Avec toute cette jeunesse, Contester de force et d'adresse. Ces arbalétriers élus

Les affaients etus
Bandèrent de leurs bras velus
Leurs arcs, mortifères machines,
Non sans se roidir les échines.
Hippocoon, le premier d'eux,
Adressant au ciel mille vœux,
Qui jusque-là ne pénétrèrent,
Mais en beau chemin demeurèrent,
Frappa d'un trait le bout du mât;
Plus haut, il eût donné moins bas.
La bête, volant effrayée,
Voulut s'envoler; mais, liée,
En l'air elle se débattit,
Et voilà tout ce qu'elle fit.

Tandis qu'au bout de la ficelle Dans l'air elle tâche de l'aile, Mnestheus tire, et de son trait Coupe la corde, et lors Dieu sait Si la pauvrette en fut fâchée, Et si, se sentant détachée, Elle ne doubla point le pas, Ah! tout beau, je n'y pense pas; Je veux dire prit sa volée. S'en étant donc dans l'air allée, Eurytion, le franc archer, Devant que son trait décocher, Fit à son frère une prière, Laquelle il recut tout entière. Tandis que le pauvre animal S'enfuit, ne songeant à nul mal, Un coup qui le prit en croupière Le sit revenir en arrière, Et son heau vol interrompit, Ce qui lui sit bien du dépit; La pauvre bête, transpercée, Avant sa vie en l'air laissée. Tomba comme eût fait un caillous Sans peur de se rompre le cou. Qui fut camus? ce fut Aceste, Voyant que pour lui rien ne reste Et qu'il faut, s'il veut décocher, Qu'il aille ailleurs un prix cherche Mais le facétieux bonhomme Ne laissa pas de tirer comme S'il eût tiré dessus l'oiseau. Et lors un prodige nouveau Étonna toute l'assemblée : Aussitôt que la flèche ailée De l'arc qu'il délâcha partit. En flamme elle se convertit, Et ressemblant une fusée. Ou quelque couleuvre embrasée, Ou, comme notre auteur dit mieu Une étoile aux crins radieux, Elle se guinda dans l'air perse 2, Comme un feu qui du cristal per-Puis elle se perdit en l'air, Cessant de vivre et de voler.

<sup>1</sup> Armées.

<sup>2</sup> Il faudrait aujourd'hui pers, au masculin. Ce mot désigne la couleur bleue-

atte bizarre aventure fit mainte conjecture; levins, enthousiasmés, par là renommés, it choses merveilleuses rtant étoient bien douteuses. utables Phrygiens, aussi les Trinacriens ous ceux de l'assemblée. nt là tête troublée; fit un grand cancan, étachant un carcan pendoit dessus la gorge, oir dragon de saint George igate étoit gravé, up de lance l'œil crevé, rocha du père Aceste. lisant: «Je vous proteste ne fut archer plus adroit. voir vu qui le croiroit, s eussiez pu d'une flèche u comme d'une mèche? it, ou je n'y connois rien, ter vous veut du bien. st de moi, je vous révère que j'ai fait feu mon père: s que ma mère aussi. eroit mentir ainsi. s prix sont pour les autres. rez quelques présens nôtres, us faire oublier le tort s a fait ici le sort. » de fort bonne grâce. ircan, et d'une tasse, assif et bien pesant, un fort beau présent. se bien travaillée. lis été baillée de notre Æneas. lle faisoit grand cas. on Thracien Cissée: se étoit rehaussée lin qui représentoit dieu du vin, qui rotoit.

Puis après, de branche d'olive, Faisant signe qu'on criât : Vive! li couronna son chef chenu Que d'ordinaire il avoit nu. Eurytion, sans répugnance, Laissa donner par préférence Le premier prix qu'il méritoit, Comme très-civil qu'il étoit; Très-largement de maître Énée Son adresse fut guerdonnée. Mnestheus eut aussi son don, Et l'Hyrtacide Hippocoon. Après l'adroite tirerie Vint la noble chevalerie : Épitides fut appelé. Grand vieillard au menton pelé. D'Ascanius le pédagogue. Homme austère, à mine de dogue, Mais docteur des plus estimés, Et grand faiseur de bouts rimés, Natif de Rion en Auvergne; Quoique incommodé d'une hergne 1, Un très délibéré vieillard, Et des hommes le plus raillard. Aussitôt qu'il fut en présence, Il fit des mieux la révérence, Comme il en faisoit grand débit, Puis messire Æneas lui dit: « Épitides, ma géniture A-t-elle apprôté sa monture? Et nos jeunes galefretiers ? Ont-ils apprêté leurs coursiers. Pour montrer, par maint caracola Qu'ils sont sortis de bonne école ? Va-t'en donc vite les querir. » Lors Épitides de courir. Ce vieillard, à la cuisse sèche. Etoit vite comme une flèche. Et sautoit trente pieds d'un sau Il fut donc revenu bientôt. Suivi de maint petit saint George. Tous gais comme pourceaux en l'orge, Et leurs chevaux enharnachés De force rubans attachés.

ens, fripons.

On ne vit jamais plus beau monde. Chacun d'eux avoit une fonde1. Non pas pour fonder des arrêts, Mais des pierres, cailloux et grès. Les uns avoient l'arc et la flèche (Car d'engins à ressort ou mèche, Qu'on appelle instrumens à feu, En ce temps-la l'on usoit pcu); Les autres, d'une lance gaie, Ou d'une pique de Biscaye \* (Disons plutôt de tous les deux, Pour tenir les gens moins douteux), Avoient leur patte droite armée, Et leur tête tout emplumée, Comme leur col étoit paré De collier de laiton doré. Sous trois fort jolis capitaines

En justaucorps de tiretaines, Furent formés trois escadrons : Le premier, fraises à godrons, Le second, têtières Anglaises, Et le tiers, capes Béarnaises, Rendoient, pour mieux garder leurs rangs, Les uns des autres différens. L'un des chefs de ces gens d'élite Étoit fils du pauvre Polite, Le jeune fils de Priamus, Qu'assomma Néoptolemus. Il montoit en chausses de page 3, Un fort beau cheval de bagage,

Mais pourtant qu'on avoit dressé, Et qui franchissoit un fossé Aussi large qu'une rivière, Comme un autre eût fait une ernièr -Le second chef étoit Atys, Pour qui d'amoureux appétits, Ascanius, le fils d'Énée, Avoit la raison fascinée. Étant de cet Atvs si fou. Qu'il l'avoit toujours à son cou. Le sieur Maron, de sa monture Ne nous fait aucune peinture; Mais sans doute il étoit monté En homme de sa qualité. Le plus beau de tout fut Ascagne : Son cheval, couleur de châtaigne. Le meilleur cheval de Sidon. Étoit un présent de Didon. Ce cheval étoit une bête Propre à paroître un jour de lête, Qui faisoit le saut de bélier, Et duquel souvent cavalier, Sans le secours de la crinière, Tomboit la tête la première; Mais tant fût-il mauvais cheval, Courant à mont, ou bien à val, Quand il cut fait le diable à quatre , Il n'eût pu notre lule abattre, Savant du pied et de la main, Comme un créats de Benjamins,

Les piques de Biscaye étaient les plus estimées, avec celles de Brésil.

Monsieur de Benjamin, Des escuyers la source.

dit Saint-Amant, dans sa Chunson sur la naissance de Louis XIV. Les Mémoires de

<sup>4</sup> Se disait quelquefois alors pour fronde, malgré la décision de Vaugelas et plus tard de l'Académie. Scarron avait pour lui l'autorité de Coëffeteau et de l'étymologie probable (funda); mais il s'en serait très-bien passé au besoin.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hauts-de-chausses d'ancienne mode, serrés et plissés, et qui, abandonnés depuis le siècle précédent, n'étaient plus, au dix-septième siècle, portes que par les

Le diabte remplissait les grands emplois dans les mustères du moven âge, et ce rôle était recherché par les bourgeois et gens de métier, à cause des privileges qui y étaient attachés. On donnait le nom de diableries à certaines pièces de théâtre : les petites diableries étaient à deux personnages, et les grandes à quatre de là, l'expression de diable à quatre, qui est restée dans la langue.

5 Sous-écuyer dans une académie d'équitation.

<sup>6</sup> Benjamin était un fameux chef d'académie, dont il est souvent question dans les auteurs du temps :

Ou d'autre chef d'Académie. Qu'ici je n'alléguerai mie. L'our les autres jeunes cadets Acestes fournit des bidets Et mainte jument poulinière, Que les poulains suivoient derrière. Les Troyens frappèrent des mains, Voyant les fils de leurs germains, De leurs cousins, de leurs cousines, De leurs voisins, de leurs voisines, Et quelques-uns aussi des leurs, Habillés en petits seigneurs, Et parés en coureurs de bague, Sur les reins coutelas ou dague ; Ils reconnurent dans leurs traits De leurs amis morts les portraits, Quoiqu'en leurs visages la crainte En couleur pale fût dépeinte, A cause qu'ils s'épouvantoient De leurs chevaux qui trop sautoient. A la fin, ils se rassurèrent, Et dans leurs solles s'ajustèrent. Épitide un fouet claqua, Le clac dupliqua, tripliqua; Aussitot ensemble ils partirent, En un escadron qu'ils défirent, Se séparans en pelotons, S'escrimèrent de leurs bâtons : Les uns tournèrent les épaules. Que les autres, à coups de gaules, Caressèrent assez longtemps. Les battus devinrent battans; Puis, avant cessé de se battre, Se mirent tous, qui quatre à quatre, Qui trois à trois, qui deux à deux, Et firent entre eux mille jeux, A courbettes, et cabrioles; luis, après maintes caracoles, le poussèrent tous leurs coursiers, Ayant le devant les premiers, Onme les derniers le derrière, Fai sant quantité de poussière. Tous ces tours et tous ces détours, s uns longs et les autres courts, Parla, le cœur rempli de fiel,

Représentaient le labyrinthe. Que, pour celle qui fut enceinte Du fait d'un gros vilain taureau, Par un artifice nouveau. Mais pour un dessein beaucoup sale, Inventa le fameux Dédale, Du grand roi Minos charpentier, Et des plus experts du métier : Force murailles tournoyantes, Et force routes fourvoyantes. Par des détours entrelacés. Embarrassoient les mieux sensés. Qui ne connaissoient plus leur voie. Ainsi ces jouvenceaux de Troje. Poussant leurs animaux en rond. Puis après les poussant en long, Rompant, et puis doublant leurs files, Ainsi que les dauphins agiles, Dans la mer Libyque souvent, Alors qu'il ne fait point de vent, Font entre eux mille singeries, Ou bien plutôt dauphineries; Ainsi, dis-je, ces jouvenceaux, Firent voir mille jeux nouveaux, Que le fondateur d'Albe, lüle, Recommanda par une bulle A ses descendans les Albains. De qui les tiennent les Romains, Qui depuis, avec grande joie, En l'honneur du peuple de Troie (Vraie action de gens de bien), Ont appelé ce jeu Troyen, Qu'à grands frais à l'honneur d'Anchise Rome tous les ans solennise. Mais, tandis que maître Æneas S'amuse à tous ces beaux ébats. Mademoiselle la Fortune.

Qui toujours lui porte rancune, Lui joue un tour de son métier. Oui le va bien faire crier : Junon, plus méchante qu'un page, A sa faiseuse de message, Iris, qu'on appelle Arc-en-Ciel,

Labé Arnaud en perlent avec de grands éloges. Dans les Variétés hist. et littér. de Ed. Fournier, t. VI, p. 118, on voit qu'il avait une pension de dix mille livres.

Un petit moment à l'oreille; Aussitôt Iris s'appareille, Et. quittant toutes ses couleurs, Dont, quand les auteurs font des leurs) (C'est-à-dire quand ils s'égavent. Et de force baies nous payent), Nous font cent contes violets1, Enfans de leurs esprits follets, Cette dame porte-ambassade, Le long de l'admirable arcade, Que l'on voit quelquefois dans l'air, Se laissa bien et beau couler. La fesse fort bien revêtue : Car. glissant à bride abattue, Elle auroit eu corrosion l'ar la trop longue friction, Et s'auroit fait mal à la croupe. Étant donc ainsi, vent en poupe, Descendue au travers des airs, Avec un dessein fort pervers, Sur la rive Trinacrienne. Elle vit la flotte Trovenne Et tout le peuple Phrygien, Qui lors ne s'enquêtoit de rien. Et qui laissoit sur sa parole La flotte au port, action folle : Leurs femmes faisoient bande à part. Se tenant loin d'eux à l'écart, Et faisant sur la mort d'Anchise, Comme on dit, une mise grise, Non sans pester de leurs malheurs, Avec grandscris, avec grands pleurs: « Serons-nous toulours dessus l'onde. Et le rebut de tout le monde? » Disoient les unes en pleurant. Les autres disoient en jurant : « N'aurons-nous jamais une ville; Et notre Æneas, tant habile, Ne veut-il jamais s'arrêter Sans nous faire toujours trotter? » Iris, voyant tant de murmure. Ouitta sa divine figure. Et se travestit à l'instant.

Prenant un corps tout tremblota Bâton en main, aux yeux besicle ... Et se fit femme de Dorvele. Vieille barbue, et qui contoit Cent ans, et point ne radotoit. Ains 2 étoit femme bien sensée, Quoique de vieillesse cassée : A propos, j'avois oublié Qu'elle s'appeloit Beroé, De famille fort ancienne, Et de nation Rhœtienne. La méchante déesse lris, Ayant donc cette forme pris, Se mit piteusement à dire Ces mots qui ne sont pas pour rire-« Pauvres gens qui vos jours passe Sur des vaisseaux demi cassés, Pauvres femmes, pauvres coureuses Serez-vous toujours malheureuses Oh! que bien moins vous le seriez-Si devant vos murs vous aviez Été, par les mains des Dolopes. Mises au royaume des taupes; Au lieu qu'être toujours en mer, A mourir de faim, à ramer, Loin du benoît plancher des vaches, Tristes habitans de pataches, Où les punaises et les pous Ont fort peu de respect pour nous, Est une vie infortunée. Autant que d'une âme damnée! Sept ans sont passés, peu s'en faut, Oue, souffrant le froid et le c aud. Battus de vents et de tempêtes. Conduits par le nez comme bêtes, Nous cherchons le pays Latin. Que promet, dit-on, le Destin A notre maudit capitaine: En cût-il la fièvre quartaine! Et, sans nous tourmenter ainsi, Que ne demeurons-nous ici? Et qui nous empêche de faire, Au pays d'Érix notre frère.

Récits sans vraisemblance, choses qu'on n'a vues que dans les éblouissements,
 à peu près comme contes blens.
 \$ Mais.

Rt d'Aceste notre parent, Qui nous servira de garant, Une belle ville murée, De nous si longtemps désirée, Où nous passerons mieux le temps, Que parmi les vents inconstans? Oh! nos dieux de notre patrie, En vain sauvés de la furie De nos ennemis meurtriers. Pour devenir des nautonniers. Naurons-nous donc jamais la joie De veir une nouvelle Troie. Simoïs, séjour des plongeons, Et Xanthe fertile en goujons? Ah! brûlons nos ness comme paille, Qui ne valent plus rien qui vaille! J'ai vu. cette nuit, en dormant, Cassandre une torche allumant, Et qui me disoit qu'en Sicile Nous devious choisir domicile, Et que c'étoit vivre en oisons, Au lieu d'habiter des maisons, D'être toujours en des nacelles, Nageans toujours comme sarcelles, Et cent autres oiseaux de mer, Qu'il n'est pas besoin de nommer. Brûlons donc nos vaisseaux, vous dis-ie; Après prodige sur prodige, Faisons de nos nefs du charbon. Ou n'attendons plus rien de bon Du ciel, mais querelle et rancune. Voilà quatre autels de Neptune, Couverts de feu suffisamment Pour faire un bel embrasement: Allons donc, ma chère brigade, Allons travailler en grillade, Et, pour prendre congé des eaux, Mettons le feu dans nos vaisseaux.» Cela dit. la brûlante dame Prit un gros tison plein de flamme, Pour commencer l'acte inhumain ; Pour maître Anchise trépassé.

Ce tison, partant de sa maiu, Prit le chemin des nefs de Troie. Pour faire un feu, non pas de joie: Los dames de ce coup hardi Eurent l'esprit bien étourdi, Et leurs yeux quasi s'en fendirent, Tant alors elles les ouvrirent . Sur cette méchante action. En signe d'admiration! Une d'entre elles, fille antique, Autant qu'une vieille rubrique, Une parfaite virago, Qui s'appeloit dame Pyrgo (Quoique d'humeur un peu fâcheuse, Sur la famille tant nombreuse Du pauvre Priam ruiné, Elle avoit longtemps dominé Comme nourrice et gouvernante; Elle étoit fameuse pédante. Qui cent fois fouetta pour rien, Les filles du roi Phrygien); Cette vénérable antiquaille. D'un ton de chatte qui criaille, Quand Iris lança le tison, Allongeant un grand col d'oison, Proféra ces mêmes paroles: « N'êtes-vous pas de grandes folles, De croire que c'est Beroé? Le personnage est bien joué: Mais fort peu souvent je m'abuse, Et, quoique je sois bien camuse, Je trouve ici bien du qu'as-tu 1, Autant que feroit nez pointu. La Beroé gît dans sa chambre, Souffrant du malen chaque membre. Outre un fort grand dévoiement, Qui la fait jurer diablement, De n'être pas, comme les autres, A réciter des patenôtres, Et Requiescat in pace.

Nous aurons ici du qu'as-tu.

(CHEVALIER, les Galans ridic., sc. x.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Locution proverbiale, signifiant d'ordinaire : bien du sujet de demander Qu'avez-vous? et ici, dans un sens plus général : bien de quoi s'enquérir, s'inquièter :

C'est une donzelle céleste : Son gousset sent le romarin: Remarquez bien son air divin. Son visage, son encolure, Son ton de voix et son allure.» Ainsi dame Pyrgo parla, Dont, depuis, tout fort mal alla. Cette harangue suasoire Fut d'abord difficile à croire : Les biens promis par le Destin Dans le joli pays Latin Les rendoient un peu retenues, Et les tempêtes soutenues Ne les persuadoient pas peu De mettre leurs vaisseaux en feu. Elles ne savoient donc que faire; Mais Iris, pour finir l'affaire, Soudain se débéroïsa. Sa forme redivinisa. Fit voir son arc dans une nue. Et, de ses ailes soutenue, Fut vue assez longtemps voler, Puis après se perdit dans l'air. Il n'en fallut pas davantage : Les Troyennes, pleines de rage, Sans faire aucun raisonnement. Hurlant diaboliquement, Ainsi que font les possédées,

Pour celle-ci, la male peste!

Au grand mépris des immortels, Saccagèrent les quatre autels Du vénérable dieu Neptune, Chacune endiablée, et chacune Et du destin et d'Æneas Ne faisant que fort peu de cas. Par ces femmes de feux armées Furent aussitôt enflammées Les pauvres galères du port; Le feu, courant de bord en bord, Des cordes humides et sèches Fait en moins de rien mille mèches,

De leur seule fureur guidées,

Par mille flammes qu'il envoie,

Persuasive, — du latin suasoria.

Dévore le haut et le bas.

Gagne les voiles et les mâts

Qui se font partout claire-voic. Bref, tout le bois, tant peint, que non, Bevint en peu de temps charbon, Et les galères, de flottantes, Deviennent galères ardentes.

Eumelus courut à grands pas Faire savoir ce piteux cas. La nouvelle fut bientôt crue. Car la flamme, s'étant accrue, De bien loin paroissoit dans l'air, Faisant étincelles voler. Chacun courut vers le rivage: Ascanius eut l'avantage, A cause de son bon coursier, D'arriver tout le fin premier : « O carognes que Dieu confonde Les plus malfaisantes du monde, Qu'on devroit assommer de coups, Cria-t-il, que diable avez-vous De brûler nos vaisseaux, et faire Pis que le Grégeois adversaire, Qui n'a brûlé que nos maisons? Où trouverez-vous des raisons Pour une trahison si noire? Et qui jamais la pourra croire? Vous avez brûlé votre espoir, Vieilles gaupes à l'esprit noir. Qui méritez d'être bernées Et dos et ventre bâtonnées! En courant ici comme un fou, J'ai pensé me rompre le cou, Et, pour ce beau feu d'artifice. J'ai laissé là mon exercice. » Ayant dit tout cela d'un ton D'aveugle qui perd son bâton, Il jeta par terre son casque. Eneas, courant comme un Basque. Arriva là tout forcené. De ses Trovens environné. Ouand il vit de près le désordre. Il se mit ses deux mains à mordre. Criant: « Où sont donc ces putains? Où sont ces démons intestins?» Mais les cagnes, la chose faite, Avoient sonné pour la retraite,

Feignant de s'en aller pisser, Et cherchèrent, pour se musser 1, Qui quelque rocher, qui quelque antre, Donnant, et la déesse au diantre, Et la Junon qui l'envoyoit, Qui peut-être alors en rioit. Elles n'en saisoient pas de même. Comme leur rage fut extrême, Le remords du prince offensé Les troubla plus qu'on n'eût pensé. Junon n'étant plus dedans elles. Qui de ces pauvres demoiselles Avoit rendu les esprits fous. Elles fourrèrent dans des trous Leurs têtes foibles les premières. Ne montrant rien que les derrières, Qui sont, comme on sait, moins honteux Que les visages vergogneux \*. Mais à des vaisseaux pleins de braise, De quoi sert une synderèse 3, Puisqu'on n'y fait rien avec l'eau? Tout y rebrûle de plus beau, Et, malgré l'eau, les flammes vives S'attachent aux pièces massives; La flamme gagne pas à pas Les endroits hauts, les endroits bas; L'air s'obscurcit de la fumée Ou'engendre l'étoupe allumée : Les flancs des nefs suent un peu. Puis aussitôt sont vus en feu. Qui, par une fureur extrême, Introduit son ennemi même, Et donne une entrée en la mer Oui fait les vaisseaux abîmer.

Æneas, à cette misère, S'arrache le poil, désespère De voir ce démon intestin Qui de ses vaisseaux fait festin, Et qui si bien brûle et fricasse, Que maint corps de nef est carcasse, Et maint vaisseau, bien attelé,

N'est plus qu'un peu de bois brûlé. Voyant que la puissance humaine Y perd autant d'eau que de peine, Il déchira (fou qu'il étoit) Tout le vêtement qu'il portoit, Et lors tout le monde eut la vue De sa chair de longs poils pourvue. Il fit, d'une mourante voix, Deux grands hélas! les bras en croix, Regardant la voûte céleste. Puis il prononça ce qui reste: « Jupiter, que j'aime beaucoup, Voici bien du feu pour un coup; Et si ce n'est pas seu de joie; Celui qui brûla notre Troie, A comparer à celui-ci, N'étoit qu'un feu couci-couci. S'il arrive qu'il vous souvienne Tant soit peu de la gent Troyenne, Si, parmi ce peuple abîmé, Quelqu'un de vous est estimé, Plaise à votre Jupiterie Que ce soit moi, je vous en prie, Et vous serez rémunéré De m'avoir ainsi préféré. En signe de la préférence, Ou'il plaise à Votre Révérence Sur nos pauvres nefs de pleuvoir, Comme il en a bien le pouvoir : A nos affaires décousues La libéralité des nues Viendra, ma foi, bien à propos. De l'eau donc, de grace, à pleins pots, Car vous en avez à revendre, Et vous savez bien où la prendre. Hélas, quelquefois vous pleuvez Toutes les eaux que vous avez, Et plus qu'on ne vous en demande! Quelquefois la pluie est si grande, Alors qu'on s'en passeroit bien, Qu'un chapeau neuf ne dure rien.

Sa anahar

<sup>2</sup> Allusion à la manière dont on dit que les autruches se cachent, pour échapper à la poursuite des chasseurs, se figurant qu'on ne les voit plus, du moment qu'elles ne voient plus elles-mêmes.

<sup>3 (&#</sup>x27;n remords.

Pleuvez donc, je vous en conjure, Et pleuvez à bonne mesure : Jamais l'eau ne fut plus à point. Si pour nous vous n'en avez point, Avec votre canon céleste Exercez-vous sur ce qui reste; A nos vaisseaux pulvérisés Joignez des corps fulgurisés, Ou bien, si vous me voulez croire, Donnez à nos vaisseaux à boire : C'est ne les obliger pas peu, Car ils ont le corps tout en feu; Ou bien, pour me réduire en poudre, Encore un coup jouez du foudre. »

Aussitôt qu' Eneas eut dit, Un déluge d'eau descendit; Jamais on ne vit telle ondéc : Une rivière débordée N'eût pas plus humecté les naus 1 Que sirent du cicl les canaux. On craignit de périr par pluie. Eneas quasi s'en ennuie, Quoiqu'un peu devant, pour l'avoir, Il cut donné tout son avoir. Je passe les hardes mouillées. Les robes de crotte souillées, Les chemins devenus ruisseaux, Pour vous dire que les vaisseaux, A mesure qu'ils s'humectèrent, A l'aide de l'eau résistèrent Au feu, qui l'eau si fort craignit. Qu'il s'enfuit ou qu'il s'éteignit. De ces galères enflammées. Fors quatre déià consommées. Tout le reste qui demeura Facilement se répara. Pour la flamme ainsi déconfite, Maître Æneas ne fut pas quitte Du chagrin que lui fait avoir L'incertitude de savoir S'il doit se mettre encore en course. Pour trouver à ses maux ressource. Et, pour obéir au Destin, Apprendre à bien parler Latin : Ou si, dans l'île de Sicile,

Il choisira son domicile. Cet embarras terriblement Lui trouble tout l'entendement. Nautés, de qui dame Minerve Met souvent la cervelle en verve. Grand débrouilleur d'un cas obscur. Et grand devineur du futur. Et qui par-dessus l'interprète Tenoit tant soit peu du poëte, Lui dit alors, tranchant le mot : « Æneas, vous êtes un sot; ll faut aller brusquer fortune, Et. si pour nous elle a rancune. ll faut la vaincre en endurant. Les Dieux feront le demeurant. Vous avez du conseil de reste En votre bon compère Aceste; Consultez-le amiablement : ll vous dira sincèrement Tout ce que là-dessus il pense, Comme un homme de conscience. Parlez-lui donc sans différer, Et vous amuser à pleurer. Pour moi, si vous me voulez croire, Je ferois faire un beau mémoire De ceux qui ne sont bons à rien; Et, retenant les gens de bien, Je ferois bâtir une ville En quelque canton de Sicile, Où je laisserois les truands Et tous les esprits remuans Qui ne sont bons qu'à ne rien faire, Obéir mal et toujours braire: Les enfans, les fenimes sans dents, Les malades, les vieilles gens, Bref, toutes personnes oiscuses, Ainsi que des brebis galeuses. Le cher Acestes régira La canaille qu'on laissera : Une ville Aceste nommée, De bonnes murailles fermée. Sera désormais le taudis De ces fainéans engourdis: Et pour vous, brave fils d'Anchise, De tous ceux qui seront de mise,

<sup>1</sup> Navires.

Qui sauront des mieux fourrager. Les villageois faire enrager, Piller maisons, brûler villages, Faire sermens de tous étages. De ceux-là, dis-je, vous serez Le chef, et vous les mènerez Guerroyer les peuples du Tibre, Rivière de petit calibre, Nais qui lorgnera de travers Tous les fleuves de l'univers, Et sur eux, et sur leurs nacelles. Aura droit d'imposer gabelles, Et de les traiter de ruisseaux, Quoique portant de grands bateaux.» Là finit le maître prophète, Un flegme entrant en sa luette, L'empéchant de continuer. Et le faisant éternuer : Mais, pour tout cela, maître Énée Se tourmente en âme damnée, Et n'en a pas moins d'embarras. ll se mit en ses sales draps Lorsque la nuit, la claire brune, Pour bien faire honneur à la lune, Du ciel son frère avoit chassé: L'esprit donc bien embarrassé, Et se repaissant de chimères, Anchise, le meilleur des pères, Le vint voir en habit décent, Car, son brave fils connoissant Et sachant bien que le fantôme Lui causoit aisément symptôme 1, Et qu'outre les rats et souris Il craignoit bien fort les esprits, Et que lors, étant d'humeur sombre, S'il fût venu fait comme une ombre, Et, contrefaisant le hibou. Eneas fût devenu fou: Au sertir de la cheminée, Il dit : « Dieu vous gard', maître Énée ! » Énée en son lit s'enfonça, <sup>0</sup>ù de fraveur même il pissa, Comme en vision repentine Ordinairement on urine. Anchise lui cria: « Tout beau,

Eneas, retenez votre eau, Et tordez bien votre chemise. Je suis votre bon père Anchise; Pour vous avoir trop bien traité. Je vous ai fait enfant gâté. Jupiter, qui, par un orage, A fini du feu le ravage, M'a soigneusement envoyé Pour, dans votre esprit dévoyé, Remettre toute chose en ordre. On ne sauroit trouver à mordre Sur ce que Nautés vous a dit: A son conseil donnez crédit : C'est un conseil très-salutaire. Ceux qui sauront bien dire et faire Aillent avecque vous chercher Les lieux où vous devez nicher. Sur les bords bienheureux du Tibre Vous trouverez un peuple libre. Et qui fronde en diable et demi Quand il lui vient quelque ennemi. Nais, devant qu'aller à la guerre, Il vous faut aller dessous terre Visiter le royaume noir. De messer Pluton le manoir : Là, vous verrez votre bon père Qui vous fera fort bonne chère. Car je ne suis pas un damné De mille feux environné; Mais dans les beaux champs Élysées, Où les âmes canonisées Passent le temps fort plaisamment, Je tiens un bel appartement. En ces lieux madame Sibylle. Que chacun croit comme Évangile. Vous mènera droit comme un fil. Lors j'exercerai mon babil Sur votre généalogie, Que je sais par cœur sans magie. Mais une ombre ne peut tenir Contre le jour qui va venir; Le soleil levant, qui me lorgue, M'a rendu quasi d'un œil borgue: Devant que l'autre en ait autant. Je me rêtire en clignotant. »

<sup>1</sup> Dans le sens d'accident, de révolution.

Lors se perdit madame l'ombre Dedans l'air encore un peu sombre; Æneas, avec grand effroi, S'écria : « Que l'on vienne à moi ! » Puis, sa frayeur étant passée Et sa hongreline endossée, Il dit (mais il n'étoit plus temps) : « Mon cher père, je vous attends; Revenez, je vous en conjure! Ah! vous avez l'âme bien dure De me visiter pour si peu. » Puis, voulant allumer du feu Qu'il avoit caché sous la cendre, Le bon seigneur, au lieu de prendre Les pincettes comme il devoit, Il se brûla le maître doigt, Et s'écria, tout en colère : « Malepeste du chien de père, Et qui me l'a donc ramené? Au grand diable soit-il donné! » Mais aussitôt le bon Énée, Comme il étoit âme bien née. Du blasphème se repentit Et grande douleur en scntit. Il tira de son escarcelle Un gros d'encens mâle ou femelle. Puis escrima de l'encensoir; Mais par malheur il fit tout choir, Et remplit sa chambre de braise. Avant donné contre une chaise. Puis après, au sel et à l'eau, Il fit lors le premier tourteau. Qu'on nomma depuis tallemouse 1, Ainsi que pédans plus de douze Ont écrit, je ne sais comment, En un certain petit comment. Cette offrande fut présentée A Vesta, déesse édentée, Car elle a bien quatre mille ans, Ou cinq mille, si je ne mens. Ayant ainsi fait son offrande, Et chanté certaine légende,

Il chercha ses gens à grands pas, Qui d'abord ne le crurent pas; Mais, quand un homme d'honneur jure, Il faut avoir l'âme bien dure Pour ne croire pas son serment, Ne fût-ce que par compliment : Ils le crurent donc, comme Aceste, Oue la volonté manifeste Des grands dieux rendit si soumis, Qu'il promit tout à ses amis. Sans s'amuser à la moutarde, Le bon maître Æneas n'eut garde De laisser ses gens refroidir; Il fit les fainéans choisir. Les dames et les inutiles. A qui la demeure des villes Plaisoit plus que celle des nefs, Des tentes, pavillons et trefs 2; Ensin, ceux qui font bonne chère Se plaisoient fort à ne rien faire. Il retint avec lui les gens Qu'il connut être diligens, Durs au travail, duits à combattre, Dont un seul en eût battu quatre. Petits en nombre, mais d'un cœur Grand et de tous périls vainqueur. Puis les nefs furent réparées, De nouveaux taffetas parées, De neufs avirons et de mâts. Bref, refaites de haut en bas. .Eneas, gentil personnage, Qui savoit jusqu'à l'arpentage. Et qui, quand il ne l'eut pas su, En eût tout le secret concu Bientôt, telle étoit sa mémoire, Que moi-même j'ai peine à croire, Tous les départements marqua, Deux bœufs trainant un soc piqua (Cela veut dire une charrue), Désigna mainte place et rue, Place à vendre, place à louer, Un ample tripot pour jouer,

<sup>1</sup> Pàtisserie faite de fromages, œufs et beurre.

<sup>2</sup> Ce mot, qui venait de trabs, signifiait poutre, et aussi voile ou même tente. At a temps de Scarron, il était déjà vieux.

<sup>5</sup> Propres, convenables.

Place à part pour les concubines, Et de fort superbes latrines. Acestes, tout encouragé De se voir en prince érigé, Fit des lois bonnes ou mauvaises. Et créa des porteurs de chaises 1: Et puis sur le mont Éricin, A Vénus, céleste putain, (In fit un temple magnifique, Noitié moëllon, et moitié brique ; Et pour Anchise au tombeau mis, Un brave prêtre fut commis, Pour psalmodier et pour faire Brûler sans cesse un luminaire, Outre un bois qu'on sanctifia, Qu'au même Anchise on dédia. Lacas se mit en débauche : Tables à droit, tables à gauche, Neuf jours durant on festina, Et les autels on couronna. Lors la mer eut la face gaie, Le vent Auster qui la balaie, Se reposant sans dire mot, Et sans enfler le moindre flot.

Comme il n'est honne compagnie Qui ne soit enfin désunie, ll fallut au départ songer, Et lors ce fut pour enrager. Toute cette troupe effarée, Qui, devant, craignoit la marée, Ces rôtisseuses de vaisseaux, Pleurèrent alors comme veaux Je devois dire comme vaches'. Les fainéans et les gavaches, Voyant qu'on les laissoit ainsi, Vouloient monter en mer aussi. Enée avec douces paroles, Y melant quelques paraboles, Parfois se mettoit à pleurer, Puis rioit pour les assurer. esbonnes gens, pour lui complaire, Faisoient comme ils lui voyoient faire,

Tantôt rioient, tantôt pleuroient. Sans savoir ce qu'ils désiroient : Enée, en sa sagesse extrême, Ne le savoit pas bien lui-même. Enfin tous ces gémissemens Finirent par embrassemens. Et « Serviteur, » et « Moi le vôtre, » Qui se sirent de part et d'autre. Acestes promit qu'il auroit Grand soin de ceux qu'on laisseroit. On fit égorger quelques bêtes, Une brehis pour les tempêtes, Et pour Erix le Fier-à-bras. Trois veaux qui n'étoient pas trop gras. On lit embarquer tout le monde. On tira les ancres de l'onde. Ouand un chacun fut embarqué, Æneas s'étant colloqué A la proue, assis à son aise, Sur une malle, au lieu de chaise, De verte olive couronné, Un pot de vin lui fut donné, Qu'il versa dans les eaux salées; Des quatre bêtes immolées, Les entrailles il répandit Dans l'eau, qui point ne les rendit, Et qui sans doute en fit curée Aux braves tilles de Nérée. A peine avoit-il achevé, Qu'un petit vent s'étant levé, Les rames d'un temps se haussèrent, Dans l'eau de la mer se saucèrent. Et, se sauçant et dessauçant. Le rivage allèrent laissant, D'où les yeux longtemps les suivirent, Et maints bonnes gens les bénirent. Lors Vénus, songeant à son fait,

S'ajusta de maint attifet, Et s'en alla trouver Neptune En une heure fort opportune, Car rien alors il ne faisoit, Et tout bonnement s'amusoit,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Un des véhicules les plus usités au dix-septième siècle, surtout parmi les gens du bel air, était la chaise à porteurs. L'usage en avait été introduit par la reine Marguerite. La chaise à porteurs était alors découverte, et il en fut ainsi jusque vers le milieu du dix-septième siècle.

La mer étant calme pour l'heure, Faute d'amusoire meilleure. A faire en mer des ricochets. Un triton avec des crochets, Et quelquefois avec ses pattes, Lui défroquoit des pierres plates, D'un rocher assis près de là, Qui ne servoit rien qu'à cela. Voyant la céleste carogne, Il abandonna sa besogne, Et reboutonna son pourpoint. «Mon Dieu, ne vous détournez point De cet agréable exercice. » Dit des gouges l'impératrice. D'un ton de voix doux comme un luth. Après un gracieux salut, Ainsi parla le roi de l'onde : « Je ne saurois pas bien mon monde, Et je manquerois d'entre-gent 1, Quand je recevrois de l'argent, Si je ne laissois mon ouvrage Lorsque dame de mou lignage, Et que j'aime d'affection M'honore de sa vision. Quel bon vent ici vous amène? - De Junon l'implacable haine, Lui dit-elle, qui depuis peu A mis toute la flotte en feu De mon fils, et dans sa boutade. De mon fils même eût fait grillade, S'il n'était homme à quereller Quiconque le voudroit brûler. Chacun en notre cour céleste La hait et fuit comme la peste, Et, si Jupiter faisoit bien, Il l'étrilleroit comme un chien; Aussi bien ce n'est qu'une chienne. Le sac de la ville Troyenne, Le temps qui remédie à tout, N'a point mis sa rancune à bout : Des lois du Sort la dame fière Se torche souvent le derrière; Mais, hélas! vous la connoissez, Ses faits la découvrent assez.

L'autre jour, dans la mer Libyqu Ce bon corps à faire relique Des vents contre nous se servit; Mais Votre Altesse, qui le vit, Sans savon lava bien les têtes De ces exciteurs de tempêtes, Et renvoya ces soufile-en-cus Aussi penauts que des cocus, Oui de leurs femmes éventées, Dans les lettres interceptées. Trouvent, en termes non obscur Qu'ils ont les angles du front du N'ayant rien fait par la tempête Elle a voulu, la male bête, Achever la flotte par feu; Et vraiment s'en a fallu peu, Si son mari, par une ondée, Fâché que la dévergondée Nous vint ainsi persécuter, N'eût fait le dessein avorter. Sa haine étant si manifeste, Au peu de vaisseaux qui nous res Malgré son injuste courroux, Accordez un temps calme et dou Et faites que sur votre empire Règne seulement le zéphyre; Et pour les fougueux Aquilons, Chassez-les moi comme frelons, De qui les mauvaises haleines Causent mille morts inhumaines Et tant de gens ont déconsits. En un mot, faites que mon fils, Sans qu'aucun malheur le poursu Sain et sauf sur le Tibre arrive : Et mémoire, à proportion De si grande obligation. Je garderai, foi de déesse. - Vous êtes sur la m**er maîtres:** Dit Neptune, avecque raison; C'est votre première maison : Comme en étant originaire Vous y pouvez tout dire, et fair J'ai souvent traité de gredins, De séditieux, de badins.

D'adresse, de convenance.

Les vents dont vous craignez l'haleine; | Ne vous en mettez point en peine, l'aurai soin de votre fanfan, Comme une biche de son faon. l'atteste et Simoïs et Xanthe. Alors que la dextre vaillante D'Achille fit, dessus leurs bords, De corps vivans force corps morts: l'e grand fanfaron d'Æacide Fut alors si grand homicide, Si cruel et si scandaleux, Qu'Agamemnon en fut honteux; Votre fils, durant la mêlée, A ce vaillant fils de Pélée Ayant osé, comme un follet. Prêter fortement le collet. L'autre (outre la faveur céleste Qui lors paraissoit manifeste, Et qui le rendoit tant altier, (u'il ne faisoit point de quartier) Ayant un notable avantage. Quoique égaux peut-être en courage, Comme il alloit exterminer Votre Encas, pour détourner Ce malheur, qui vous eût gâtée, Ayant une nue empruntée, le sus à propos le cacher; Et lors Achille eut beau chercher, li n'en trouva ni vent, ni voie, Et pourtant, en ce temps-là, Troie l'étoit un pays odieux, Mais je le fis pour vos beaux yeux, Et je ferois bien davantage. Maître Eneas aura passage, Et pour entrer et pour sortir Dans l'Enfer, sans y rien pâtir. li faudra, perdu dans un gouffre, Qu'un seul pour tous les autres souffre, Que vainement on cherchera; Un seul pour plusieurs payera. Nais que votre Altesse divine N'en fasse pas plus maigre minc, Et n'en ait pas l'esprit faché: C'est être quitte à hon marché. » Ayant par si belle promesse Remis l'esprit de sa déesse, A son char gisant près de là

Le bon roi des flots attela. Non des dauphins comme l'on pense, Mais, selon toute vraisemblance, Deux hippopotames dressés. De qui les crins étoient tressés : Et puis sur la campagne humide Poussa son char à toute bride. Sitôt qu'il parut sur la mer. Ce fut aux flots de se calmer, Tous les vents plièrent bagage, De même que sit tout nuage; Enfin en mer tout fut changé. Le bon seigneur fut cortégé De maints monstres à face sière, Oui sortirent, tête première, A chevauchons sur marsonins. Jamais on ne vit tels grouins, Ni de plus étranges visages : Des baleines de tous corsages. Scringuant de larges ruisseaux Par les canons de leurs museaux. Marchoient en fort belle ordonnance. Et gardant bonne contenance: Glauque, en tête de son troupeau. En coquille, au lieu de bateau. Enslant et l'une et l'autre joue, D'une conque marine joue; L'héritier d'Ino, Palemou, Chevauchoit un fort beau saumon; Six grosses huîtres à l'écaille. En un char couvert de rocaille. Traînoient un ancien Triton Oui donnoit aux autres le ton D'une coquille recourbée : Sa face étoit toute plombée Du trop grand effort qu'il faisoit. Phorque un escadron conduisoit, Monté sur dauphins dont la queue Se retroussoit sur l'onde bleue; Thétis à la main gauche étoit, Qu'une grosse sole portoit. Dame Mélite étoit juchée Sur une raie enharnachée; Et Panopée, en un traîneau Tiré par un gros maquereau, l'aroissoit en vraie épousée. Un esturgeon portoit Nésée;

Un évêque-marin <sup>4</sup>, Spio, Et Thalie, une poule d'eau, Et Cymodocé la dernière Montoit un oiseau de rivière : Telle fut la procession De l'aquatique nation. Æneas, voyant la bonace,

Fit une certaine grimace Ou'il faisoit ordinairement Ouand il avoit contentement De quelque affaire bien douteuse. La flotte ne fut pas oiseuse A profiter du temps sercin; Les vaisseaux allèrent beau train. Quand on eut donné tous les voiles, Le vent, s'engouffrant dans les toiles, Bonne le loisir aux forçats De\reposer leurs membres las. Palinurus, le bon pilote, Vogue à la tête de la flotte; S'il tourne à gauche, ou bien à droit, Chacun le suit, chacun le croit, A cause qu'il joint la science A plusieurs ans d'expérience. Le temps ainsi tout radouci Des vaisseaux chassoit le souci. De la vénérable chiorme, ll n'est personne qui ne dorme: Couchés de leur long sur les bancs, lis donnent relâche à leurs slancs. Dont ils ont la santé troublée Par la secousse redoublée : Et puis l'excès de travailler Aide fort à bien sommeiller. Tandis que chacun dort et ronfle.

Tandis que chacun dort et ronfle, Que le vent tous les voiles gonfle, Et que les pilotes pour tous Exercent leurs yeux de hibous, Un Dieu léger comme une plume, Qui dort aussi fort qu'une enclume, Le Sommeil, qui ressemble fort

A sa sœur Madame la Mort, Qui craint le jour et les chandelles, Et ne fait nul bruit de ses ailes, Qui fait quelquefois prou 2 de bien, Mais ici qui ne valut rien, Et fit un tour de méchant homme; Ce Dieu, dispensateur du somme, Vint, depuis le haut jusqu'en bas Ressemblant à certain Phorbas. Faire pièce au bon Palinure. Sous cette traitresse figure, Le bon pilote il approcha, Et ce discours lui décocha, D'une langue aussi dangereuse Que d'une bête venimeuse: « Vous dormiriez bien un petit, Vous en avez bon appétit, Dites-moi le vrai, Palinurc. Tandis que la bonace dure, Donnez-vous un peu de sommeil; J'aurai jusqu'à votre réveil Soin qu'aucun désordre n'arrive. - Quelque ignorant votre avis suive Pour moi, je ne le suivrai pas, Ce dit-il au fourbe Phorbas, Ayant peine à lever sa tête; Car alors cette male bête Le sollicitoit grandement De dormir un petit moment. Vous n'avez pas trouvé votre homme De croire que je fasse un somme, Et que je me laisse attraper Au temps qui ne fait que tromper-Et que diroit messire Énée, Qui m'a sa flotte abandonnée, Si ie dormois comme un pourceau Près de la mort dans un vaisseau Chien échaudé craint la cuisine Ainsi que je fais la marine. » linissant son petit sermon. Il ne quitta point le timon.

¹ L'évêque-marin ou le poisson-évêque est un poisson qu'on dit avoir la figu ■ humaine, avec une tête mitrée. On peut lire, dans la Grande Chronique des Paresas, de curieux et fantastiques détails sur un évêque-marin pêché au delà de Pologne, en 1455.

<sup>2</sup> Assez, beaucoup; ne s'est conservé que dans la locution peu ou pron-

Le Sommeil, voyant à sa mine Ou'il avoit éventé la mine. Et que contre un si fin niais ll falloit un autre biais. Avec un certain dormitoire De couleur blanche, grise ou noire (Car on ne l'a jamais bien su). Il frotta sans être apercu. Les tempes du pauvre pilote. Qui, sans plus songer à la flotte. Tomba, dormant comme un pourceau, Tout à plat dessus son vaisseau. Et le Sommeil impitoyable Saisit au corps le misérable, Et précipita, chef premier, Le timon et le timonnier. ll cria faisant la cascade : A moi Phorbas, cher camarade! Nais le Sommeil se déphorba. Alors que son homme tomba, Et, voyant qu'il faut qu'il se noie, A moins de nager comme une oie, Se mit à rire comme un fou. Le laissant boire tout son soûl. Après l'action meurtrière. Ce bon Dieu, qui ne valoit guère, Sans faire de bruit, secouant Ses deux ailes de chat-huant. Se perdit dedans les ténèbres, Où quantité d'oiseaux funèbres, Qui le suivent partout en corps, L'attendoient comme des recors. La nef. ainsi dépatronnée, Et mêmement détimonnée, Ne laissa pas d'aller son train, A cause que le temps serein

Et mémement détimonnée,
Ne laissa pas d'aller son train,
A cause que le temps serein
Promis par le père Neptune
La sauvoit de toute fortune.
Certain vent pourtant qui régnoit,
Dans des écueils que l'on craignoit,
Fort renommés par les Sirènes,
Dont l'on conte mille fredaines,
La portoit petit à petit,
Qaand messire Æneas sentit,

Ou que son pilote étoit ivre, Ou qu'il avoit cessé de vivre, Et, si Dieu n'y mettoit la main, Ou'il étoit en mauvais chemin. Il s'en alla, le cœur en glace, Chercher Palinure en sa place : Il vit, o regrets superflus! Que Palinure n'étoit plus. Et que lui, Monseigneur son maître, S'en alloit aussi cesser d'être. Ses vaisseaux voguoient à tâtons. Ainsi qu'aveugles sans bâtons : Et la périclitante flotte S'en alloit faire de la sotte. Et se fracasser à travers De force écueils des flots couverts. Déjà le murmure de l'onde, En ce lieu là qui toujours gronde (Un très-insupportable bruit, A ceux qui naviguent de nuit), Le rendoit pâle comme un linge. Le front ridé comme un vieil singe : Pèlerinages il voua: Je ne sais pas s'il les pava. Mais en une affaire mauvaise, Ainsi que l'or en la fournaise, C'est alors que le bon Seigneur Se montroit homme de valeur. Sa nef ainsi détimonnée Fut par lui si bien gouvernée. Et le Seigneur fut tant adroit, Tournant à gauche, ou bien à droit Ou'éloignant le mauvais passage, Si commode à faire naufrage, Il s'élargit en pleine mer, Non sans un regret bien amer De la perte de son pilote. Incessamment il en sanglote, Criant : « Hélas ! mon cher ami ! Pour avoir un peu trop dormi, Vous allez servir de repue A quelque turbot ou barbue, Ou sur quelque bord inconnu Vous serez exposé tout nu. »

## A MONSIEUR ET MADAME

## LE COMTE ET LA COMTESSE DE FIESQUE

MONSIEUR ET MADAME,

Vous m'aviez promis un petit chien °, vous ne me l'avez pas donné; vous avois promis de vous dédier un livre de Virgile, je vous en dédie m Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Je suis,

MONSIEUR ET MADAME,

Votre très-humble et très-obéissant serviteur.

SCARRON.

¹ Charles-Léon, comte de Piesque (fils de François de Piesque, comte de Lavag et de Bressuire, tué au siège de Montauban en 1621), avait épousé, en 1643, GiBoa de Harcourt, veuve de Louis de Brouilly, marquis de Piennes, et fille de Jacqui de Harcourt, marquis de Beuvron. Charles-Léon appartenait à l'illustre mais génoise, célèbre par la conspiration de Jean-Louis. Ses ancêtres étaient von s'établir en France. Les deux nobles époux étaient liés avec le poête burlesqui qu'i a plusieurs fois adressé des vers et des lettres à la comtesse, une entre autre en faveur de mademoiselle Céleste de Palaiseau, qu'il avait aimée dans sa jeuness et qui, s'étant faite religieuse, se trouvait réduite à la misère par suite de la rui de son couvent.

2 Il y a, dans les œuvres de Scarron, une Épitre à madame la comtesse de Fisage pour avoir une chienne qu'elle lui avoit promise. Cette épitre est datée de

L'an que le sieur de Benserade N'alla point en son ambassade.

Ainsi la promesse et l'attente du poëte remontaient déjà haut, mais Scarron aw la mémoire longue. Il demandait de tout; on lui envoyait de tout : de l'arge des livres, une voiture, des patés, des chapons, des fromages, etc., et il accepé tout avec une reconnaissance qui se manifestait par d'amples remerciments-serait beaucoup trop long de citer toutes les pièces i l'appui; on les trouverchaque page du recueil de ses Euvres burlesques.

## VIRGILE TRAVESTI

## LIVRE SIXIÈME

Ainsi maître Æneas parla. Cependant sa bouche exhala Naint soupir, et de sa paupière Sortit de pleurs une rivière Qui se sépara sur sa peau En quinze ou seize gouttes d'eau. Les navires par lui guidées, Des vents favorables aidées, A la fin vinrent à bon port Ancrer sur l'Euboique port. Les vaisseaux l'un auprès de l'autre, Comme des grains de patenôtre 1, S'arrangèrent également. Chaque navire en un moment Devers la mer tourna sa proue, Comme pour lui faire la moue De s'être encore un coup tiré

Des flots sans être dévoré. Les ancres en mer dévalèrent Et leurs becs pointus accrochèrent. Le rivage parut paré De mainte poupe au bois doré. Quitter les vaisseaux, prendre terre, Aller à la petite guerre, Ce ne fut quasi que tout uu, Fors quelques preneurs de petun Qui s'amusèrent sur la rive A vider un peu de salive, Non sans vider quelque baril. Les uns battirent le fusil. Les autres en terre avancèrent. Virent des bêtes, en chassèrent: Si ce qu'ils coururent fut pris, C'est ce que je n'ai pas appris

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Palenôire, outre son sens habituel de prière, a encore quelquefois celui de <sup>(Aspelet</sup>, de rosaire.

Et ce qui ne m'importe guères. Ceux qui trouvèrent des rivières En vinrent faire le rapport.

Cependant Æneas le fort (Maron dit pieux, mais la rime M'est une excuse légitime), Eneas donc, fort ou pieux, Si tant est que vous l'aimiez mieux, Alla voir d'Apollon le temple. Autant pour donner bon exemple Oue pour tirer les vers du nez (Suivant les bone avis donnés Par son révérend père Anchise) De la sibylle tête grise, Qui, depuis deux cents et tant d'ans. Ne savoit que c'étoit que dents; Apollon, son maître d'école, S'ébattoit à la rendre folle, Et lors il n'y faisoit pas bon, Car lors la méchante guenon, La discuse de logogriphes, Rouloit ses yeux, montroit ses griffes, Hors de terre en l'air s'élevoit. Disant tout ce qu'elle savoit. Que l'on croyoit comme Évangile. Voilà quelle étoit la sibylle Que maître Æneas alla voir. Puisque vous le voulez savoir. D'abord le temple magnifique Exerca fort la rhétorique Tant des Troyens que du Seigneur, Quoique d'ailleurs homme d'honneur, Un des plus grands parleurs du monde, Nation dont la terre abonde, La plupart grands discurs de rien 1, Au grand malheur des gens de bien. Ce temple étoit pour sa peinture Aussi beau que pour sa structure, Et n'avoit pas été bâti Par quelque petit apprenti, Ou par quelque maçon de balle; Mais par l'ingénieux Dédale,

Qui, de peur du tyran Minos, S'étant appliqué sur le dos Une paire d'ailes bien faite, Avoit ainsi fait sa retraite, Faisant bien peur, chemin faisan A maint oiseau qui, l'avisant Quatre ou cinq fois gros comme une o Le prenoit pour oiseau de proie. Enfin, si bien emplumaché, Ayant dans l'air longtemps haché = Il vint, charrié sur ses plumes, Se hucher sur la tour de Cumes. Non sans grande admiration De toute cette nation. A maître Apollon, par hommage... Il fit présent de son plumage; Et puis, charpentier et maçon, Un beau temple de sa façon. Sans m'amuser à le décrire, Car sa beauté s'en va sans dire, Et jamais auteur bien sensé N'a fait temple rapetassé, Mais tonjours temple magnifique. De marbre plutôt que de brique; Ce heau temple donc, qui sera Superbe autant qu'il vous plaira\_ Étoit bien peint, sur son portique A huile, à fresque, ou mosaïque Et ces tableaux représentoient Les Athéniens qui battoient Rudement le prince Androgée, Dont son Altesse, surchargée De trop de coups et trop pesans Avoit fini ses jeunes ans. Minos étoit là, dont la mine D'homme qui rend sa médecine Faisoit, au peuple meurtrier. Peur de n'avoir point de quartie Puis on voyoit le peuple Attique Du viol de la foi publique Qui se repentoit, mais trop tard Contraint de tirer au hasard

\* Volé (Trésor de Borel). Ce mot n'est pas, en ce sens, dans Furetière.

<sup>1</sup> Scarron revient souvent, en particulier dans son Roman comique, sur les graparleurs et les diseurs de rien, quelquefois en termes analogues à ceux qu'il ploie ici. (Voyez Rom. com., II, ch. viii.)

lu sort, si mieux on l'aime, est qu'une chose même). nt donc en grand souci. commandant ainsi. es måles et femelles. es beaux comme les belles, ots comme les guenons, e se trouvoient leurs noms : ne rencontroient pas chance ient servir de pitance e la femme à Minos. ongeoit jusques aux os. . l'île de Candie. e cette main hardie, e mer se faisoit voir : i, contre le devoir ine, femme bien sage, i taureau le pucelage, peinte, et son taureau, ieur son fils, homme veau, u côté de sa mère. tin du côté du père, nd coquin de bœuf issu. 'on n'a jamais bien su dison ni l'origine; 1 fils, par sa bonne mine, me de Minos plut, ce qu'elle voulut, e moyen de Dédale, la maison rovale: us dirai point comment. infesse ingénument la face toute rouge le cette reine gouge, i, sauf correction, t trop de mention. s aussi, pauvre lcare, ns cet ouvrage rare, ere, songeant à toi, ssé tomber hors de soi nceaux et la peinture. 'ut ton aventure. e, qui se fondit. office te rendit. Æneas sur cet ouvrage nusé davantage, musoit volontiers

A faire des châteaux de cartes. A coller de vieilles pancartes Dont il formoit de grands dragons Retenus par des cordeaux longs Ou'il laissoit aller dans les nues. Et que l'on prenoit pour des grues : Enfin il étoit vétilleur, Ce tant renommé batailleur. Et souvent feu son père Anchise, Lui faisant une mine grise, Avoit prédit, tranchant le mot, Qu'il ne seroit jamais qu'un sot; Mais il se trompa, le bonhomme, Car ce grand fondateur de Rome, Au moins celui dont sont sortis De la leuve les deux petits. Oui de louveteaux se rendirent Rois des Latins qu'ils asservirent, Ce fondateur de Rome donc Fut grand homme s'il en fut onc. Or je vous ai dit tout à l'heure Qu'il eût fait plus longue demeure A considérer les tableaux ; Ses gens, la plupart jeunes veaux, S'amusoient, ainsi que leur sire, A les regarder sans mot dire, Quand maître Achates arriva. Qui, par vives raisons, prouva Oue c'étoit acte de caillettes De regarder marionnettes Lorsque le temps presse, et qu'il faut Battre le fer quand il est chaud. Puis la prêtresse Déiphobe. De peur de choir troussant sa robe, Vint dire au beau fils de Vénus Des mots que j'ai bien retenus : O Monsieur le Baron des sages, Ce n'est pas parmi des images Qu'on trouve un royaume gratis; Pour contenter tels appétits, Il faut bien une ame plus forte, Il faut bien agir d'autre sorte. Laissez, laissez donc ces tableaux, Et donnez l'ordre pour huit veaux Et huit brebis que je demande, Pour faire pour vous une offrande.»

Et passoit les jours tout entiers

Aussitöt dit, aussitöt fait. La prêtresse, en voix de fausset, Devant la porte de l'église Hucha les gens du fils d'Anchise. Un antre profond, où le jour N'entre pon plus que dans un four, Est d'une manière rustique Taillé dans la roche Euboïque. De ce noir antre cent conduits Vont aboutissant à cent huis. Par lesquels la sainte interprête, Quand on l'interroge, caquette. Il n'arriva pas plutôt là Avec grand respect, que voilà Madame l'enthousiasmée Qui dit d'une voix enrhumée : « Voici le temps d'interroger. » Lors on la vit toute changer. Et sa fureur, quoique divine, La fit de très-mauvaise mine. On vit le fond de ses naseaux; Ses deux yeux, passablement beaux, Devinrent des yeux sans prunelle; Sa chevelure devint telle Que les pointes d'un hérisson, Et perdit son caparaçon; Sa face devint cacochyme: Et son teint de pâle minime. J'ai su, depuis deux aus en ca. Oue dessous elle elle pissa. Sa bouche se couvrit d'écume. Son poumon, par ce divin rhume, Fit sa poitrine panteler, Et soupirs sa bouche exhaler, Qui tenoient du rot quelque chose; Mais sa fureur en étoit cause. De plus on la vit à l'instant Croître d'un pied et d'un empan, Et sa voix fut toute changée; Bref, elle fut comme enragée. Le grand Dieu, dans son corps fourré, Dans elle ayant tout altéré, Voici ce que la forcenée

Dit au bon seigneur maître Énée: « Æneas, fais ton oraison: Autrement la sainte maison N'ouvrira pas la moindre porte.» Lorsqu'elle eut parlé de la sorte, Le plus hardi des assistans Eut les membres très-palpitans, Et fut près, forcé par sa sièvre, De gagner les champs comme un lièvre; Mais pas un n'osa détaler Entendant leur maître parler. Voici ce que dit le beau sire Sérieusement et sans rire : « Phœbus, qui de notre Ilion Pris toujours la protection, Oui guidas la flèche mortelle De Pàris, franche demoiselle, Si bien qu'Æacide le fort, Par ce mignon fut mis à mort, l'ar maintes mers dont les rivages Nourrissoient maints peuples sauvages, Sous ta conduite j'ai couru, Dont j'ai l'esprit un peu bourru : C'est trop courir et ne rien prendre, Et pour rien trop longtemps attendre, Car j'estime un peu moins que rien Ce pays, qui, comme le chien Qu'avoit défunt Jean de Nivelle, S'enfuit alors que je l'appelle. Le voici pourtant attrapé Après s'être tant échappé; Mais ma foi, s'il s'échappe encore, Fussiez-vous, grands dieux que j'honore, Mille fois dieux plus absolus. Je ne vous honorerai plus. Sans y mettre beaucoup du vôtre, Vous pouvez bien au peuple nôtre Pardonner, et vous ferez bien. Et l'acte sera bien chrétien. Si votre colère sans bornes. Pour un seul qui planta des corne: Sur un front qui le méritoit, Sans cesse nous persécutoit,

<sup>4</sup> Bourns avait alors un sens plus fort qu'aujourd'hui. On connaît la superstitior
autrefois populaire, du moine bourru, espèce de croquemitaine qui courait 
rues la nuit, tordant le cou à ceux qui se montraient sur son passage.

Le Destin, qu'on tient si grand sire, | l'trouveroit bien à redire. ll a fait, entre vifs, un don D'un pays plantureux et bon A notre nation Troyenne: Il faut bien que la chose tienne, Ou contre la donation Je ferois imprécation. Lors, è Phœbus porte-lumière! Et toi, sa sœur l'arquebusière, De temples richement bâtis, Où l'on pourra prier gratis, Vous serez guerdonnés au large; Gens bien entendus auront charge De faire des jeux de renom, Qui porteront votre saint nom. Et toi, madame la Sibylle, A tourner le sas tant habile, J'ai pour toi des présens aussi Qui ne sont pas couci-couci, Mais tels, que tu seras contente, l'Ourvu que contre mon attente, Tu n'ailles d'un langage obscur M'emmascarader le futur, Ou bien sur des feuilles m'écrire Les choses que tu me dois dire; Mais écris-les sur parchemin En beau caractère romain, Ou chante-les moi comme une ode Sur quelque beau chant à la mode.

La Vierge, tandis qu'il prioit,
Di ablement se diablifioit,
Di ablement se diablifioit,
Id est valde i; dans sa poitrine
E lle avoit bataille intestine
A vec son Dieu, qui de son corps
S'elant emparé des ressorts,
Lui faisoit avoir la posture
De ceux qu'on met à la torture,
Tant, afin de l'évacuer,
Ce Dieu qui la faisoit suer,
La pauvre Vierge possédée,
Frétilloit en dévergondée!
Mais ce corps si bien démené

Au dieu dans elle cantonné Ne fera point quitter la place, Quelques vains efforts qu'elle fasse. Elle cède donc à son Dieu. Et lors les cent portes du lieu, Sans qu'aucun les ouvrit, s'ouvrirent, Et ces paroles répondirent: « O grand Prince, qui sur la mer As eu maint accident amer, Et qui t'es tiré nettes bragues \* D'eutre maintes vilaines vagues, La terre te prépare aussi Mainte querelle et maint souci. La terre promise est bien sûre, Mais tu maudiras cent fois l'heure De t'être mis en étourdi En cette terre que je di. Là, de ta dague en main serrée, Mainte taloche desserrée, Et ton corps maintes fois haché, Ce qui sera très-grand péché, Te fera dire en triste mine, Qu'il n'est point rose sans épine Là le Tibre qui rougira, Le Xanthe te ramentevra 3 : Je dis rougira, non de honte, Car on en feroit peu de compte, Mais de sang humain répandu, Sorti de maint corps pourfendu. Là des Grecs, avec un Achille Comme le défunt plein de bile, Favorisé d'une Junon Qui ne te garde rien de bon, Te susciteront des affaires Qui ne seront pas des plus claires Là, réduit à très-piteux point, Qui n'importuneras-tu point? Quelles nations, quelles villes, De mœurs barbares ou civiles, N'iras-tu, faisant le pleureux, Et parlant d'un ton doucereux Comme font tous les misérables. Prier de t'être secourables?

<sup>1</sup> C'est-à-dire beaucoup.

Sain et sauf.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Te remettra en mémoire.

ll m'a suivi, malgré son âge,

Et la cause de tout ce mal, Autre femme, imbarbe animal, Autre malheureux mariage. Mais il faut avoir bon courage; Malgré la fortune, un grand cœur De ses malheurs devient vainqueur. Tu vaincras tout par l'assistance D'autres peuples que l'on ne pense: Ge seront des Grecs comme ceux Qui l'ontfait d'ungrand prince un gueux.» Ainsi le Sibulle harbue

Ainsi la Sibylle barbue Finit sa harangue ambiguë, Dont Æneas dit à ses gens: « Maudit sois-je si je l'entends, Et que maudit soit l'édentée! » Cependant, tout inquiétée (Car son Dieu fougueux la quittant L'alloit bien fort inquiétant), Elle hurla comme une folle. Æneas reprit la parole: « O vierge qui si fort hurlez, Laissez-moi parler, ou parlez. » Aussitôt dit, la forcenée Fit aux yeux de monsieur Énée Un pet, un sifflet et un saut : Chacun en éclata bien haut. Et lui, n'en faisant que sourire, Se mit tout doucement à dire : « Je m'attends bien à tout cela Que vous venez de dire là, Et s'il m'arrive pis, n'importe, Pourvu que vous fassiez en sorte Qu'en Enfer, ce hideux manoir, Je puisse avoir l'honneur de voir Encore un coup monsieur mon père. Par votre faveur je l'espère, Car sans vous je ne voudrois pas M'embarquer dans ces pays bas. Mais pour voir mon hon père Anchise, Je passerois nu en chemise Au travers de piques et dards, Au travers de mille soudards. De mille donneurs d'étrivières, Quoique je ne les aime guères, Et que qui me les donneroit, Rien fort me désobligeroit. Mais je lui dois bien davantage.

Par tous les lieux où j'ai rôdé, Quoique bien fort incommodé D'une hargne, et, si j'ose dire, De quelque chose encore pire. Il m'aima tant, ce cher papa, Que quand le Grec nous attrapa, Je le portai sur mon échine, Et me sauvant à la sourdine, Je le mis en bonne santé llors de la ville en sauveté. En récompense, le bon homme M'a suivi partout, ainsi comme Nous voyons un fidèle chien Suivre un maître qu'il aime bien. Au reste, ce n'est point mensong Lui-même me l'a dit en songe. Que sans vous et votre support. Je ne ferois qu'un vain effort. Et qu'en la demeure enfumée Je trouverois porte fermée. Avez donc, de grâce, pitié D'une si parfaite amitié. D'un si bon fils, d'un si bon père = Et faites si bien, que Cerbère Ait pour moi la civilité Qui se doit à ma qualité. Et, comme un mâtin de village, N'aille pas, écumant de rage, Exercer son triple gosier Sur ma peau tendre comme osie Si pour être chantre et poëte, Et joueur de marionnette, Orphée avec son guitaron. A fléchi le vieillard Caron. Et délivré son Eurydice. Qu'un serpent fourré de malice Avoit occis en trahison, Je puis à plus forte raison, Aujourd'hui que littérature Est en fort mauvaise posture, Espérer qu'à moi, grand Seigners, Sera faite même faveur, Et que i'irai voir mon bon père-Si Pollux l'a pu, je l'espère, Et si Thésée aussi l'a pu, Et le grand Alcide, ils n'ont eu,

dre par le lignage. que fort peu d'avantage : ux je suis des dieux issu, Vénus m'a conçu, ; jurer de ma mère iment qu'eux de leur père.» e que le Troven dit : e que répondit toute radoucie. ses yeux pleins de chassie: de Vénus tant prisé, n d'Enfer est aisé; t entrer quand on l'osc. sortir c'est autre chose : nortels des dieux chéris. igénés et nourris, divines braguettes, evenus bragues nettes. s pays sont couverts rui sont noirs et non verts, ir Cocyte environne, u n'est ni belle, ni bonne. lobstant ce que je di, tes assez hardi loir la chose entreprendre, 'Enfer deux fois descendre, ce soit un dessein fou. e casser bras ou cou on moins téméraire que vous voulez faire, Idèle conseil is faut suivre en cas pareil. 1 poinmier (dont les pommes t bien au siècle où nous sommes ant d'or à bon marché) bois obscur est caché. une bonne lanterne, noins qu'en une caverne; zérable pommier, e un fruit si singulier, d'or fin qu'une branche, que quelqu'un la tranche. ousse une autre encor. e l'autre, de fin or. la dame souveraine, name Junon souterraine, que ces pommes de prix:

Fussent des pommes de reinette : Et, si quelque tête mal faite, Si quelque étourdi, quelque veau, Pensoit sans ce fatal rameau Visiter les provinces sombres. Il resteroit parmi les ombres, Ayant d'abord été battu Par le chien triplement têtu. Sans m'importuner davantage. Allez donc, si vous êtes sage, Chercher ce rameau précieux. Employez-y tous vos deux yeux. Car, tout fin qu'on vous croit, peut-être Ne le pourrez-vous reconnoître. Eussiez-vous autant d'yeux qu'Argus, Plus pénétrans et plus aigus : Tout dépend de la destinée, Autrement, monseigneur Énéc, Cherchassiez-vous jusqu'à demain, Une bonne serpe à la main, Votre serpe bien affilée. Ainsi comme elle étoit allée. Reviendroit sans avoir tranché Ce rameau d'or si bien caché. Mais, si le destin vous l'ordonne. Ce rameau fatal, en personne, A vos yeux d'abord brillera, Et votre main le cueillera, Comme elle cueilleroit sans peine Un petit brin de marjolaine. Mais, au lieu de m'interroger, Vous feriez bien mieux de songer A mettre dans la sépulture Un corps qui tend à pourriture, Un de vos amis roide mort, Et lequel put déjà bien fort : Son âme en est inquiétée, Et la flotte tout infectée. Allez donc yous purifier, Et ce grand malheur expicr Par sacrifices salutaires. N'allez pas gâter vos affaires Pour épargner quelques brebis, Et quelques ora pro nobis. Lors vous pourrez là-bas descendre Sans que mal vous en puisse prendre.

Les autres lui sont à mépris,

Sans qu'on vous dise : Qui va là ? » | Elle se tut, après cela. Æneas lui tourna l'échine, Faisant une piteuse mine, Avant l'esprit embarrassé Et de cet ami trépassé, Et du rameau dont la sibylle Faisoit un cas si difficile; Puis il sortit de l'antre obscur Fort inquiété du futur. Je suppose que la Cumée Fut en un instant renfermée. Cependant, tout triste et pantois, ll s'en alloit rongeant ses doigts; Achates suivoit son altesse, Laquelle lui disoit sans cesse: « Qui diable est donc cet homme mort, Qui sent déjà mauvais si fort?» Achates lui répondit : « Sire. Je ne vous en saurois rien dire, Je n'en ai rien vu ni rien su. » Là-dessus d'eux fut aperçu Misenus, descendant d'Éole, Couché sans voix et sans parole, Et, qui pis est, sans vie aussi. Æneas, le voyant ainsi Tout prêt de devenir charogne. Dit: « Elle a raison, la carogne, Voilà Misenus roide mort. Si par grand bonheur il ne dort! » Ce Misenus étoit trompette, Petit homme au nez de pompette i, Oui ne portoit point de braguier, Quoique les gens de ce métier Pour sonner trop fort leurs buccines Avent besoin de ces machines. Il fut le trompette autrefois D'Hector, à dix écus par mois, Et deux paires de bas de chausse; Et comme à la fin tout se hausse, .Eneas par an lui donnoit Deux cents francs, et l'entretenoit

De souliers, bottes et bottines, De clystères et médecines, Au reste, ce bon trompetteur Étoit aussi gladiateur, Et se piquoit de honne brette Autant que de bonne trompette ; licureux s'il eût toujours bretté. Et s'il n'eût jamais trompetté, Car ce jour-là près du rivage, Sur un roc chantant son ramage, Et trompettant comme un perdu, Et faisant si fort l'entendu Qu'aux Tritons, les divins trompettes, Il osoit bien chanter goguettes 3, Et les défier au combat. Action qui sentoit le fat, lls laissèrent quelque temps faire Des fanfares au téméraire. Et puis, remplis de maltalent 3 (Car tout Triton est violent). Avec un grand instrument croche. Le déguerpirent de la roche. Et firent boire ce grand fou Un peu plus que son chien de soû : Puis, avant fait ce beau ménage, Le remirent sur le rivage. ll fut donc alors question De faire lamentation.

Et les obsèques salutaires;
Toutes les choses aécessaires
Furent prêtes en moins de rien,
Car ils étoient tous gens de bien,
Et chacun sait que maître Énée,
Personne bien morigénée,
Étoit, sans faste et vanité,
Adoré pour sa charité.
Il pleura donc comme les autres,
Récita force patenôtres,
Et puis ce prince très-humain
Courut, la cognée à la main,
Dans la forêt du hois abattre.
Il en abattit plus que quatre,

<sup>1</sup> Nez d'ivrogne, couvert de rubis.

<sup>2</sup> Chanter pouille, railler, outrager.

<sup>5</sup> bépit, colère.

lit à haute voix : d abatteur de bois 1! » ts fagots et bourrées, longues et carrées, r quelques cotrets, ire un bûcher après, le corps de Misène, on ame, sans peine, ertu du bûcher, ges de l'Enfer. tte cérémonie, grande agonie, aille soupirs ardens, e ses belles dents : neau, cette merveille, voir à la pareille e endroit de la forêt, véritable elle est dame, que Misène é mort dessus l'arène, drois plus fortuné me vouf \* ou qu'un ainé. » parloit de cette sorte, ns, que la plume porte, à lui présenter; e mit à sauter, connut à leur mine à sa mère Cyprine. mit à les hucher faire approcher, s, le bon sire Énée sce une poignée ne de boucassin 5 oit à l'endroit du sein passe la croyance: étoit sa prévoyance, s sans vesce il n'alloit. n seigneur régaloit x de Vénus la belle.

Ouand il étoit visité d'elle). Mais pour vesce ni huchement Ils n'obéirent nullement, Quoiqu'il ajoutât ces paroles : « Beau couple de pigeons qui voles, Si tu voulois t'aller jucher Où je dois la branche arracher, Qui doit faciliter l'entrée Dans la ténébreuse contrée, Où je veux, si je puis, entrer, Quoi qu'on me puisse remontrer, Je fonderois par chaque année, Moi qui m'appelle maître Énée, Cent boisseaux de vesce et de pois Qu'on vous délivreroit par mois; Et vous, ô ma divine mère! Par le secours de qui j'espère Devenir empereur Romain, De grâce, tenez-y la main. » Inutile fut la promesse De ce beau prometteur de vesce : Les vénérables pigeouncaux, De Vénus les sacrés oiseaux, Sans rabattre un petit coup d'aile, Fendirent le vent de plus belle; Lui se mit à doubler le pas, Afin de ne les perdre pas. Or, comme la couple volante Le tenoit la gueule béante, Tête haute et les yeux ouverts, Il donna deux fois à travers De deux petits monceaux de pierres, Tellement qu'il fit deux parterres; Mais, aussitôt se relevant. Il alla toujours poursuivant Les pigeons, qui si bien volèrent, Ou'à tire-d'aile ils arrivèrent Où l'air d'Enser se fait sentir. J'ai bien peur ici de mentir;

r de bots (ou de quilles) se disait ironiquement d'une personne qui fait sit que de besogne.

n'était pas encore marié, il est bon de le faire remarquer au lecteur railité de cette réflexion. Beaucoup ont cru qu'il épousa mademoiselle n 1680 ou 1681 (le Segratsians donne l'une et l'autre date); mais ce ne 182 (v. Loret, l. 111, lett. xx11 et xx11 y Walckenaër, Mémoires de madame 1. 11, p. 437, note). Or ce livre parut en 1651.

7, toile gommée de coton, bougran.

Mais Maronécrit qu'un grand gouffre Exhale illec 1 un air de soufre. 'our laquelle odeur éviter. Les oiseaux furent vus pointer Jusqu'en la région des nues, b'où, les deux ailes étendues. l'es pigeons, aux yeux d'Æncas, Qui de courir étoit bien las, Vincent tout à propos descendre Sur le rameau qu'il vouloit prendre. Qui rendoit les yeux éblouis Comme un jacobu- 2 ou louis, Tant reluisoit ce rameau rare. Messire Maron le compare A la gomme jaune qui luit Sur la branche qui la produit; La comparaison est foiblette, N'en déplaise à si grand poëte : Il devoit, en sujet pareil, Mettre lune, étoile ou soleil. Dieu sa't si la branche dorée, Du bon Seigneur tant désirée. Fut arrachée avec ardeur! Il l'arracha d'aussi l'on cœur Qu'un chien ou un chat pille ou grippe Un morceau de chair ou de tripe. Cela fait, riant comme un fou. Il alla trouver en son trou La vicille sibylle Cumée.

Cependant lous ceux de l'armée Donnoient la dernière façon Au corps aussi froid qu'un glaçon De Misenus le bon trompette: De sa charogne putréfaite Le sale cuir fut nettové Et de bonne eau rose ondoyé; On lui releva les moustaches. On lui mit de belles gamaches<sup>3</sup>, Un bonnet de nuit de satin. Dont la coiffe étoit de quintin 4: Un haut de chausses de grisette 3, Un pourpoint couleur de noisette, De belle serge à deux envers Chamarré de trois galons verts, Puis après une houppelande De beau camelot de Hollande. Un bachelier déjà grison Fit une funèbre oraison; Puis, en l'honneur du misérable, Une chanson très-pitoyable Fut chantée au son du tambour, Tournant tristement alentour l'u bûcher ou bien de la pyre ar l'un et l'autre se peut dire). Autant que la pyre voulut, C'est-à-dire qu'il en fallut, Cu y mit de la poix-résine l'e la meilleure et la plus fine: Maitre Eness, en pareil cas, b'argent ne faisoit pas grand cas, Et lors on cût dit que sa bourse Eût été d'argent une source : Aussi ce seigneur libéral Ne trouva jamais son égal A bien faire des funérailles. Aussi bien qu'à donner batailles. Pour revenir à nos moutons, Quatre hommes de noirs hocquete

Devant que l'on cût allumée 6

La pyre ci-dessus nommée)

Là, du latin Plic.

2 Monnaie d'or d'Angleterre, valant quatorze livres dix sols-

5 Ce mot désignait fantôt des bottine, tantôt des bas de drap ou de toile qu'on mettait par dessus les autres pour les garantir.

• Toile très-line et très-claire, dont on se servait souvent pour faire des ou des marchettes.

5 Petite étoffe grise, d'où est venu le nom de grisettes, donné d'abord a mes qui s'en habillaient, puis étendu à toutes celles de basse con lition, ju qu'il eût le sens particulier qu'il a aujourd'hui.

o Il fa drait aujourd'hui allumé, au masculin, mais nous avons déjà viverrons encore beaucoup d'autres exemples de ce genre dans le Virgil Plusieurs règles de grammaire fort importantes ont varié depuis le dix Y guindèrent adroitement Avec un certain instrument Qu'en français une grue on nomme, Le froid cadavre du pauvre homme. Sitôt que chacun le put voir, Les pleureux firent leur devoir. Il fut, après la pleurerie, Question de la brûlerie: Des gens marchans à reculons. Le nez tourné vers les talons, Ad ritum: du peuple de Troic (Peu me chault 2 que l on ne me croie), Deux à deux vinrent s'approcher A clochepied du noir bûcher, Tenant en la main droite un cierge De cire noire et non pas vierge; Au bûcher ils mirent le feu. Lors la flamme joua son jeu : La pyrc est bieutôt engloutie; Celui pour qui l'on l'a bâtie, D'abord par la flamme rôti, Est, après, par elle englouti; Puis elle s'engloutit soi-même, Tant sa faim vorace est extrême, Et tout le bûcher allumé En moins de rien est consumé, Et de bois devient bois et cendre Si chaude, qu'on ne la peut prendre. Mais du vin que l'on répandit, Qu'elle but et qui la tiédit, Fit que cette cendre lavée Fut sacilement enlevée Et mise en un tonneau d'airain Pour la conserver du serein. Ce fut un nommé Chorinée, Homme à la sace enluminée,

Qui mit la ceudre en ce tonneau. Et puis qui sit aller de l'eau (Eau lustrale, ainsi que je pense) Sur toute la triste assistance; Et puis après, les yeux fermés, Il dit les mots accoutumés Eu pareille cérémonie. Æneas, la face ternie (Car le bon Seigneur tant pleura, Que sa face il décolora\. Fit faire un tombeau magnifique De pierre de taille et de brique, En la place où fut le bûcher; Puis ce qui fut au défunt cher Fut porté devant ce bon Sire. Ce fut ce que je vous vais dire : Sa hallebarde et son pavois, Dur, bien qu'il ne fût que de bois; Son échiquier, son trou-madame, Un bourdon garni de sa lame 3, La tasse en laquelle il buvoit, La dague dont il se servoit Quand il vouloit tuer le monde, L'aviron dont il fendoit l'onde, Sa cuirasse, son casque aussi, Ses bottes de cuir de l'oussi, Et son gagne-pain, sa trompette, Dont la voix étoit claire et nette. Le tout fut si bien arrangé, Qu'un trophée en fut érigé Et ce lieu, du nom de cet homme, Mont Mische aujourd'hui se nomme. (ela fait, ce ne fut pas tout : Æncas, pour venir à bout De son dessein si difficile, Par les ordres de la sibylle

\*iècle. Ainsi Racine fait dire à madame de Pimbesche : « Monsieur, je ne veux point être liée... Je ne la serai point. » (Platd., I, sc. vn.) Mais ce sont surtout les règles de participes qui ont changé, ou plutôt qui se sont fixées depuis : « Combien de Fois, écrit Bossuet, a-t-elle en ce lieu remercié Dieu humblement de deux grandes graces : l'une, de l'avoir fatt chrétienne... » (Or. fan. de la reine d'Angl.) Racine lacème a dit : « La veuve d'Hector pleurante à vos genoux, » (Androm., Ill, sc. 1v) Comme Scarron dit, quelques vers plus loin : « Des gens marchans à reculons. »

Suivant le rite.

Peu m'importe que...

<sup>3</sup> Un bourdon était le béton des pélcrins : la lame, c'est probablement le fer Poielu dont il était garni en bas-

S'en alla vers un trou puant, Entouré d'un marais gluant, A couvert du soleil par l'ombre D'un bois épouvantable et sombre. Ce trou-là, que je vous ai dit, Trou, s'il en fut jamais, maudit, Est l'Enfer, qu'il ne vous déplaise : Si quelque corneille niaise, Quelque pigeon, quelque corbeau, Il n'importe pas quel oiseau, Sur ce pertuis pestilent vole, ll perd le souffie et la parole (Je voulois dire le siffler), Qui pis est, il perd le voler, Et, de cet air infect qu'il perce, Trébuche à terre à la renverse; Que, s'il en reçoit quelque ennui, Il ne s'en doit prendre qu'à lui. Cette malplaisante caverne Est des Grecs appelée Averne, Et c'est vers ce vilain trou-là Que messire Æneas alla. Quatre bouvars 1 à noire échine. Tous quatre de fort bonne mine, Bien nourris et morigénés, Devant lui furent amenés : Un prêtre, rasant à merveille, De vin leur lava les oreilles. Puis après, le bras retroussé, Avec un rasoir bien passé, Leur rasa l'entre-deux des cornes. Dont ils parurent un peu mornes, Comme s'ils se fussent doutés Ou'ils devoient être holocaustés. Le poil rasé des quatre têtes De ces taut vénérables bêtes Fut jeté dedans un réchaud. Ledit prêtre invoqua tout haut Dame Hécate aux cieux redoutée, Autant qu'aux enfers respectée, Et puis les quatre pauvres bœufs Furent, avec des couteaux neufs, Égorgés, dont ce fut dommage :

Des hommes faits au badinage Recurent leur sang tout fumant Dans de grands plats d'étain sonnant 🕳 Maître Æneas un coup desserre D'épée ou bien de cimeterre Je ne sais pas des deux lequel, Mais tant y a qu'il fut mortel) Sur le col d'une brebis noire Comme l'encre d'une écritoire, Atin d'en régaler la Nuit, Dame qui n'aime pas le bruit, Et la Terre, autre grande dame, Qu'en pareille affaire on réclame; Puis il occit d'un même fer, Pour la souveraine d'Enfer, La ténébreuse Proserpine, De Pluton femme ou concubine, La fille unique d'un taureau Incapable de porter veau. Eneas fit dresser la nappe. A Pluton, l'infernal satrape, Et sit griller pour cet effet Maint intestin très-putréfait; Cette tripe étant embrasée, D'huile d'olif fut arrosée. De pareille tripe Pluton Fut toujours diablement glouton.

Sitôt que la pointe première Se discerna de la lumière, La terre se mit à mugir, Et fit pålir et non rougir Tous ceux qui mugir l'entendiren & Tous, sans excepter, s'ébahirent, Et plusieurs Trovens des plus beaus En inquinèrent leurs houzeaux 2. Les forêts voisines tremblèrent. Et de pied en cap frissonnèrent. Æneas beaucoup s'effrava. Car plus d'un mâtin aboya Aux approches de la Déesse, Et lors la vieille prophétesse Parla, ce dit Virgile, ainsi: « Vilains profanes, loin d'ici,

<sup>1</sup> Jeunes bœufs.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En souillèrent leurs hauts-de-chausses. C'est la sempiternelle plaisanterie de Scarron, qui eût dû finir par s'en lasser.

Au moins une licue à la ronde, Ou que le grand Dieu vous confonde! Et quant à vous, mon boa Seigneur, Montrez si vous avez du cœur. » Aussitôt dit, la sibyllotte Se précipita dans la grotte. Æneas, la voyant dedans, Prit son fer à donner fendans Et quelquefois aussi des pointes, Le tenant avec les mains jointes, A cause qu'il étoit pesant Et qu'il prioit chemin faisant; Puis, suivant sa guenon de guide, Entra dans la grotte intrépide.

Durn qui des pays souterrains Etes les seigneurs souverains, Et qui régnez en ces lieux sombres sur les morts qu'on nomme les ombres, Quiparlent moins que des chartreux, S'il est vrai ce que l'on dit d'eux, Que votre obscure seigneurie Maccorde ce dont je la prie: C'est, en mes ridicules vers, De dire à tort et à travers Tout ce qui me vient à la tête, Et, si quelque fat, quelque bête, Dit que j'ai Maron perverti, Trouvez bon qu'il en ait menti.

Nous avons laissé maître Énée, L'âme étrangement étonnée. Le pauvret hasardoit se + pas En lieu qu'il ne connoissoit pas. Tenant sa vieille par la queue (Disons-la de ratine bleue. Car pour bien rimer il le faut', Ce Seigneur donc, en grand sursaut, Marchoit la queue entre les jambes, lt, faisant force pas iambes (Cela veut dire brefs et longs 1), Tantôt marchant sur les talons De la prophétesse ou sorcière, Tantot donnant en son derrière De son nez, qui trop long étoit, Tout autant de fois qu'il buttoit

(Butter et broncher, l'un vaut l'autre. Mais reprenons le discours nôtre, Et faisons, comme de raison, Ici quelque comparaison). En cet endroit ici Virgile Dit qu'Æneas et la Sibylle Avoient l'esprit bien agité, Et compare l'obscurité Qui leur offusquoit la prunelle A la lune, alors que, nouvelle, Un brouillas qui l'air épaissit La rend blafarde ou l'obscurcit, Ou bien à la nuit, quand obscure Elle rend tout d'une peinture. Rien ne sauroit être mieux dit; Et, ce néanmoins, moi, petit Et très-ridicule interprète, Je dis, sans mépris du poëte, Qu'une lampe sous un boisseau, Ou, si l'on veut, sous un chapean, Et même, si l'on veut, éteinte, Est chose qui rend mieux, dépeinte, Les lieux où marchoit Æneas Que la lune avec son brouillas, Ou la nuit quand elle est obscure, Et rend tout de même peinture. Finissons la digression Ft suivons la narration.

Nous avons laissé le bon sire, Qui n'étoit pas en train de rire, Et qui cheminoit à tâtons Après la vieille aux longs tetons. On le reçut à grand cortége Dans cet infernale Norvége : ll fut complimenté d'abord Par le Sommeil et par la Mort; Pour lui faire honneur, la camarde Contre son humeur fut gaillarde Et pour le Sommeil lui parla, Oui cependant toujours ronfla. Après, vinrent les Maladies, Les faces toutes enlaidies, Et puis quantité de vieillards, Tous médisans et babillards,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> On appelle, en effet, tambe, dans la quantité latine, un pied composé d'une brève et d'une longue.

Qui marchoient devant la Vieillesse, | Qui s'appuvoit sur la Tristesse, Laquelle tenoit par la main La Pauvreté, sœur de la Faim. Et puis marchoient cent belles-mères Qui menoient autant de beaux-pères; Ensuite des fils de putains. Pires toujours que des lutins; Des gendres, des brus, des dévotes, C'est-à-dire fausses bigotes, Qui tiennent que le grimacer Peut tous les péchés effacer, Et, sans être humble et charitable, Qu'à Dieu l'on peut être agréable. Il y vint aussi des bigots Pires que Goths ni Visigoths; Ce sont les galans de ces sottes Que je viens de nommer bigotes : Ces gens-là, quoique doucereux, Sont quelquefois bien dangereux. Puis vinrent les Soins en grand nombre, Tous la face grondeuse et sombre; Ils étoient suivis des Dépits Autant des grands que des petits; Ensuite force gouvernantes, Toutes les haleines puantes; Force pédans et gouverneurs, Aussi grands fats que grands parleurs;

Des tyrans et de mauvais prince Un gros d'intendans de provinces Suivis de larrons fuseliers 2, Mêlés de quelques maltôtiers : De créanciers une brigade, Et des présenteurs d'estocade 4; Enfin tous les maux qu'ici-bas On craint autant que le trépas. Les Euménides, dont les nuques Ont des serpenteaux pour perruqua Et la Discorde, dont les crins. Qui lui vont jusque sur les reims Sont des couleuvres venimeuses A considérer très-affreuses. Avoient là leur appartement. Tous ces serpens, dans le momes Que l'on passa devant leur porte, Sifflèrent d'une étrange sorte: Maître Æneas en trémoussa Sans dire ce qu'il en pensa. Passant plus outre, un arbre énorm (L'auteur dit que c'étoit un orme), Que les vaines Illusions, Les Songes et les Visions Avoient élu pour domicile, Lui fut montré par la sibylle. Dessous ce grand orme habitoient De grands Centaures que montoient

¹ Les intendants et gouverneurs de provinces étaient renommés pour leur exactions, leurs voiences, leur despotisme. Ils aimaient à faire les petits tyrass, ét parfois les grands, dans le cercle de leur juridiction. On peut s'éditier là-deque dans la Relation des grands jours d'Asvergne, de Plèchier, et dans diverres historialis de Tallemant des Réaux, par exemple celles de Saint-Germain-Beaupré, du duc de Brézé, du maréchal de la Meilleraye, de M. d'Alincourt.
2 C'est une allusion aux pillages et désordres de tout genre dont les soldais se

2 Cest une allusion aux pillages et désordres de tout genre dont les soldais et rendaient souvent coupables. (Voyez notre édition du Rom. com., t. II, pag. 55, note 2.)

3 Financiers qui étaient chargés d'établir et de faire marcher les maliôtes, c'esà-dire, dans le sens rigoureux du mot (male tolla), les subsides onèreux et estraordinaires, ou même sans droits et sans fondement; mais le peuple étendait et terme à toute imposition nouvelle. Rien de plus détesté que les maltôtiers, que eurent souvent à rendre compte de leurs malversations devant les chambres de justice, et que tous les écrits du temps, romans, chansons, satires, massinades, etc., maudissent à l'envi.

A Placet ou requête, ouvrage ayant pour but de demander quelque favent. Scarron a fait une estocade à monseigneur le cardinal Muzarin, saus complet toutes ses autres estocades qui ne portent pas ce titre. Il ne s'est pas fait faute de railler tr's-souvent ces billets à vue tirés sur la générosité ou la vanité des grands personnages, lui qui n'arait fait autre chose toute sa vie.

Des guenons à fesses rasées; Quantité de Billevesées, Monstres aujourd'hui fort fréquens; Force Dragons, les dents craquans, Des Gérions à triple face, Des Griffons faisant la grimace, De granda géans, de petits nains, Des Briarées à cent mains, Et de Chimères une troupe, l'ortant des Gorgones en croupe; De petits monstres fort mutins, Noitié chair et moitié patins 1 Ce sont femmelettes gloutonnes Que l'on nomme courtefessonnes; De vrais diables à la maison, Dont est aujourd'hui grand'foison); Des llarpies maigres et plattes, Des cagneux et des culs-de-jattes 2. A ces vilains visages-là l'Ancas le sang se gela. ll saisit son fer par la garde : · Yonsi ur Æncas, prenez garde, Dit la sibylle, ces vilains Sont corps fantastiques et vains, Qui découpés no peuvent être. » Mais lui, qui n'étoit plus son maître Alors qu'il avoit dégainé, Chamailla comme un forcené, Et, pensant fendre une Gorgone, son coup ne rencontrant personne. Ce bon Seigneur un peu trop prompt Donna d'estomac et de front En terre, aux pieds de la sibylle, Qui, comme elle étoit fort civile, Sitôt qu'elle le vit tombé, Jurant en chartier embourbé. Lui présenta sa patte d'oie, Et fit relaire quelque joie En ses yeux bordés de poils gris Pour lui remettre les esprits, Lui disant : « Ce n'est rien, heau sire. » Et s'étend jusqu'à la mamelle;

Æncas, la voyant sourire, Lui qui venoit de se fâcher, Eut grande peice à s'empêcher De lui faire quelque incartade. Il étoit sujet à boutade; l'ans le moindre mal qu'il sentoit. Ce prince courtois s'emportoit. Quoiqu'en un malheur d'importance Il n'eût que trop de patience, Et fût d'un esprit très-humain, Il se servit donc de sa main, La face un peu rouge de honte. Or, en cet endroit, dit le conte Que tant alia, tant chemina. Et tant les jambes démena. Tenant sous le bras la sibylle Que l'âge rendoit moins agile, It qui lui crioit à tous coups : « Ence, où diable courez-vous? » Qu'ils se trouvèrent près de l'onde De l'Achéron, qui toujours gronde, It qui, par un canal bourbeux, A considérer très-hideux, Dans le Cocyte se va perdre Rime qui sait rimer en erdre, Je le laisse à plus sin que moit Cet Achéron traîne après soi Une arène sale et puante, Et plus sale que l'eau houillante. Un batelier nommé Caron l'asse les morts sur l'Achéron. Il ne fut jamais créature De plus malplaisante structure; Son visage est coque de noix, Il se peigne avec ses cinq doigts; De la sueur que son front suc, Dans son menton barbu reçue, Se fait de crasse un demi-doigt; Dans ce menton qui la reçoit, Cette crasse est perpétuelle,

Monstre fâcheux, monstre mutin, Moilié chair et moilié patin.

<sup>1</sup> Notre auteur avait déià employé absolument le même vers dans : on Épître à une rieille dame campagnarde :

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Scarron se moque ici de lui-même comme des autres,

Une grosse chaîne de fer
Sert, à ce batelier d'enfer,
A ceindre une robe tannée.
Quoique carcasse décharnée,
Il est fort, tout maigre qu'il est
(Car les Dieux sont ce qu'il leur plaît),
Et n'est espalier de galère
Battu d'un comite' en colère,
Qui rame si vite et si fort
Que ce nautonnier de la mort.

Là, comme des poules mouillées, Les âmes des corps dépouillées Attendent sur le bord de l'eau L'heure fatale du bateau. Comme on voit au mois de décembre (Je me trompe, c'est en novembre), Comme on voit donc en ce temps-là Choir les feuilles decà, delà, Les mouches d'été sont moins drues Que ces feuilles des vents battues, Et les champs auparavant verts De feuilles mortes sont couverts : Ainsi les esprits en grand nombre Se morfondent en ce lieu sombre. Grâces au batelier grison. Va d'une autre comparaison: Si l'on improuve la première, On pourra prendre la dernière. Comme les oiseaux passagers Qui sont parmi nous étrangers, De crainte du froid qui nous gèle, Gagnent l'Afrique à tire-d'aile; Vous les voyez en grands troupeaux Assemblés sur le bord des eaux. Où la caravane légère De son voyage délibère : Ainsi ces esprits sur le bord De la rivière de la mort Attendent à grande malaise Qu'à ce vieil nautonier il plaise Les recevoir en son esquif; Mais le vilain rébarbatif Plus qu'aucun batelier des nôtres. Pousse les uns, frappe les autres, Et ne passe que qui lui plait,

Le fantasque animal qu'il est! Ainsi, sur ce bord effrovable, La troupe d'esprits misérable Attend que, son terme accompli, Elle passe l'eau de l'oubli. Maître Æneas eut l'âme émue De voir cette grande cohue, Et battre à ce vieil inhumain Ces esprits nus comme la main. La vieille se mit à lui dire : « Ne vous étonnez pas, beau Sire Tous les esprits infortunés Qui sont morts sans être inhumés Tous ceux qui sans payer leurs deta-Ont laissé leurs mortels squelette Attendent là durant cent aus, Mourant de froid, claquant des den 4 Que cet officier de la Parque Dans sa nacelle les embarque; Ce temps-là fait, ce vieil Caron Les passe, à force d'aviron, De là ce fleuve tant à craindre, Styx, par qui jure, sans enfreind1 Un si grand et sacré serment. Jupin, le roi du firmament. »

Æneas perdit contenance A cette horrible pénitence. Car il empruntoit volontiers Et faisoit force créanciers, Prenoit à crédit avec joie Sans débourser or ni monnoie; Mais pour quelque beau complimen ll en donnoit et largement. Sur ces âmes non inhumées. De longtemps attendre enrhumées, Comme il faisoit réflexion, Avec grande compassion, ll vit Liscape et maître Oronte, Qui d'être morts avoient grand' honte Ces pauvres gens avoient péri, Dont il avoit été marri, Quand, à la côte de Carthage, Il pensa périr par l'orage Que la Junon lui suscita. Quand le dieu des eaux maltraita

<sup>1</sup> Officier de la chiourme des galires.

De mainte outrageuse parole Et les vents et leur prince Éole. Cet objet le fâcha beaucoup; Mais il recut un rude coup Quand il apercut Palinure En très-grande déconfiture : Cher ami, dit-il, est-ce toi Quite présentes devant moi? Apollon me la bailla bonne, Quand il m's dit que ta personne En Italie arriveroit. A si grand Dieu qui ne croiroit? Et cependant, mon cher compère, Je te vois, dont je désespère, En Enfer, qui cherches parti, Et ce brave Dieu m'a menti. Mais dis-moi, mon cher camarade, Comment fis-tu cette cascade? Dis-moi, la fis-tu de ton chef, On si tu la lis par méchef? Quelque Dieu m'auroit bien la mine Davoir fait l'action maligne A la prière de Junon, Qui ne fit jamais rien de hon. Si de ta mort un Dieu fut cause, Ce bieu-là ne vaut pas grand'chose, Et ce doit être quelque Dieu D'âme basse et né de bas lieu. » Palinurus répondit : « Sire, Vous feriez mieux de ne rien dire. Apollon a dit vérité: Nul Dieu ne m'a précipité. Soit que je ne sois qu'une bête, Que mon cul emporta ma tête, Ou ma tête emporta mon cul, D'un trop pesant sommeil vaincu, le tombai de votre galère Comme un lourdaud dans l'onde amère, Tenant toujours mon gouvernail. Pour vous dire par le détail Comme cette chose est allée, Me trouvant dans l'onde salée, Sans perdre l'esprit ni l'espoir, Mes membres firent leur devoir De me porter jusqu'à la terre. Les poissons me firent la guerre,

Je me sentis plus de cent fois Mordre en je ne sais quels endroits Que par respect je n'ose dire. Je n'avois pas sujet de rire. Je maudis en mille façons Et la mer et tous ses poissons, Vous, le voyage et la galère; Mais, aussi j'étois en colère. Enfin, ayant nagé longtemps, Eu dépit des flots inconstans, Je me vis maître du rivage; Mais, une nation sauvage D'un roc où je m'étois juché M'ayant rudement déniché, Je bus, sans en avoir envie, Assez pour en perdre la vie, Tellement que mon corps enflé, Cà et là par les vents soufflé, Erre, flottant de plage en plage, Jouet du vent et de l'orage. Ce considéré, Monseigneur, Tirez-moi d'un si grand malheur, Et que ma carcasse moisie Dans quelque boîte bien choisie Soit par vous mise en son repos; Vous ne pouvez plus à propos, Car une âme est fort mal contente Lorsque sa charogne est flottante. Si cela doit durer longtemps (On m'a dit que c'étoit cent ans), Je suis pour faire en ces lieux sombres Un bruit à faire peur aux ombres. Maissrenons un plus court chemin: Donnez-moi votre blanche main Quand vous passerez le Cocyte; Je veux, si la mienne la quitte, Que le méchant vilain Caron M'assomme à grands coups d'aviron.» La sibylle prit la parole: « Quoi, prétendez-vous, tête folle, D'être ainsi dans l'Enfer admis Devant que d'être en terre mis? Voyez le beau héros de neige Pour avoir un tel privilége! L'ordre établi par les grands dieux Se changera pour vos beaux yeux

Ce seroit une belle chose! Voudriez-vous bien être cause Qu'Æneas pour vous fût dédit. Et mit en hasard son crédit? N'y songez donc pas davantage, Pauvre fou, si vous êtes sage; Mais de moi vous allez ouïr Ce qui vous pourra réjouir. Les habitans de la contrée Qui vous refusèrent l'entrée En leur rivage discourtois En ont depuis mordu leurs doigts. Mille prodiges effrovables Les ont rendus très-misérables ; lls ont eu longtemps à prier. Finalement, pour expier Une si criminelle offense, lls vous ont mis avec dépense Dans un pot de faience ou grès Qu'ils ont fait acheter exprès, Et nommé le lieu Palinure, Asin que la mémoire en dure » L'espoir d'un si beau monument Le satisfit aucunement : Il mit fin à sa doléance. Fit une basse révérence. Et joignit les autres esprits. Cependant le fils de Cypris 'uivant sa vieille martingale, Aborda la rive infernale. Caron, le voyant approcher, Ne manqua pas de se fâcher, Et dit d'une voix enrhumée : «Ombre, pour ces lieux trop armée, Et pour la barque de Caron, N'es-tu point quelque fanfaron Qui, par quelque sotte gageure, Viens ici faire une braveure? Si le brave fils d'Alcmena, Quoique vivant, se promena Dans notre campagne Elisée; Si Pirithous et Théséc, Faisant comme lui les fendans. Y sont entrés malgré mes dents,

fans leurs grandes rodomontade \_\_\_\_s i.t même quelques bastonnades\_ Pas un d'eux n'eût été recu; Quoique d'un Dieu chacun issu, Et vaillant comme son épée; Mais une personne frappée Souffre tout par nécessité. L'un d'eux fut assez effronté Pour mettre aux fers lechien Cer-Et pour comble de vitupère Le tirer à coups de bâton D'entre les jambes de Pluton. L'un d'eux, à dame Proserpine Qui, quoique infernale, est divi war, Osa présenter son labeur; Mais la dame pleine d'honneur Rougit de honte ou de courage 🕳 D'un busc lui marqua le visage -Et grands coups de pieds lui de ma Dans ce qu'un chapon jamais \*\* 8. L'insolence fut fort blamée. Proscrpine fort estimée. Pluton de colère embrasé. Et l'Enfer fort scandalisé. On me diminua mes gages, On me fit garant des dominage == Oui pourroient encore arriver. Allez donc, sans plus étriver 1\_ Chercher ailleurs votre aventur Ou sur votre peau molle ou dim Je ferai jouer l'aviron Du batelier d'Enfer Caron. » A la harangue caronesque Qui tenoit un peu du burlesque «, Quoique là, vraisemblement, On parle fort malplaisamment, La vieille sit cette réponse: «Vieillard plus piquant qu'une ro» = 100, Point de colère, entendons-nou = Parlous tout has et filons doux. Vous voyez ici maître Enée. Une personne aussi bien née Qu'il en fut jamais en l'aris.

Enfant bien-aimé de Cypris,

in', fort honnête homme, ondateur de Rome, ps par les dieux prélix, r de père en fils; point ici pour noise. vivre à la francoise 2. voir son père Anchiscs. onsulter un procès. e adverse ou heureuse érité nombreuse le monde florira. ıt s'ahâtar lira. rois bien quelque chose, me tais, et pour cause. Cerbère le chien doit redouter rien : tilhomme de race i chiens et la chasse; rogne ni paillard, n'est point au hasard r lui faire insolence ine, en sa présence, ercule le brutal fit. -vous, vous déconfit. pique déià céleste. e doit rien de reste. tant ce que je di. assez étourdi le Suisse implacable ner inexorable, is un bon passe-port; il sera le plus fort, jouer de la dague.

Venez done, ou je vous incague, Nous prendre dans votre bateau.» Æneas montra le rameau; En voyant la branche dorée L'humeur fière fut tempéréc, Et rit un peu, qui le croiroit? Ma's pour de l'or qui ne riroit? Au rameau d'ar il fit hommage. Fit joindre sa barque au rivage. Fit sortir quantité d'esprits Qui déjà leur place avoient pris. La troupe du bateau chassée En sortit la tête baissée; Ce ne fut pas sans se fâcher Et sans dire : «. Foin du nocher. D'Eneas, de celle qu'il mène. Et leur double sièvre quartaine ! » Ils avoient fort sali son lac; Il en nettoya le tillac, Et puis reçut en sa nacelle Énée et la vieille pucelle. La frêle nacelle gémit Quand Æncas les pieds y mit, Et recut l'eau par plusieurs fentes A cause des armes pesantes, les deux corps vivans, du rameau, Poids insupportable au bateau, Qui n'aime point les âmes lourdes. Cuelqu'un dira : Ce sont des bourdes, Et les âmes n'ont point de poids! Telle âme en pèse plus de trois, Ft j'en connois de très-pesantes. Même sans leur poids, malplaisantes,

a au plus fort de la Fronde, et c'était le temps où Scarron, après avoir but de son Typhon,

Jule plus grand que l'autre Jule,

n effroyable Mazarinade, si toutefois cette pièce, qu'il a toujours désabien de lui- (Malgré l'assertion du Sepraistana et d'un pamphlet obscur quelques personnes, très-versées dans ces matières, en doutent beautout cas, Scarron était, en 1651, un des plus déterminés ennemis de il n'avait pas encore chanté la palinodie dans son sonnet sur

Jule, autrefois l'objet de l'injuste satire,

chanson et son triolet sur la troupe frondense,

Demi-chauve et demi-morveuse.

: liberté française.

Et Dieu sait si Caron est sourd Quand il rencontre un esprit lourd. Tel esprit lourd, sur ce rivage, A payé deux fois son passage, Et, quoiqu il ait deux fois payé, N'a laissé d'être rudoyé.

De Caron la rudesse extrême Devint douce comme la crème. Il offrit le plus bel endroit Au Troyen dans l'esquif étroit. Le Troyen tenoit la pucelle Civilement dessous l'aisselle, Parce que son corps chancelant Branloit dans le bateau branlant. Æneas, vovant l'onde noire Mouiller ses pieds, eut peur d'en boire; Caron, qui le remarqua bien, Lui dit: « N'ayez peur, ce n'est rien.» Et cependant à l'autre rive, Comme insensiblement, arrive Le bateau, d'où maître Æneas Fit un saut, sans quitter le bras De la sibylle, qui, tirée Devant que d'être préparée, Fit un parterre, et mit au jour Un remède contre l'amour. Une fesse très-décharnée, Dont auroit bien ri maître Énée: Mais par respect il se mordit Les lèvres, et la main tendit A la sibvlle, désolée D'avoir sa fesse révélée. Qui pourtant par discrétion N'en fit point démonstration. Un antre obscur, à l'opposite

Un antre obscur, à l'opposite
Du port de l'infernal Cocyte,
Loge le chien triple-gosier,
Cerbère, de l'Enfer portier.
Ce chien, qui de loin sent son monde
Et qui sans cesse ou jappe, ou gronde,
Quand Æneas vers lui tira,
Ses jappemens réitéra.
Déjà les bêtes serpentines,
Qui de ses trois têtes canines
Sont les barbes et l'ornement,
Se dressoient effroyablement;
Mais la vierge, bien avisée.

D'une ample soupe, composée De miel et de fort opion. Lui sit une collation. La bête la prit de volée, Puis après, comme ensorcelée, Le long de son infame trou S'endormit comme un homme se Maître Æneas, prudent et sage, Occupa bientôt le passage, Et dans l'Enfer enfin entra. Voici ce qu'il y rencontra: Premièrement, en ce lieu somb ll entendit les cris sans nombre D'enfans jetés dans les privés, Du jour cruellement privés Par maintes femmes indiscrètes Qui les ont bâtis en cachettes; it. Ces pauvres enfans font grand bru Et braillent le jour et la nuit, l'eut-être faute de nourrice. Ceux que pend à tort la justice Par la cruauté du Destin, Qui n'est sans doute qu'un lutir Qui fait tout sans poids ni mest Et sert ou nuit à l'aventure, Font mille clameurs sans succès Pour faire revoir leur procès; lls parlent tous à tue-têtes. Minos, qui reçoit leurs requêtes-Président du Parlement noir. Ne fait que placets recevoir, Et ce qui fait crever de rire. Comme il les recoit les déchire. Maint avocat porte-bonnet, Qui trahit son client tout net En procès ou bien arbitrage, Reçoit en ce lieu maint outrage On le fait ronger par des rats, Ou l'on l'assomme à coups de sa Maintes donzelles, fausses prude-Qui devant les gens font les rud Et dans le premier lieu caché Se donnent à fort bon marché, Quoique avares comme chouette --Mais moins avares que coquettes, Ont là toujours la braise au cu, Qu'attise quelque franc cocu,

brûle par les parties es se sont diverties. si mal employé s cocus est relavé : mes leur chantent goguettes, que cocus par coquettes nis avec équité ne qu'ils ont fomenté. qu'un des cocus s'emploie per ces filles de joie, res, de cornes armés. contre l'autre animés, s de cornes meurtrières -rompent dans les visières. ni se sont donné la mort leur déplaise, ont eu tort, ent en vain la lumière pouvantable manière. chés d'avoir évité l. la faim, la pauvreté. tres accidens semblables, dent les gens misérables, pens du plus précieux is que nous donnent les dieux, e trésor de la vie, e sont eux-mêmes ravie. nceinte de neuf canaux Styx forme avec ses eaux, ivres assassins d'eux-mêmes at des tourmens extrêmes roir avancé leur mort. sur l'autre ils font effort onner des coups d'épées ; s n'en sont point frappées, moins ne laissent pas er pis que le trépas : ue coup qu'elles se donnent, eur froide elles frissonnent. fraveur en Enfer n plus de mal que le fer. iprès, de pauvres poëtes, ement ont des manchettes. unt de pauvres vers ; regarde de travers, onne ne les écoute.

En la noire habitation ll en est plus d'un million. Comme à Paris, chose certaine, Chaque rue en a la centaine De ceux qu'on appelle plaisans, Rimeurs burlesques soi-disans, Du nombre desquels on me compte, Dont jai souvent un peu de honte, Et pour en avoir tant gâté, Peur d'être en Enfer arrêté. Reprenons nos âmes damnées. Celles qu'amour a forcenées En des champs de myrtes couverts, Oui là sont noirs, et non pas verts, Ressentent les rigueurs encore Du seu d'amour qui les dévore : La Phèdre y traîne son licou, Procris s'y cache, et fait le loup Pour découvrir à quoi Céphale S'amuse avec l'Aurore pâle : Et mille autres comme Evadné, Eriphyle et Pasiphaé, Laodamie, item Cœnée Jadis fille, et puis guerdonnée Par l'humide dieu du poisson D'être jusqu'à sa mort garçon, Mais après sa mort la pauvrette De garcon redevint fillette. Parmi ces bonnes dames-là. Æneas vit, et se troubla. Didon, la pauvre Tyrienne. Pour lui chaude comme une chienne: Mais l'honneur, et son caveçon Le rendit pour elle un glacon. Il eût évité sa rencontre, Mais pourtant, se trouvant tout contre Et ne pouvant plus reculer, Il jugea qu'il falloit parler : « O belle, en qui souvent je pense, Cria-t-il perdant contenance, On dit donc vrai, quand on me dit Que Votre Altesse, de dépit De ce que je l'avois laissée, S'étoit la poitrine percée?

Ce qui les fâche fort sans doute.

ralement : et son licol, son frein.

Sur ma foi, yous cûtes grand tort, Car un vivant vaut bien un mort : Pour moi, je ne voudrois pas faire Un acte à l'homme si contraire. Vous auriez fait plus sagement Si vous avicz fait autrement. Ce qui me choque en cette chose, C'est qu'on m'a dit que j'en suis cause. Pourquoi m'aimiez-vous tant aussi? Pour moi, je ne fais pas ainsi, Je n'aime qu'autant que l'on ni'aime: Ne laisse-t-on? je fais de même. Quand les dieux me firent savoir Par Mercure qui me vint voir Qu'il me falloit fuir de vitesse, J'en pensai mourir de tristesse, Car vous aviez un cuisinier Que je ne saurois oublier. Avec vous je faisois gogaille, Et j'étois comme un rat en paille; J'étois bien chaussé, bien vêtu, Mangeois à houche que veux-tu, Je battois tous vos domestiques, Et de préseus fort magnifiques Votre main au bras potelé M'a souvente fois régalé; Au lieu que, depuis, les tempêtes, Oui sont de dangereuses bêtes. M'ont fait souvent dans mes vaisseaux Vomir et tripes et boyaux. Mille fois au fort de l'orage J'ai regretté votre Carthage : Autant en emportoit le vent!

Si vous saviez combien souvent, Regrettant vos aimables charmes, J'ai mouillé ma barbe de larmes, Combien de fois j'ai composé Maint anagramme 1 mal-aisé Sur Didon la l'hénicienne. Mis votre devise et la mienne Sur des arbres, quand j'abordois En quelque port voisin d'un bois, Vous diriez, ô belle irritée ; Je me suis un peu trop hâtée; Lt vous ne condamneriez pas, Sans l'ouir, messire Æneas, Qui parle avec tant de franchise. -Mais elle, d'une mine grise, Paya ce joli compliment, Sans s'ébranler aucunement Des beaux endroits de sa harangu Et, lui tirant un pied de langue, Rendant son visage vilain, Faisant les cornes d'une main, Et de l'autre une pétarade, Et sur le tout une gambade, Le laissa pleurer tout son soul. Quelque auteur (il faut qu'il soit fou : ) Écrit que cette âme damnée Dit au révérend maître Enée : « Allez vous faire tout à droit 2 :... » Ce seroit un vilain endroit En mon livre, et cette parole D'une ombre, tant soit-elle folle. Est indigne à mon jugement: Je ne la crois donc nullement.

\* « Tout à droit, terme qui sert à couvrir une parole qu'on ne veut pas prononcer. » (Dici. de Furetière.)

I L'anagramme est la combinaison entre elles des lettres d'un nom ou d'une phrase, de telle sorte qu'elle forme un nouveau sens. Ce futile amusement était en grande vogue au moment où Scarron écrivait, et le \*Chevrzana\* nous appread que certsines gens s'en étaient fait une profession dans toute la force du terme, — profession parfois lucrative, puisqu'un avocat, nommé Billon, ayant présenté à Louis XIII cinq cents anagrammes qu'il avait composées sur son nom, y gagau une pension considérable. L'hôtel de Rambouillet, sous la direction de l'incomparable Arthénice (anagramme de Catherine), cultivait aussi ce genre. Le Père Pierre de Saint-Louis, l'auteur de la \*Madeleine\*, passa toute sa vie à en composer, croyant, par ce moyen, trouver la destinée des hommes dans leur nom. Vers le milieu du siècle, un certain Jean Douet fit des volumes entiers d'anagrammes, et, vers le début, un Allemand, G. Froben, avait publié la théorie de cet art intéressant, sous le titre d'Anagrammalopata. (Voyez Curtos. titt., de L. Lalanne, chez Delahays, p. 8.)

Et m'arrête à mon grand poet., Qui dit que, l'incartade faite, Elle courut en faire part A Sichæus, le vieil penart<sup>1</sup>, Qui lors possédoit tout entière Cette âme de soi meurtrière, Qui l'aimoit au petit doigt lors Plus qu'Æneas en tout son corps.

Eneas demeura fort triste. Et l'eût bien suivie à la piste, Mais la vieille lui conseilla De ne songer plus à cela, Et, s'il pouvoit même, d'en rire; Mais, quoi que la vieille pût dire, ll ne trouva nullement bon Le fier procédé de Didon. Et pourtant, comme il étoit tendre, Ses veux furent vus (au répandre : Je crois vous avoir déjà dit Qu'il donnoit des pleurs à crédit, Et qu'il avoit le don de larmes. Il apercut de loin des armes, Et n'en fut pourtant pas surpris. Ayant de la sibylle appris Que c'étoit le quartier des braves. Quoiqu'ils eussent les faces hâves. Il reconnut pourtant d'abord Ceux d'entre eux dont, avant la mort, Il avoit eu la connoissance : Ces enfans de dame Vaillance Exercoient encore en Enfer Le métier de battre le fer: Ces âmes fières et cruelles Ne parloient là que de querelles, Et faisoient chacune à leur tour Des armes tout le long du jour (Disons plutôt à la chandelle. Car là la nuit est éternelle. Au moins un certain jour mêlé Entre chien et loup appelé). Parmi tous ces traineurs d'épée On lui fit voir Partenopée, Tydée, Adraste et maints aussi Qui ne sont pas nommés ici. Puis, d'entre les ombres Trovennes,

Les connoissances anciennes Viennent à son cou se jeter: Ouand de joic il les voit sauter. Dicu sait si le Seigneur, de joie, D'humides pleurs sa face noie. Glaucus, l'ami de Sarpedon. Les enfaus d'Anténor, Medon, Tersilocus et Polibette. Idæus, qui là-bas fouette Comme en son vivant il faisoit, Lorsque des chars il conduisoit; Ces braves gens à notre Sire Firent force contes pour rire. Et tâchèrent de l'amuser. Mais ils se firent refuser. Ensuite aux Grecs, qui l'entrevirent, Ses armes grande frayeur firent: Quelques-uns pourtant tinrent hon; Les autres, de grande randon, L'œil effaré, la face blôme, Gagnèrent au pied, tout de même Qu'alors qu'il brûla leurs vaisseaux, Et tit le fendeur de naseaux. La plupart d'eux, dans leurs retraites, Crièrent comme des chouettes : Æneas en rit comme un fou. Et fit après eux hou, hou, hou.

Puis il rencontra Déiphobe, Au lieu d'habit, soutane ou robe, N'ayant qu'un méchant caleçon. Il avoit méchante facon: Les naseaux montroient sa cervelle. Et sa tête, qu'il eut fort belle. Étoit lors comme un gros oignon. Chaque bras n'étoit qu'un moignon. Et ses tempes, de sang souillées, D'oreilles étoient dépouillées. Aussitôt qu'il eut discerné Ce prince si mal attourné. Et qui lui montroit les postères Afin de cacher ses misères : « Mon cher Déiphobe, ali! vraiment, Te voilà bâti plaisamment! Est-ce point qu'en Enfer on pince Aussi bien sur la peau d'un Prince

<sup>·</sup> Cassé, décrépit, dans un sens méprisant.

Que sur quelqu'autre moindre peau? | Cela ne seroit guères beau. Je t'ai cru mort comme maints autres. Dans la destruction des nôtres. Et si bien mort, que je t'ai fait Un vain tombeau pour cet effet, Auprès du rivage l'hœtée, Et dont la mémoire est restée. » Il se tut après qu'il eut dit. Voici ce qu'on lui répondit : « Je vous suis, mon seigneur et maître, Obligé ce que l'on peut être. Vous vous êtes bien acquitté Des devoirs de la piété, Et vous ne devez jamais craindre Que de vous l'on m'entende plaindre. Je suis mort par la trahison De la putain, dont un oison Fit la mère tille de joie : Ce fut Jupin qui, faisant l'oie, Mit cette bonne dame à mal. Or sa fille, étrange animal. Garce à loup, fatale furie A ma malheurcuse patrie. Et qui, par les mains d'un bourreau. Doit finir au bout d'un cordeau, Quand, par un trou de la muraille, Le cheval à la riche taille Entra dans Troie et nous perdit, Cette adultère que j'ai dit, Qui savoit bien la manigance, Sur une tour fit une danse, Et, sous ombre de piété, Par un flambeau dont la clarté Servit aux ennemis de signe, Nous trahit, la carogne insigne, Se promettant que son cornart Prendroit la chose en bonne part. La nuit que j'étois auprès d'elle (Voyez un peu quelle infidèle), Me voyant de mes sens privé, Sous ombre d'aller au privé, Elle emporta mon cimeterre, Puis elle courut à grande erre Aux ennemis ouvrir mon huis.

Dieu sait, se voyans introduits, Si ces faux vilains m'épargnèrent! Vous voyez comme ils me traitèrent, Et par là vous m'avouez bien Que putain ne vaut jamais rien. Mais vous, incomparable Énée, Contez-moi votre destinée. Est-ce fortune ou désespoir, Qui vous met en ce pays noir?

— Ce n'est, dit-il, ni l'un ni l'autre: C'est pour parler au père nôtre. L'ayant vu, je ne pense pas Qu'on me renvoie aux pays bas; Je me déplais parmi les ombres, Et je hais les demures sombres.

Cependant qu'il disoit ceci, L'Aurore, au teint d'amant transi. Du blondin Phœbus la fourrière1. Avec sa blafarde lumière, Dissipoit le nuage épais, Dont la nuit, noire comme geais, Obscurcissoit l'espace vide Qui sépare la terre humide D'avec la céleste maison. La vieille eut, comme de raison, Grande peur que messire Énée Ne causât toute la journée. Et, partant, le temps limité, Faute d'en avoir profité, Ne se passât à ne rien faire : « Ceci soit dit sans vous déplaire; Il ne falloit pas tant oser Pour venir seulement jaser. Finissez votre jaserie, Et considérez, je vous prie, Si c'est pour faire le piteux Que nous sommes ici tous deux. Ce chemin, qu'à droite on découvre, Droit comme un fil conduit au Louvre Qu'habite le seigneur Pluton: L'autre à la geôle, où maint glouton, Pour avoir fait des cas atroces. Est, par des bourreaux bien féroces, Tourmenté le jour et la nuit. » La vieille-ayant fait tant de bruit :

<sup>1</sup> Qui marche devant le soleil, comme le fourrier devant les troupes.

C vieille patronne des gaupes 1, le rentre au royaume des taupes, Ne fût-œ que pour ne voir pas Votre visage de choucas 2. 2. Déiphobe, la chose dite, Se mit habilement en fuite, Car la vieille, qui s'échauffoit, Infailiblement le coiffoit De l'une et l'autre de ses pattes, Sans doute aussi larges que plates. Le chemin qui mêne au manoir

Le chemin qui mène au manoir Du roi d'Enfer, Pluton le noir, Est celui des champs Élysées, Où les âmes moralisées. Ou, pour parler plus nettement, De ceux qui bien moralement Se sont gouvernés en ce monde. Logent, sans trouver qui les gronde, Sans y trouver de grands parleurs, De créanciers, d'estocadeurs, De faux mangeurs de patenôtres, Gens qui font enrager les autres. Dont ici-bas les gens de bien A mon gré se passeroient bien. Des cris, qui ne sont pas de joie, Se font entendre en l'autre voie: Æneas, y jetant les yeux, Vit un fort, ample et spacieux, Qui, situé sur une roche, Etoit de difficile approche. Des bastions de diamant Le fortificient diablement. Les Dieux du ciel auroient beau faire. Ils n'y feroient que de l'eau claire, Quand bien la charge ils doubleroient Aux tonnerres qu'ils tireroient. Phlégéton, un fleuve de soufre, Court alentour, creux comme un goufre, Et roule à grand bruit du brasier, Au lieu de sable et de gravier.

Une tour qui flanque la porte Si haute (ou le diable m'emporte), Qu'elle atteint au plancher d'Enfer, Est toute d'acier et de fer; Tisiphone en est la portière. Carogne aussi superbe et fière Que le portier d'un favori. La vilaine n'a jamais ri, Et sans cesse, d'une massue, Sur quelqu'un quelque grand coup rue Elle n'a qu'un court hocqueton Pour mieux jouer de son bâton, Et sa chemise de sang teinte D'une chaîne de fer est ceinte. Faite en cordon de saint François 3, Dont la méchante, à chaque fois Que quelque âme là dedans entre, Vous me la frotte dos et ventre, Tant sont fâcheux les accidens Et de la porte et du dedans! Le bruit des grands coups qui se donnent, Et des étrivières qui sonnent, Se mêle avec les hurlemens De ceux qui sont dans les tourmens. Encas cut l'âme étonnée Du bruit de la troupe damnée, Et des grands cris qu'elle jetoit; Il demanda ce que c'étoit. La vieille lui répondit : « Sire, Je m'en vais à peu près vous dire Tout ce que j'en ai pu savoir. Ouand Ilécaté me sit avoir. Comme à sa servante ancienne. Dans la forêt Tartarienne, Droit de chasse et de me chauffer Et l'intendance de l'Enfer, J'acquis de toute diablerie La pratique et la théorie. Le grand et petit Châtelet \* N'ont rien de funeste et de laid.

Marchons, gaupe, marchons,

dit madame Pernelle à Flipote. (Tartufe, acte I, sc. 1.)

Sots, imbéciles :

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le choucas est une espèce particulière de corneille grise à pieds rouges.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> En cordon de capucin. L'ordre des capucins reconnaît pour fondateur saint Prançois d'Assise.

Le Grand-Châtelet s'élevait à la tête du pont au Change, à la droite de la

Auprès de ce château terrible, Aux gens de bien inaccessible. Radamanthe, effroyable à voir En soutane de bougran noir. Sur un siège de ser préside; Onc ne fut juge plus rigide : Les commissaires d'aujourd'hui Sont des moutons auprès de lui. Quoigu'en matières criminelles Nous avons de doctes cervelles. Quoiqu'il juge en dernier ressort. ll ne juge personne à mort. On ne voit que rouer, que pen lre, Qu'écorcher, que scier, que fendre: Ceux que l'on a précipités Sont bientôt en mut reportés Pour refaire autre culebute: Aux malheureux que l'on charcute Revient une nouvelle peau Pour les charcuter de nouveau. Là le seu, qui rien ne dévore, Ayant brûlé, rebrûle encore. Aussitôt que l'on est grillé, Dans de l'eau froide on est mouillé, Et puis l'on remet sur la braise Où l'on se sèche tout à l'aise. Les bourreaux de ces malheureux N'ont guère meilleur marché qu'eux : L'impitovable Tisiphone D'un vilain serpent sur eux donne, Et ce gros diable de serpent Toujours leur donne un coup de dent. Ses sœurs, aussi méchantes gouges, Et de serpens et de fers rouges Frappent infatigablement, llurlant sans cesse horriblement; Qui pis est, les méchantes raillent A chaque horion qu'elles baillent. Ce juge criminel d'Enfer. Vrai cœur de bronze ou bien de fer. Et puis aussitôt rehaussés.

En veut surtout aux chattemites. Aux faux béats, aux hypocrites: Quand il en attrape quelqu'un, De leur chair it fait du petun, Et ce petun le déconstipe, N'en auroit-il pris qu'une pipe, . Comme la vicille caquetoit Et que le Troyen l'écoutoit, Les portes du château s'ouvriren-Et le secret en découvrirent. Lors la vieille : « Voyez un peu Ces bêtes vomissant du feu: Elles sont les cinquante tètes De la plus horrible des bêtes, D'un grand hydre, la garnison De cette infernale maison. Remarquez bien de quelle sorte Il défend le seuil de la porte. Et, s'il manquoit à son devoir, Comment auroit-on le pouvoir D'entrer dedans sans dire gare, l'uisque le fleuve de Tartare Dans le fond d'un goufire, aussi creux Ou'est distant de ces lieux affreux Le ciel où Jupiter habite, Comme un torrent se précipite, Et puis, s'étant précipité, En sort comme ressuscité. Éponyantable est la cascade. Et qui pourroit d'une enjambade La passer sans tomber dedans, Prendroit le ciel avec les dents, Et seroit pure réverie De croire que, par galerie, Un si large et profond fossé Peut aisément être percé. Là, les fiers cufans de la Terre.

Pour avoir fait au Ciel la guerre. Sont cent pieds sous terre enfoncés,

Seine, et le Petit-Châtelet à la tête du Petit Pont : c'étaient deux châteaux forts, construits en bois par Jules César, dit-on, pour fermer, des deux côtés de la Seineles abords de l'antique Lutèce, alors qu'elle était circonscrite dans l'espace de la Cité actuelle. Le Grand-Châtelet, qui a donné son nom à la place du Châtelet, ne fut démoli entièrement qu'en 1802. Le Petit, qui servit, au quinzième siècle, de logement particulier au prévôt de Paris, puis qui se transforma en prison de la prévôté, fut détruit en 1782.

ides, ames fières, donnent les étrivières, ionée est pétardé: al, sur un char bardé, étard, moitié fusée, te la Grèce abusée. ontrefait les éclairs anonnades des airs. a tout son fait en poudre ; lu ciel joua du foudre, anfaron abusé ux de tous fut écrasé. rand diable de Tytie, le chair fort mal bâtie. de ses membres pesans ace de neuf arpens: eux oiseau de proie esse lui ronge le foie; puoiqu'incessamment rongé, era jamais mangé. urle sur sa roue; sus perd ce qu'il joue, le fuit bien enrager. 3. enrage de manger : s friands sa table on couvre; it que la bouche il ouvre n manger son chien de soû!, ls s'en vont je ne sais où. icroit, les viandes reviennent, irs gardes elles se tiennent. paroissent de nouveau il pense en prendre un morceau,

ti bien qu'enragé, maigre et blême, Il fait un éternel carême, Quoiqu'il croie avec tant de plats Être tonjours au mardi gras. Près de lui sont les parasites! Rongés lentement par des mites. Ceux qui haïssent leurs parens, Les pères et mères tyrans. Les enfans qui battent leurs pères, Rencontrent là des belles-mères : Belle-mère est un animal Qui plus qu'un diable fait du mal, Et je croirois bien qu'un beau-père Vaudroit bien une belle-mère, Et je n'estime guère plus Des beaux-frères\*, gendres et brus : Qui le sait par expérience \ bien besoin de patience. Maint compatriote de Loth Souffre là pis que le fagot : On lui lave de feux liquides Ses infames hémorroïdes. Mainte tribade au cul trop chaud N'a là pour siège qu'un réchaud. Les mangeuses de patenôtres, Toujours en effroi pour les autres, Pour elles en tranquillité, Qui médisent par charité, Disant que c'est blâmer le vice, Endurent là pour tout supplice D'être sans cesse à marmotter, Sans qu'aucun les puisse noter,

st de sa propre autorité que Scarton loge ici les parasites. On était alors au liieu de la grande levée de bouciiers contre Montmaur, doublement odieux lement ridicule (malgré son mérite réel) comme pédant et comme parasite, avait pris vertement part à la lutte, et, dés 1648, il avait publié, contre l'il appelle Fainmort, trois pièces: une épitre sous forme de requête de onnage à un président, une épigramme et un sonnet. Le souvenir de Montprobablement influé sur ce passage du Virgile trutesti.

Tron avait eu presque autant à souffrir de ses beaux-frères et belles-sœurs

rron avait eu presque autant a souttrir de ses beaux-irères et belles-sours ad lit (Charles Robin, sieur de Sigoigne, mari de sa belle-sœur Madeleine; Soileau, sieur du Plessis, mari de Claude, et Nicolas Scarron) que de sa ère Françoise de Plaix, surtout dans la question de l'héritage paternel. In Factum ou Requête.) Il a certainement songé encore à eux un peu pl s écrivant:

Ceux qui d'une succession Se mettent en possession Sans en faire part à leurs frères... Et ce tourment de n'être en vue Mille fois pour une les tue. Tous ceux qui par ambition Professent la dévotion, Et sont habillés à la prude, Non pas pour la béatitude, Mais pour l'estime ou pour le gain, Ou pour tout prétexte vilain, Sont condamnés, sans qu'on le voie, De faire de leur peau courroie, De plus, à vivre en gens de bien Sans que personne en sache rien. Le juge qui vend ses parties, Outre qu'il est frotté d'orties, On fait éclater à ses yeux De beaux ducats, qui sont ses dieux. Comme il pense emplir sa pochette, On lui donne d'une baguette Sur les doigts, dont le seing fatal Selon l'argent fait bien ou mal. Son corrupteur, qui ne vaut guère, Est puni de même manière: Quand un coup il a desserré, Il en reçoit un bien serré, Et l'autre reprend tout à l'heure L'argent comptant dont on le leurre; En est-il saisi? on lui prend. Donne-t-il un coup? on lui rend. (pent, Tous deux sont frappés, tous deux frap-Tous deux perdent ce qu'ils attrapent; Ainsi leur tourment, sans cesser, Est toujours à recommencer. Celles qui commettent les crimes De mêler des illégitimes Avec les justes héritiers Sont, avec les banqueroutiers, Dans un feu jusqu'à la ceinture, Se déchirant à coups d'injure. Ceux qui d'une succession Se mettent en possession Sans en faire part à leurs frères S'entre-donnent là des clystères

Où n'entre point du lénitif, Mais du feu grégeois corrosif. Les mauvais conseillers des prince Les désolateurs de provinces, Les méchans ministres d'État. Autant le malin que le fat, Les factieux des grandes villes, Les auteurs des guerres civiles, Les uns sont tout vifs empalés, Et les autres écartelés : Oui, d'une potence est la branche Qui, comme en Turquie, à la guanche Qui, roué de coups de bâton; Qui, sent le gigot de mouton Sur un gril comme une saucisse. Enfin chacun a son supplice. Les uns plus, les autres pas tant-Selon que chacun est méchant.

Là Thésée est sur une chaise, Ainsi que moi, mal à son aise 2, Outre que son malheureux cu Faute de chair est fort pointu. La chaise mal faite et durette De trois de ses pieds a disette (Pour vous montrer que je puis bie 🖚 Changer un vers en moins de riem La chaise, aussi dure que roche. N'a qu'un pied, et ce pied-là cloche Le voici d'une autre façon, Tant je suis un joli garçon: La chaise branlante et très-dure N'a qu'un pied pour toute monture > -Elle trébuche à tout moment. Il la redresse promptement; A-t-il remis le cul sur elle, l'atratas, il choit de plus belle. Phlegyas fait là des sermons, Outre qu'ils sont mauvais, fort longs -Comme ceux qu'on fait au village: Personne n'écoute, il enrage, Il s'égosille de crier; Chacun a peur de s'ennuyer,

<sup>2</sup> Ici, et plus loin encore, Scarron oublie qu'il fait parler la Sibylle, et s'exprim en son propre nom.

La guanche ou ganche est une espèce de potence, particulière à la Turquie on l'appelait aussi ganache.

Et s'enfuit en faisant la moue. 11 Pousse sa voix, il s'engoue, l'ronant à ces malicieux : Soyez justes, craignes les dieux. Cette sentence est bonne et belle, Mais en Enser de quoi sert-elle? Faire là des sermons si beaux, C'est donner des fleurs aux pourceaux. Celui-ci vendit sa patrie; Celui-là (voyez, je vous prie, Le luxurieux animal) Mit une propre fille à mal. Certes, pour bien conter les choses Qui dans cet Enfer sont encloses, Pour en dire tous les tourmens 11 me faudroit plus de cent ans, Plus de cent langues éloquentes, Comme des clairons éclatantes, La voix comme un bruit de canons, Et l'haleine des Aquilons.

La vieille, après cette hyperhole,
Pour un temps perdit la parole,
Et puis, ayant fait un hoquet,
Reprit en ces mots son caquet:

Voilà, mon bon seigneur Énée,
Tout ce que de la gent damnée
Je vous dirai pour le présent.
Venez faire votre présent.
Je vois déjà les murs de fonte,
Comme un livre ancien raconte,
Que les c'yclopes ont bâtis,
Qui n'étoient pas des apprentis.
J'en discerne les hauts portiques,
Et les deux portes métalliques.

Pour dire la chose en ami.

Je ne vois ni murs, ni demi, » Dit Eneas. La péronnelle Lui dit : « Vous me la baillez belle. En ces lieux mal illuminés. Oui voit la'longueur de son nez Se peut vanter de bonne vue : Puis les mortels ont la brelue. Allons, allons, doublons le pas. » Le Troyen ne repartit pas. Et se mit, comme elle, en la voic, Sans que son œil son chemin voie. Mais la Sibylle le guida, Si bien qu'au mur il aborda, Où le bon seigneur fit en sorte Ou'à tâtons il trouva la porte. D'eau de puits il s'eau-bénita, Et le rameau d'or présenta; Il pensoit le donner lui-même En main propre à la dame blême, Et lui faire son compliment. Mais un gros Suisse, arrogamment, Lui dit au'elle étoit empêchée. La Sibylle en fut bien fachée, Et l'autre en eut bien du chagrin, Car on leur cût donné leur vin. Enfin ils eurent donc entrée

Dans la bienheureuse contrée, Où Maron dit qu'il fait si bon, Que tout le pain est du bonbou, C'est-à-dire est un pain de sucre; Où rien ne se fait pour le lucre, Mais où les habitans gratis Contentent tous leurs appétits. Tous les faiseurs de mauvais contes, Les faux marquis et les faux comtes

Scarron avait déjà mis un passage analogue à celui-ci dons ses Révélutions :

Lors s'acharna la satire Contre les vieux courtisans,... Les faiseurs de maurais contes,... Et tous les marquis ou comtes, Depuis l'an mil six cent un, etc-

Les faux marquis et les faux comtes fourmillaient alors. « Cette usurpation des titres, disions-nous dans une note de notre édition du Roman comique, était un effet que devait naturellement produire l'influence exagirée de la cour et des grands seigneurs sous Louis XIV, ainsi que la haime professée par les écrivains contrne par les courtisans contrne les bourgeois.... Aussi les livres de cette éPoque sont-ils pleins de témoignages à l'appui. Je ne parle pas de mademoiselle

Les sots de mauvais entretien, Les hâbleurs, les diseurs de rien, Les grands parleurs et les copistes, Les fats qui contresont les tristes, Les plus importuns des humains; Ceux qui montrent leurs belles mains, Ceux qui se disent sans mémoire, S'imaginans qu'ils feront croire Qu'ils en ont plus de jugement, Ce que l'on croit piensement; Ceux qui donnent des estocades, Ceux qui disent qu'ils sont malades, Et ne le sont que de l'esprit, Comme on voit par leur appétit; Les femmes qui toujours demandent, Les vieillards qui toujours gourmandent, Ceux qui nous aiment malgré nous, Les faux sages, les nièchans fous, Ceux qui content toujours leurs songes, Qui sont bien souvent des mensonges, Ceux qui ne disent jamais mot,

Finesse ordinaire à tout sot Oui de soi ne peut rien produire, Et qui croit que par un sourire Et par un silence affecté Il couvre sa stupidité '. Ou témoigne sa modestic En ne chantant pas sa partie (Foin de ces chanteurs de tacet, Soit en fauteuil, soit en placet', Soit en ruelle, soit en rue! Un bon esprit n'est pas si grue, Ou'il ne soupçonne le revers De ces esprits clos et couverts ; Ceux de qui l'haleine est bien forte, Ou bien, pour parler d'autre sorte, Dont l'haleine sent les porreaux; Les hommes qui font trop les beaux Enfin tous ceux et toutes celles Tant les mâles que les femelles Oui font les vivans enrager. Ne doivent nullement songer

de Gournay, qui remonte aux premières années du siècle; mais Saint-Aniant, pat exemple, s'exprime en ces termes (1658): « Si je ne me suis pu résoudre jusqu'à « présent à me monsteuriser moy-mes ne dans les titres de tous mes ouvrages, je « te prie de croîre que ce n'est point par une modestie affectée ou injurieuss à ceux qui en ont use de la sorte dans les leurs, et que, quand on m'aura bien « prouvè que j'ay mal fait, je ne me monsteuriseray pas seulement, mais, pour re« parer ma faute, je me messiriseray et me chevalieriseray à tour de hras, pour le « moins avec uniont de raison que la pluspari de nos galands d'aujourd'huy en sui « à prendre la qualité ou de comte ou de marquis.» (Avis au lecteur précédant la Généreuse, édit. Jannet, 11° vol., p. 355.) Le Pays raille également ces marquis suis marquisais dans la prélice de ses Amiticz, Amourettes (1664). Et Molière, dans l'École des Femmes (1662), acte 1, sc. 1:

De la plupart des gens c'est la démangeaison, etc.

Il a encore ridiculisé la même manie dans le Bourgeots gentilhomme et dans George Dandin. Ne peut-on dire aussi que la Fontaine, qui pourtant n'était pas lui-même tout à fait irréprochable, pensait à la même chose en écrivant ses fables de la Grenouille qui veut se faire aussi grosse qu'un beuf, et du Geui paré des plusses de pono ? Bussy-Rabatini fit également une chanson contre les faux nobles, et Claverque comédie: l'Écuyer, ou les faux nobles mis au billon (1868), dont il faut lire la dédicace aux vrais nobles. Mais les épigrammes ne suffirent pas : on fut obligé de sévir contre les faux nobles.»

- ¹ Ce passage rappelle tout à fait l'anecdote bien connue de ce frère mendiantqui assistait, sur un bateau, à une discussion philosophique entre Molière et Clapelle, et ne donnait son avis que par des hom, hom, qui semblaient en dire beaucoup. (Voyez Grimarest, Vie de Moltère.)
- Les placets étaient des sièges sans dossier et sans bras, souvent en usage alors par exemple à la cour, à l'hôtel de la mbouillet, et dans les grandes maisons ou tous les visiteurs n'étaient pas admis à l'homeur de s'associr dans des fauteuis.

troubler la fête. zvil, tout est honnête ur des bienheureux : scontroit des fâcheux assent leur bande gaie. aferoit de craje. : des pestiférés es autres séparés, s mis à la porte, ier feroit en sorte. ant bien bâtonnés, ettroient jamais leurs nez. ai pays de Cocagne: in muscut on s'y baigue, monde v sait nager le ventre, et plonger. nte son envie u'on fut en sa vie; I est là défendu. udroit avoir perdu? t à lutter y lutte, ntestant y dispute; ur y mange son soûl, v boit comme un trou. · chasse, et rien ne manque, veut à la blanque 1, re dans son billet ijou qui n'est pas laid.

Enfin on danse, on rit, on raille, On se repose, on fait gogaille, On s'exerce à la course, au saut, On lit des nouvelles d'en haut: Qui veut y ballotte à la paume 2. Et même en ce plaisant royaume lls ont une lune, un soleil, Ou quelque chose de pareil. Le révérend signor Orphée, La tête de laurier coiffée, Y chante sur son guitaron Des airs du renommé Guedrou 3. Les nobles fondateurs de Troie, Marchant gravement à pas d'oie, Barbe en pointe et chapcau pointu, Y discourent de la vertu. Ilus, Dardanus, Assarace, Et cent autres de même race, Les uns font leurs chevaux trotter, Les plus hardis les font sauter; D'autres font leurs chariots courre. Et d'autres jouent à la mourre 4. Les plus vieux et les plus sensés Y parlent des siècles passés, Ou bien font des contes pour rire. Ceux qui font rage de la lyre, J'entends les poetes divins, Alors qu'ils sont entre deux vins 5.

du temps, qui tirait son nom de ce que le billet blanc y perdait. Les ls portaient la désignation de leurs gains. La blanque était très-répanfût plus d'une fois des bénéfices, et surtout des pertes, dignes des jeu de Hombourg ou de Bade.

de paume était le divertissement favori du temp: de Scarron. On peut lescription dans le Jeu royal de la paune. (Maison académ., 1859, in-12.) se tripots, c'est-à-dire des locaux disposés pour ce passe-temps, dans illes tant soit peu importantes, et ces tripots servaient ordinairement spectacle, lors du passage de quelque troupe nomadc.

hansonnier qui jouissait encore de quelque renommée: Pierre Guedron 
1 de musique et compositeur de la chambre de Louis XIII. Dassoucy, 
essures (chap. vn), et Brossette, dans une note sur la satire IX de Boiapprenment que le pere du Savoyard, chantre du pont Neuf, comme son 
surtout à contribution les œuvres de Guedron et de Boesset. 
consiste à lever, sans le moindre retard, autant de doigts que le parlique.

mit l'épitre d'Horace à Mécène (XIX) :

Prisco si credis, Mœcenas docte, Cratino, Nulla placere diu nee vivere curmina possunt Quas scribuntur aquæ potoribus... Vina ferè: dulces obierunt manè Caunœnæ Par déu se chantent des carmes, Oui font rire ou verser des larmes, Selon que ce qu'on a chanté Rend triste ou met en gaieté. Celui qui pour le peuple endure, Oue l'on relègue ou claquemure, Les Catons, qui font toujours bien, Comme fait Deslandes-Payen 1. Les prélats, à droit comme à gauche, Nets de toute sale débauche, Et qui n'ont point eu de Laïs; Ceux qui sont morts pour leur pays, Les pauvres de vie inconnue, De vertu rare, quoique nue; Les beaux esprits point médisans, Les peintres, nobles artisans, Qui sont de leurs jours la merveille 2, Y sont le laurier sur l'oreille. Faisant bonne chère à leurs sens l'ar mille plaisirs innocens. Enfin les hommes de mérite, Dont la troupe est là fort petite Aussi bien qu'en ce monde ici, Sont là, sans peine et sans souci,

Et se réjouissent ensemble De la façon que bon leur semble -Aucuns dansent des tricotets 3 = Ce sont ceux qui furent coquet.s = Et quelques donzelles savantes De ces galans sont les galantes. Le plus souvent ils vont au cour. Car on le tient là tous les jours Ou bien sur de molles herbettes Font l'un contre l'autre à fleurettes Ou se donnent les violons. Qui sont là rares, mais fort bons. D'entr'eux tous, le rimeur Musée Ayant la Sibylle avisée (Peut-être qu'il la connoissoit), Lui demanda ce que cherchoit En ces bas lieux messire Énée. La vieille, comme étant bien née, La chose ne lui céla pas, Et dit, le saluant bien bas : « Nous cherchons en ce pays sombre D'Anchises la vénérable ombre, Non pas seulement pour le voir, Mais pour essayer de savoir

Laudibus arguitur vini vinosus Homerus : Ennius ipse pater numquàm, nisi potus, ad arma Prosiluit dicenda...

Voilà donc, d'après cette épitre, quatre poètes, qui se présentent pour justifer le vers irrévérencieux de Scarron, et quels poêtes l'Cratinus, Homère, Horace, Einus l'Combien d'autres n'y pourrait-on pas joindre, surtout au dix-septième siècle, en fouillant les cabarets où les poètes rouges-trongnes, Théophile, Saint-Amand, Colletet, Chapelle, Beys, etc., etc., rimaient tout le jour en faisant la débauche! Scarron lui-même avait pu voir chez lui, dans ses repas de ptêces rapportés, la verve de plus d'un poète s'alkumer entre deux vins.

1 Voir la dédicace du V. livre.

<sup>2</sup> Scarron était grand partisan de peinture. Le Poussin, qu'il avait connu à Rome, vers 1634, nous apprend dans sa correspondance (7 février 1649 et 29 mai 1640) que deux tableaux lui avaient été commandés par notre poète.

3 Le tricotet, qui rentrait dans les danses par haut, comme disaient nos peres, se dansait gaiement et en rond. On en peut voir la description plus détaillée dans les traités spéciaux sur la matière. C'était un des divertissements favoris de llenri IV, qui y ajouta, dit-on, un trépignement de pied à la fin du deraier couplet. En 1735, on donna le Ballet des Tricotets au thêâtre de la Foire.

4 Cours, dans son sens le plus large, désignait tout lieu de promenade, surtout pour le beau monde. On appelait particulièrement le Cours, ou le Cours-le-leine, la promenade ouverte en 1628, sous la régence de Marie de Médicis, au lieu où elle se trouve encore aujourd'hui. Il y avait des jours marqués où les parfalts gélants devaient, sous peine de forfaire et de déchoir, se rencontrer à tel ou tel Cours. (Voir Lois de la gualant, édit. Aubry, p. 20.)

Veut faire de mal et de bien. Ce ben prince, qui n'en sait rien, A vec quelque raison espère Qu'il saura le tout de son père, Et d'être aidé de son conseil. Je crois qu'il se gratte au soleil, C'est son exercice ordinaire. Comme il est d'humeur solitaire, Si vous l'agréez, volontiers, e m'offre de faire le tiers Et de vous mener où je pense Qu'est à présent Sa Révérence » Voilà ce que Musæus dit. Maitre Eneas au mot le prit, Et sit compliment au poëte. Ils parlèrent de la Gazette ' Car grand nouvelliste il étoit. Et comme un diable contestoit. Quoique, dans les champs Élysées, Les âmes bien civilisées Ne contestent que rarement; Mais Æneas, adroitement, S'étant aperçu de son vice, Pensa lui rendre un bon office. A ce qu'il voulut se rangea, Dont quasi Musée enragea, Car tout animal qui conteste Contre qui lui cede tout, peste; Et c'est bien le pousser à bout

Ce que madame Destinée

A la race de maître Énée

Marchant et faisant conférence, lls trouvèrent une éminence D'où l'œil pouvoit aller bien loin. Æneas, n'ayant plus besoin De ce bel esprit qui le mène, Ou pour lui donner moins de peine, Ou se sentant importuner, Le fit sur ses pas retourner. L'auteur retranché de leur troupe, lls grimpèrent sur une croppe, Non sans avoir bien haleté: La vieille en eut mai au côté.

Oue se taire et lui céder tout.

Sur cette bosse de la terre. Dieu sait comme ils firent la guerre. S'entend à l'œil, car autrement Je parlerois peu nettement, Et i'attirerois la critique Qui daube sur qui mal s'explique. Leurs veux avant leurs coups visés Sur tous les objets opposés, Ils découvrirent maître Anchise Aux longs crins de sa tête grise; Il étoit dans un plaisant val, Qui des âmes est l'arsenal: Ce ne sont pas des àmes neuves. Mais des àmes d'autres corps veuves, Qui sur terre retourneront Et d'autres corps habiteront. Parmi ces personnes en herbe Qui ne sont pas encore en gerbe, Le bon seigneur considéroit Celles dont grand bruit on feroit. Aussitôt qu'il vit maître Énée, Il dit d'une voix étonnée : « Je t'ai bien longtemps attendu, Mon fils, en ce pays perdu. J'aurois douté de ta venue Sans ta piété si bien connue; Mais j'en étois aussi certain Que si je t'eusse eu dans la main. J'eus peur de te voir dans Carthage Enchevêtré d'un mariage. Car, si le Destin n'a menti, On te garde un meilleur parti. Pour te parler en conscience, Mille fois par impatience J'ai crié d'un esprit mutin : « Maudit soit le fils de putain!» Il est vrai que le terme est rude, Mais pardonne à ma promptitude : C'est le vice de ma maison. Quand on aime on est sans raisou. Viens donc, mon fils, que je t'embrasse, Viens me baiser droit à la face; Viens, dis-je, sans plus différer.» Autant qu'une âme peut pleurer,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Probablement la Gazette de France, fondée par Théophraste Renaudot, en 1651; peut-être la Gazette burlesque publiée par Sca ron lui-même pendant la Fronde

Du père de messire Énée La barbe de pleurs fut baignée, Et d'Anchises l'enfant gâté Versa des pleurs en quantité, Disant telle ou semblable chose: « O de mes pleurs l'aimable cause, Mon cher et bien-aimé papa, Qui m'avez depuis pe à pa, Jusqu'à la plus haute science (Par exemple la chiromance 4) Montré, non pas comme un pédant, Toujours fàcheux, toujours grondant, Et ne respirant que le lucre, Mais en m'étant doux comme sucre, Et sans m'avoir jamais battu, Quoique je fusse un peu têtu; Je n'ai pas fait grande prouesse En venant chercher Votre Altesse Jusqu'au fond du royaume noir; Je n'ai rien fait que mon devoir, Et j'aurois baissé d'un étage S'il en eût fallu davantage. Mais dépêchez-moi vitement : Ma flotte peste assurément; Les plus retenus en colère, Sans porter respect à ma mère, M'appellent bâiard, vous, vieux fou. La peste leur casse le cou! Ou je les donne à mille diables! Et mille autres pointes semblables, Dont le sujet ou le suivant Régale son maître souvent. » Après ces mots pleins de franchise Il voulut embrasser Anchise, Mais rien du tout il n'embrassa. Par irois fois il recommença, Et par trois fois à l'embrassade L'ombre lui sit la pétarade, Lui disant : « Tu ne me tiens pas, Tu te lasses en vain les bras, Je suis une ombre à ton service, Et non pas un corps qu'on saisisse. » Maître Æneas en fut confus Comme quand on souffre un refus; Sont du jour bien ensorcelés,

Mais, après un moment de honte Le seigneur n'en fit pas grand con 🗨 « Dans le fond du vallon étoit Un bois que le vent agitoit. Le fleuve, ennemi de mémoire, Passoit auprès, donnant à boire A plusieurs esprits altérés; lls étoient ensemble serrés, Car la multitude étoit grande. On peut comparer cette bande Aux abeilles, quand, dans un pa-cé De cent mille fleurs diapré, Leur soûl de fleurs elles se donm ←nt, Et, picotant les fleurs, bourdonn ent; Ainsi les âmes, dans Lethé, Sans se faire civilité. S'entrefaisoient choir dans le fleu ... ve: Tandis que quelqu'une s'abreus ... L'autre, par le cul la choquant. Prenoit sa place en se moquant -Énée, à cette multitude, Ne fut pas sans inquiétude (Maron dit qu'il en eut horreur Mais je crois que c'est une erre ur); ll est vrai que, voyant la chose Volontiers il eût su la cause De leur grande altération, Et pourtant, par discrétion, Il dissimula son envie; Anchises, qui fut en sa vie Fin et rusé comme un Normand Le vit à ses yeux aisément. Il lui dit : «Ceux que tu vois boire Tâchent de perdre la mémoire Dans la rivière de Lethé D'avoir en d'autres corps été. Alin qu'au monde retournées Après un grand nombre d'années, Des corps jadis abandonnés, Comme de péchés pardonnés, Elles perdent la souvenance. N'en déplaise à Votre Éminence, l'es esprits-là, dont vous parlez,

L'art d'interpréter la destinée d'une personne d'après l'inspection des lignes de sa main.

enir chercher sur terre. de maux leur font la guerre : lie ou stupidité. 'est pas la vérité. » réponse incivile. s. sans croire à sa bile. d'un ton plus sérieux : rle point, ou parle mieux. ous gens de l'autre monde, rs en son sens on abonde; us soit dit en passant. » Eneas, en rougissant, bientôt en sa coquille; i, de fil en aiguille, jouta son géniteur, lant en orateur : Nature est une mère duit, sans l'aide d'un père, d nombre d'enfans divers iplent le vaste univers, le ciel clair comme un verre. il, la lune, la terre, , les bois, et cætera. tout ce qui vous plaira. **B** Madame Nature, t à tout de nourriture, t tout agir, tout mouvoir, g'on le puisse apercevoir, use par tout le monde; ru'aux choses elle abonde, accroît les qualités, sures, les quantités. e de sa lumière interne ns humain est la lanterne. umière en ce corps fait rand ou plus petit effet ; cette lumière est plus forte, esprit sur le corps l'emporte, and le corps est le plus fort,

L'esprit du corps fait une crasse Qui facilement ne s'efface, Et, quoiqu'il ait son corps laissé, ll n'est pourtant pas décrassé De cette crasse qui le mine, Qu'il n'ait passé par l'étamine, C'est-à-dire par les tourmens Qui durent un grand nombre d'ans. Les esprits nets de leurs ordures. Ayant souffert mille tortures. Avant été fort bien pendus. Brûlés, sur la roue étendus, La tète ou les côtes brisées, Sont admis aux champs Élysées, Où, par l'espace de mille ans, A fine force de bon temps. A force de vivre à leur aise, Ainsi que l'or dans la fournaise, On les met d'assez haut carat, En tel agréable climat, Pour être au monde renvoyées, Outre qu'elles sont nettoyées Dans la rivière de Lethé; D'avoir autre part habité, Elles y perdent la mémoire: Pour cela l'on les y fait boire. — Ma foi, je ne vous enteuds pas, Dit à cela maître Æneas; Et, dès la quatrième ligne, Soit que je n'en sois pas trop digne, Je n'ai rien du tout entendu. Et c'est autant de bien perdu Que vos rébus de Picardie 4. Trouvez hon que je vous le die : Ou mon père est beaucoup obscur, Ou son fils a l'esprit bien dur. - Tant pis, tu devois donc te taire. Je pensois quelque honneur te faire Devant la dame que voilà : t v manque, et le corps dort. Je ne savois que trop cela. »

sait ce qu'il faut entendre par un rébus. Pour l'explication des mots rébus rdie : « Il n'y a pas longtemps, lit-on dans le Dictionnaire de Furetière, cleres de Picardie faisoient tous les ans, au carnaval, certains libelles qu'ils ent de rebus que geruntur, c'est-à-dire des railleries de ce qui se passoit ville, — où ils faisoient de ces équivoques : ce qui a été défendu à cause ndale... Le sieur des Accords a fait un recueil des plus fameux rébus de

Voita ce que lui dit Anchise. Faisant une mine assez grise. Tandis qu'il tenoit ces discours. Eux et lui s'approchoient toujours Des bords de l'admirable fleuve Où la troupe d'esprits s'abreuve. Là, le vieillard reprit ainsi : « Parmi la troupe que voici, Je t'apprendrai, messire Énée, De ton étrange destinée En peu de mots le tu autem 1, Les noms de tes neveux. Item Je te dirai cent mille choses Qui ne sont pas encore écloses, Ou'autre ne te diroit jamais. Je te conterai les beaux faits De gens au poil comme à la plume 2. Dont on fera plus d'un volume, » Cela dit, sur maître Æneas, A cause qu'il étoit bien las. Il se mit à la chèvre morte. A peu près de la même sorte Ou'il fit au sortir d'Ilion. Non pas se sauvant en lion. Mais en âne, ne vous déplaise. Étant là comme en une chaise, Avant toussé, mouché, craché, Avant bien fait de l'empêché, Enfin il dénoua sa langue, Et fit cette belle harangue: « Vois-tu ce jeune jouvenceau Vêtu d'un rouge drap d'Usseau 3, Et qui tient en main une pique, Bâton dont bien fort il se pique?

C'est ton fils après ta mort né, Lequel vaudra bien son aîné. Cette vénérable personne Portera d'Albe la couronne: ll sera nommé Sylvius. Très-digne d'un nom en ius; Il mourra d'une ardeur d'urine -Regretté de la gent l'atine. Vois Capis, homme de valeur, Mais il jouera de malheur, Il fera la fausse monnoie Et jeune encore mourra de joic -Auprès de lui, voilà Procas, De qui l'on fera fort grand cas ; Il mourra bien avant dans l'age. Empoisonné dans du fromage. Voilà le brave Numitor. Lequel vaudra son pesant d'or. L'autre est Sylvius, dit Énée; Son âme rovale et bien née Ton beau nom renouvellera. Tant homme d'honneur il sera. Tous ceux-là, couronnés de chêne, Oui se tiennent comme une chaîne, Sont tes illustres descendans. Lesquels feront bien les fendans: En paix ils seront fort habiles. lls fonderont de belles villes Pleines de force gens de bien. De leurs noms je ne dirai rien; Ce n'est pas que je les ignore, Mais sur pied n'étant pas encore, Je ne serois pas bien sensé, Ni toi pas beaucoup avancé.

<sup>&#</sup>x27;L'issue, le dernier mot. Cette locution vient de ce que beaucoup de leçons chantées à l'église tinissaient ainsi : Tu autem, Domine, miserere nostri.

<sup>2</sup> Bons à plus d'une chose.

<sup>3</sup> Drap assez commun, ainsi nomme du village d'Usseau, dans le Languedoc, où on le fabriquait.

A Si je ne craignais de ressembler mal à propos à ces graves commentateurs qui découvrent des mondes de théories, d'allusions et d'allégories de la plus haute portée, dans des facéties sans but, je dirais que ce vers inattendu a pu être inspiré à Scarron, sans qu'il y réfléchit, par la fréquence de ce crime à l'époque où il écrivait. Les gentilshommes même s'en rendaient coupables, et Tallemant des Réaux reproduit à chaque instant cette accusation. Citons, parmi les plus hauts personnages qui en furent accusés ou convaincus, M. d'Angoulème, le marquis de Pomenars, la Montarbault, Saint-Aunais, de la Viewille, surfutendant des finances.

mici l'illustre Romule t un bel homme de mule, s, bel homme de cheval : du bien et du mal. doit faire bâtir Rome. r son frère, un brave homme: eul il rétablira. re au ciel l'attirera. u savoir pourquoi son casque t cornes à la fantasque? edirois, mais, ma foi, sais pas trop bien pourquoi. oubliois, quant à sa race. ient de droit fil d'Assarace. ave fils de putain, t auteur du nom Romain! mentir le proverbe. e, qu'il sera superbe les gens de lui sortis nrager grands et petits! a vieille Bérécinthe. comme une femme enceinte. ble comme un prélat itend au cardinalat. ux maîtres lions tirée. tête une tour carrée Lit ployer le chignon, ins sèches sur le rognon, char propre à faire entrée Phrygienne contrée, tout se glorifiant à soi-même se riant , par sa vertu féconde. it de déités au monde. e cent dieux, de compte fait. a tous nourris de son lait.

O la succulente nourrice! Mais j'aperçois de la milice Le protomagister 2 César : Ah! considérez-le bien, car Le drôle, avec sa tête chauve 3. Sera, pour le noir et le fauve. Le plus fin chasseur des humains. ll fera bouquer les Romains. Eux qui font enrager les autres; ll fera la gloire des vôtres, Et puis dans le ciel aura part, Mais à beaux grands coups de poignard. Ah! le voici, le grand Auguste, Vaillant, courtois, beau, sage et juste! Dieu nous le devoit, sur ma foi; En esprit déjà je le voi Dedans Rome, aux Romains qui prône, Assis sur un superbe trône; Mais ce n'est pas pour notre nez, Oui bien pour ceux qui seront nés Au temps de ce merveilleux homme, Oui, sans sortir les pieds de Rome, Assujettira sous ses lois, D'un côté les tiers Rochellois 5. De l'autre les faux Allobroges (Je ne parle point de Limoges. Car qui fait le plus, peut le moins): C'est ce grand héros dont les soins Feront porter du Rhin en Gange Sans port une lettre de change, Et retourner d'un même train, Si besoin est, du Gange au Rhin. Hercule à la lourde massue. Bacchus à la pique feuillue. Par les rimailleurs tant vantés. N'ont pas tant d'honneurs mérités.

mots mule et cheval se réunissaient de la même façon dans beaucoup de On disait, par exemple, d'un homme pauvre et sans équipage, qu'il n'avait il ni mule. Un bet (on bon) homme de cheval était celui qui savait bien madompter cet animal premier moitre.

appelle bêtes noires, en terme de vénerie, les sangliers et animaux anabêtes fauves, les cerfs, biches, daims, chevreuils, etc.

s mecontent, de mauvaise humeur; enrager. On peut voir dans le Dict. com oux, l'explication du divertissement par lequel on faisait bouquer quelqu'unnsion à la prise de la Nochelle sur les protestants par Louis XIII, ou plu-Richelieu (1828). Oh! que l'homme qu'on voit bien faire Sert à tons d'un bel exemplaire! Ce vieillard à bonnet carré 1. C'est Numa, des siens adoré Pour plusieurs œuvres méritoires, Des oraisons jaculatoires, Des sacrifices solennels Et de beaux paremens d'autels Dont il introduira l'usage. Tullus, qui suit, n'est pas si sage, Mais il est plus vaillant aussi; Et le vain Ancus, que voici, Fait bien voir à sa mine fière Qu'il aime fort le pied derrière 3. Voilà les paillards de Tarquins Aussi superbes que bouquins. Voilà Brutus par trop sévère, Bon citoyen, et mauvais père, Mais, en gros, un brave Romain. Ce vieillard, la hache à la main, C'est Torquat. Cet autre est Camille. Ceux qui les suivent à la file Sont les Druses et Curiens. Tous fort honnêtes citovens Vois-tu ces deux qui s'entre-lorgnent, Et d'intention s'entr'éborgneut? C'est le beau-père et le beau-fils. L'on d'eux se plaindra de Memphis; L'un et l'autre grand capitaine, Dedans je ne sais quelle plaine Feront pions 3 et chevaliers S'entrechoquer comme béliers. Tout beau, tout beau, valeureux sires, De grâce refrénez vos ires!

Oh! combien jasera l'écho Aux envirous de Monaco. Ouand I'un d'eux avec ses bucci RD 🔧 . De ces roches du ciel voisines Descendra pour aller trouver Son gendre, et le clou lui river ? Mais, auparavant qu'il lui rive, Il faudra bien crier : Qui vive ? Vous feries mieux, beaux conquérants, De finir tous vos différends. Tout beau, tout beau, valeureux sires. De grâce refrénez vos ires, Au moins toi, qui te puis vanter D'être parent de Jupiter. Celui qui détruira Corinthe, C'est cet homme à la face peinte, Qui sur le nez porte un poireau. Cet autre fera du tombeau D'Achille une chaise percéc, Et de la Grèce terrassée Tirera pleinement raison D'llium pris en trahison. Voilà Caton qui fut un drôle 4. Cossus, franc Amadis de Gaules, Serranus, grand homme de bien, Gracchus qui ne lui cède en rien. Les deux Scipions, en la guerre Plus redoutés que le tonnerre : Le mangeur d'ail Fabricius, Le temporiseur Fabius; Ensin, je ne sais combien d'autre-Issus de nous, ou bien des nôtres. On voit en plusieurs nations De très-rares inventions:

<sup>1</sup> Scarron coiffe Numa Pompilius d'un bonnet carré, à cause du caractère religieux et sacerdotal de son règne.

<sup>2</sup> Les révèrences, les respects.

<sup>3</sup> Fantassins.

A L'auteur donne ici un sens particulier au mot drôle, qui signifie comme determiné, luron.

<sup>5</sup> Annadis de Gaule, dont les aventures étaient célèbres dans la littérature chevaleresque du moyen âge, était le type de l'héroisme et de la tidélité. L'histoire d'Amadis de Gaule semble avoir été d'abord écrite en espagnol; en 1510, Herberay des Essants la tradusit en français, et l'augmenta. Ce hèros, avec ses descendants, Amadis de Grèce, Amadis de l'Étoile et Amadis de Trébisonde, était pour l'Espagne ce que furent pour la France Charlemagne et ses douze pairs, — pour l'Angleterre le roi Arthur et les chevaliers de la Table ronde.

a sculpture et peinture passer la nature, utres arts curieux; avent le cours des cieux, ent rage de la lyre, nse, et du bien dire : omme vraiment Romain ête et de la main dans le ministère. acouitte au contraire, ieillard tout court setut. ntendeur, salut! eprit de la sorte : pour ses armes porte ad et lourd bouclier. le fer, ou d'acier. mort semés de larmes, baisez-moi; gendarmes, nit de la chanson1, r de l'écusson, l, qui seul en vaut mille, un vrai Bouteville 2, ed comme à cheval, bien Annibal, i tout en bredouille. pime dépouille. fin, comme un fou. ompre le cou, ad dépit à Rome. » rcut un jeune homme, un ange ou comme deux, oup triste et nébuleux : beau visage à peindre! u'a-t-il à se plaindre. ce heau garçon? nfant de la façon s qui l'accompagne,

Ou quelque enfant futur d'Ascagne? Que lui veut ce troupeau dolent Qui le considère en hurlant? Et d'où vient que d'une nuée Sa tête est obscurifiée? Anchises dit: « N'as-tu pas tort, De réveiller le chat qui dort? Pourquoi veux-tu que je te fasse Un conte à faire la grimace, A faire pleurer comme un veau? Cet adorable jouvenceau, Cette fleur trop tôt moissonnée. Est un bien que la Destinée Doit montrer au peuple Romain, Pour l'ôter presqu'au lendemain. O l'admirable personnage ! S'il ne meurt point en son jeune âge, Son cœur ne fera pas un pli. Onc n'en fut un plus accompli A fronder et courir la bague, Et bien manier une dague. Ma foi, fût-ce défunt Marcel, On n'en verra jamais un tel. Oh! que l'on fera de dépense A sa mort, ainsi que je pense, Et que l'on brûlera de bois! Mais ici me manque la voix, Et l'affliction me suffoque. » Là-dessus il ôta sa toque. Et fit à son intention Profonde génuflexion, Le visage dolent et blême : Maître Æneas en fit de même, Et la vieille Sibylle aussi llumecta sa peau de roussi. Anchise, essuyant sa paupière, Ouitta cette triste matière.

25 recherches les plus minutieuses dans les principaux recueils de temps, dans Maurepas, les collections manuscrites de la biblioth que e l'Arsenal, dans les œuvres de Gaultier Garguille et du Savoyard, etc., possible de retrouver la moindre trace de ce chant d'origine évidemre. Ceux qui se sont occupés de recherches semblables savent comflicile d'y aboutir à un résultat postif, et que de mal on se donne arriver à dire qu'on n'a rien trouvé.

de Montmorency de Bouteville, l'un des plus célèbres duellistes du siècle et de tous les temps, condamné à mort et exécuté le 27 juin ite de son combat singulier contre Beuvron sur la place Royale. Pour discourir de la vertu. Il avoit l'esprit fort pointu. Lt savoit le pair et la praise Pour la pointe et pour l'antithèse : Il fit un discours sérieux Sur la vertu de ses aïeux. lncita son fils à les suivre: Il lui lut je ne sais quel livre, Peut-être fut-ce un almanach ; Dit plusieurs quatrains de Pibrac 1, Lt proféra maintes sentences, Valant autant de remontrances : Cracha du Grec et du Latin. Parla du peuple Laurentin. De Latinus et de sa fille, Propre à régir une famille : Lui dit qu'il auroit des rivaux; Et puis, tant par monts que par vans, Ayant fait maintes promenades, Finit par maintes embrassades. Auxqueiles son fils répondit. En cet endroit Virgile dit

Chisqu'il le dit il e faut croire)
Que par une porte d'ivoire
(C'est la même chose qu'un huis)
Les songes faux sont introduits
Aux vivans durant la nuit morne;

Et que par une autre de corne ( J'ai su tantôt de bonne part Oue c'étoit corne de cornart) Les songes vrais montent sur terre Vers ceux dont l'œil le sommeil serre: Or ce n'est pas par celle-là Oue maître Æneas se coula; Ce fut par la porte d'ivoire. Je n'ai point de peine à le croire, Car qui ne donneroit crédit A ce qu'un tel auteur a dit? Avant retrouvé la lumière Eneas fit à la sorcière Présent d'un demi-ducaton; Et puis, léger comme un faucon, Alla retrouver à Caïette La troupe Troyenne inquiète. On le recut en bel arroi. Chacun cria: Vive le roi! Mais le seigneur, plein de furie, Fit cesser la clabauderie. Car il en étoit étourdi : Et puis le lendemain Lundi Les proues leurs ancres ietèrent, Et devers la mer se tournérent, Et les poupes devers le port, A je ne sais combien du bord.

<sup>1</sup> Gui du Faur, seigneur de Pibrac (1328-1384), président au parlement de Toulouse, publia, en 1374, des *quatrains* nouveaux qui sont restes célèbres

Lisez-moi, comme faut, au lieu de ces sornettes, Les quatrains de Pibrac et les doctes tablettes Du conseiller Matthieu,

dit Gorgibus à Célie, dans le Squnarelle de Molière (scène 1).

### A MONSEIGNEUR

## DE ROQUELAURE'

DUC ET PAIR DE FRANCE

#### MONSEIGNEUR.

woue que l'on est si baltu de mes Virgiles, que c'est quasi la même e de vous en dédier un, ou de vous donner un Almanach de l'année ét. Mais je suis si pressé des obligations que je vous ai, que j'aime ix vous faire un mauvais présent que ne vous en faire point. Je ne i pas ici de quelle façon vous m'avez obl'gé, puisque vous ne me l'ales dit à moi-même quand vous m'avez honoré d'une visile. Vous m'acaché l'obligation que je vous avois, avec aulant de soin qu'un autre uroit pris à me la faire savoir, et je vois bien par là que votre âmeudessus de l'opinion des hommes, qui, pour la pluparl, ne font de les actions qu'afin qu'on les saché, et s'en payent par leurs mains en publiant eux-mêmes, quand les autres n'en font pas assez de bruit gré. Aussi n'êles-vous pas un homme ordinaire; et j'ose dire que les sances de la cour qui veulent des adorations de tous ceux qui les aphent n'en ont recu de vous que de la bonne sorte, et ont plutôt donné

ianton-Jean-Baptiste, marquis, puis duc de Roquelaure (1617-1685), servit avec action dans plusieurs campagnes. C'était un vaillant homme et un homme rût. Saint-Simon, qui lui en voulait, l'a représenté comme un bouffon, et on a sur son compte le Monus français, ou les Aventures divertissantes du duc de clasre (Colog., 1717, in-12); de sorte que la renommée de mauvais plaisant et vecter est restée attachée à son nom. Les Mémoires de la princesse Palatine et Relopedians ont aussi contribué à lui faire cette réputation.

te titre de due, que vous possédez depuis peu\*, à la force de votre mentions. Il n'en est pas de même

De tous les ducs qui sont en gerbe, Et de ceux qui ne sont qu'en herbe.

Quelques-uns ont plutôt arraché le manteau fourré, la couronne à seurons, et les autres marques de la qualité ducale, qu'ils ne les ont reques; mais tous ceux de cet ordre-là ne sont pas de même prix, et quelques spéculatifs de manvaire humeur trouvent moins de différence entre un duc et pair et un duc à voler et corneille, qu'entre tel duc qui vaut beaucoup et tel duc qui ne vaut guère. Pour vous, Monseigneur, tous les honnéles gens ont été ravis d'aise de ce que la cour vous a fait justice, et, s'ils n'ont pas encore la satisfaction de vous voir où un homme de votre mérite doit aller. ils ont au moins celle de vous en voir prendre le chemin. J'en commence bientot un si long, qu'il y a apparence que je ne reviendrai jamais en France, soit que je demeure en le faisant, ou que je l'achève?. On ne me devroit donc pas soupçonner de lâche complaisance, ni de parler confre mes sentimens, quand je dirois à votre avantage tout ce que m'inspire l'estière connoissance que j'ai de ce que vous valez; mais, pour faire grace à volre modestie, je ne dirai pas lout ce que j'en pense. Je vous répétersi neulement ici, puisque les vérilés connues sont bonnes à répéter, que rous êtes de ces excellens originaux qui ne peuvent avoir que de méchantes copies; qu'en même temps que vous vous êles rendu le plus honnête homme de la cour, vous y avez fait quantité de faux Roquelaures et y avez glié bien du monde; que chacun admire en vous un air de grandeur qu'on ne peut imiter, et enfin que chacun s'étonne qu'à quelque hauteur que voire hardiesse vous porte, elle vous y soutienne. Tout cela est vrai, on la peste m'étouffe. Je suis,

MONSEIGNEUR.

Votre très-humble, très-obéissant, et très-obligé serviteur.

SCARRON.

<sup>4</sup> Son brevet était du mois de juin 1652.

<sup>2</sup> Scarron veut parler ici d'un voyage qu'il projetait alors en Amérique, dont il espérait que le climat pourrait le guèrir. Brusen de la Martinière, qui a donas l'édition la plus connue des œuvres de notre auteur, rapporte à tort ce projet à l'ag 1648; ce ne fut qu'en 1651 que se fonda la compagnie pour la colonisation des terres voisines de l'orènoque, compagnie dans laquelle «l'etia tintrérassé Scarras (voir une de ses lettres à Sarrazin), et par les soins de laquelle il devait partir, mais qui fut dissoute par la most de son directeur. Loret, d'ailleurs, rapporte de pressement ce projet de voyage su mois d'ectobre 1652 (ilv. III, lettre xxxxx). Ou R.

# /IRGILE TRAVESTI

## LIVRE SEPTIÈME

aussi, dame Caïette,
: le mortel squelette
ages sablonneux,
ver rendus fameux :
in sacrifice
os de sa nourrice,
int à vingt écus,
ose encore de plus.
t, ou j'ai dû dire,
redigue, le beau sire,
it le nex tourné
in jour ruiné.
iie achevée,
s'étant levée

Qui rendit les flots inconstans, A ce qu'il sembloit, tremblotans, Les vaisseaux du port démarrèrent, Les vents dans les voiles souffièrent, Et firent aller les vaisseaux. Aussi vite que des chevaux. Les plus hardis Troyens blémirent A l'aspect d'une lle qu'ils virent: C'étoit l'île à dame Circé, Grande sorcière au temps passé. L'astre qui la clarté nous darde La reconnoissoit pour bâtarde: Je ne sais pas où ni comment,

s Segratistana (p. 136) que, lorsqu'il demanda mademoiselle d'Aultigné I dissit « qu'en attendant le voyage des lles, ils pourroient vivre comvec sa petite terre et son marquisat de Quinet.» Or, si ce projet de de 1648, le mariage étant de 1652, on voit que les dates ne concorre. La biographie de Scarron est pleine de contradictions et d'incertiail.

Lui qui par sa vertu féconde Produit tant de choses au monde. Non pas toujours de la façon Oue l'on produit fille ou garçon; Moins sais-je encor qui fut la mère Qui put brûler ce brûlant père, Mais je sais que d'un chaud pareil A celui qui vient du soleil, Les enchantemens de la Fée l'ouvoient rendre une âme échauffée, Et que ses veux l'amour dardans Brûloient comme miroirs ardens. Quand il lui venoit à la tête De faire d'un homme une bête. En moins d'un Benedicite Escamotant l'humanité. Tel homme, bien fait par nature. Prenoit une horrible figure, Se sentant enquadrupéder Sans oser sculement gronder; Tel de beau jouvenceau sans barbe, Se voyoit changer, non en barbe, Non en genet des mieux appris, Mais en limonier de bas prix; Tel se piquant de peau doucette Se sentoit en poils d'époussette Tout son cuir douillet hérisser. Et ses dents en crocs s'avancer. Devenu pourceau porte-soie: Tel aussi devenoit une oie Que l'on plumoit en la saison, Pour les coussins de la maison; Tel étoit ours à rude patte, Et tel le mari d'une chatte; Tel lion, loup ou léopard, Eléphant, panthère ou renard. Perroquet, coq-d'inde, écrevisse, Selon que vouloit le caprice De cette dame que je di,

Plus savante que Gaufredy 2. Bref, pleines étoient ses étab l De mille brutes raisonnables. Oui faisoient un bruit là decla A faire tressaillir les gens, Ceux des ness qui s'en esfraye A Jupin se recommandèrent. Maltre Æneas, qui redoutoit D'être plus bête qu'il n'étoit, Fit en ce péril si notoire Une oraison jaculatoire (Jaculatoire, à ce qu'on croit De jaculando vient tout droit). Or Neptunus, dieu débonnaire, Quoique souvent il fasse faire A maint vaisseau le soubresaut, Sachant bien qu'il y faisoit chat Et qu'on devenoit bête sière Dans l'île de cette sorcière, Fit souffler un vent à propos Qui leur mit l'esprit en repos, Interposant mainte eau salée Entre eux et l'île ensorcelée. Cependant qu'ils voguoient ai Exempts de crainte et de souci Et changeant leur froide triste En mille chansons d'allégresse. La mer du lever du soleil Recevoit un éclat vermeil: La lune et toutes ses suivante (Ce sont les étoiles errantes) Se retiroient sans faire bruit Ainsi que les oiseaux de nuit, Et l'Aurore, franche coquette, Laissant ronfler dans sa couch Son cocu caduc et grison, Se promenoit par l'horizon, Peignant la surface des choses D'une belle couleur de roses 2

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Une époussette était une petite brosse à poils roides, servant à nettoy habits ou les meubles.

<sup>2</sup> Louis-Jean-Baptiste Gauffridy était un prêtre de Marseille, qui fut accus s'être livré au diable par un pacle régulier, pour en obtenir le pouvoir de sè les femmes en leur soufflant au visage. Il fut condamné au feu comme sorcier arrêt du parlement de Provence, en 1611. Cette affaire ressemble beaucoup à d'Urbain Grandier, curé de Loudun, et tous deux sont restés célèbres dans les f de la sorcellerie.

Cela veut dire que le jour Après la nuit vint à son tour 1. Que, si l'avois cru mon courage, J'en aurois bien dit davantage, Et, pour dire que le jour vint, l'aurois fait des vers plus de vingt. Lors, par toute l'humide plaine Chaque vent retint son haleine, Si bien que le moindre zéphir Ne fit pas le moindre soupir, Et sur ce grand miroir liquide Qu'on ne vit pas la moindre ride. Si ce n'est autour du vaisseau Quand l'aviron entamoit l'eau. Naître Eneas, toujours alerte, Toujours l'œil et l'oreille ouverte, Attentivement regardoit Vers la terre qu'il abordoit, Parcourant des yeux le rivage Propre à faire un beau paysage : ll vit un bois, et tout auprès Le Tibre comme fait exprès, Tant ce bon fleuve à son Altesse Fut un grand sujet d'allégresse. Ce fleuve, quoique tant vanté, Nétoit pas à la vérité Remarquable pour son arène :: La sienne étoit un peu vilaine, Ou plutôt c'étoit du bourbier, l'ar honneur qu'on nommoit gravier. Quantité d'oiseaux aquatiques Sur ces rivages pacifiques Voloient, nageoient joyeusement, Et chantoient aquatiquement. Maltre Eneas se mit à rire, Et s'évapora le beau sire. La joie est un pas bien glissant, Si sur soi l'on n'est bien puissant: Quand la moindre chose succède, Nous devenons fous sans remède. Qu'ainsi ne soit, ce bon seigneur,

Dans les malheurs si plein de cœur, De joie eut la tête assez folle Pour lors faire une cabriole: Il n'y téussit pas trop bien, Mais on ne fit semblant de rien. Car toujours les princes on flatte. Un prince, eût-il la face plate, Et le nez au niveau du front. Un courtisan, un gobe-affront, Aura l'âme assez mercenaire Pour lui dire, afin de lui plaire, Ou'il a le nez comme Cyrus. Dont le nez fut des plus membrus. Pour revenir à maître Énée. Par la rencontre inopinée De ce sleuve tant souhaité, S'étant ainsi fort emporté (Mais de bon cœur je lui pardonne), Il rama lui-même en personne, Pour donner courage à ses gens, Lesquels, à ramer diligens, Firent entrer la flotte entière Dans le canal de la rivière. Où joyeux nous les laisserons, Et d'autre chose parlerons.

Dame Érato, ma chère Muse, Inspire à mon esprit de buse Quantité de termes plaisans, Sans pourtant être médisans, Pour bien passer par l'étamine L'état de la terre Latine. Quand Æneas et tout son train En vint envahir le terrain. Inspire-moi bien, je te prie, De la fine plaisanterie : Ce n'est pas ici jeu d'enfant, C'est le fardeau d'un éléphant Que ce que je veux entreprendre. Et j'aurai grand'peine à me rendre Jusqu'où j'ai fait dessein d'aller. Si tu ne m'aides à voler.

<sup>2</sup> Sable ou gravier.

Ca passage rappelle le début du Roman comique: « Le soleil avoit acnevé plus de la moitié de sa course, et son char, ayant attrapé le penchant du monde, rouloit plus vite qu'il ne vouloit... Pour parler plus humainement et plus intelligiblement, il étoit entre cinq et six. »

Na plume est beaucoup fatiguée, Ft je n'ai plus cette âme gaie Qui m'a fait malgré tous mes maux, Le moins chagrin des animaux. lci le sujet héroïque Aux vers burlesques fait la nique: Ce n'est plus ici que combats, Que séditions, que débats, Un roi très-foible par la tête, Une reine qui fait la hête, De plus folle à courir les champs; Deux rivaux qui font les méchans, Et qui se sont tirer à quatre Auparavant que de se battre l'our une infante à l'œil mourant Que l'on donnoit au plus offrant; Mais madame la Destinée La gardoit pour messire Énée. Mettons fin à l'avant-propos.

Latinus régnoit en repos Sur les Latins. Sous ce bon maître, Chacun, heureux comme un bon prêtre, Sans craindre impôt ni maltôtier, Vivoit fort bien de son métier : Les seigneurs vivoient de leurs rentes, Pavoient mal valets et servantes, Et, comme l'on fait maintenant, Battoient quel quefois le manant. Le roi Latin, doux comme sucre, Aimant l'honneur plus que le lucre, Eut pour sa mère Marica: Faunus pour elle se piqua; Elle fit peu de résistance, Sitôt qu'il eut conté sa chance 1. Picus engendra ce Faunus, Et ce Picus de Saturnus Fut engendré: quant à sa mère, Son nom ici n'importe guère. Latin d'héritier n'avoit point Qui portat chausses et pourpoint, Mais il avoit une héritière, Fille sans tache et fort entière,

Qui tenoit un peu du garçon, D'ailleurs de fort bonne façon l'armi ceux qui la convoitèrent, Et de sa beauté se coifférent, Turnus très-remarquable étoit, Et sur ses rivaux l'emportoit Par son illustre parentelle. Qu'aucun sans doute n'avoit telle, Car ils comptoit pour ses aïeux Plusieurs grands seigneurs demi-dieux Ou du moins qui le pensoient être, Tellement qu'il faisoit le maître Parmi les autres prétendans Qui n'osoient lui montrer les dents. Car ils savoient que dame Aimée. Comme si Turnus l'eût charmée, Tous les jours hautement juroit Oue Turnus son gendre seroit, Ou que sa fille seroit nonne, Malgré Latin et sa couronne: Mais le ciel n'étoit pas d'avis Oue les desseins fussent suivis. En matière de mariage. De cette reine fort peu sage. Maints présages à tous connus Faisoient bien juger que Turnus, Comme époux, en toute sa vie, Ne tâteroit de Lavinie; Comme galant, je ne dis pas Qu'en vertu de beaucoup d'appar Il ne pût la rendre amoureuse, Mais la chose étoit bien douteuse. Æneas, quoique déjà veuf, Étoit aussi bon que tout neuf, En la paix un vrai Bassompierre<sup>2</sup>, Un vrai Machabée en la guerre, Et, pour gouverner un Etat, Nullement mol, ministre, ou fat. De tous ces présages célestes, Aux peuples Latins manifestes. Et non pas forgés à plaisir Par quelque drôle de loisir,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chance se disait, dans le style familier, pour entreprise, dessein.
<sup>2</sup> Le marèchal de Bassompierre (1579-1646), beau, spirituel, de grands muse prodigue, brave jusqu'à la folie, le vrai type du gentilhomme, du galant homme et du vert-galant.

ue je vous en raconte t chacun faisoit grand compte: atin, comme de raison. t faire une maison rs ce grand personnage it qu'une de louage), er aux feuillages verts. t peu le froid des hivers. cor les coups de tonnerre, a dans l'arpent de terre ince, franc et loyal, son Palais-Royal. is, qui porte guirlande, lut faire une offrande. car ce prince étoit quand il promettoit. r à la verte tête ur percher sur son faite ses à miel un essaim ; s pas à quel dessein orte melliflue l'air, en guise de nue, à ciel découvert arier vêtu de vert : qu'elles s'y logèrent. t miel v composèrent, uis, durant plusieurs ans, xcellens lavemens. chandelles de cire. n se servoit à lire. odige si nouveau. troubla le cerveau. stiqueur d'aventures. nt aux choses futures, ourtant parfois mentoit, ce prodige étoit ne prochaine guerre, ns d'une étrange terre nt vivre à discrétion atine nation. sit alors que je parle e monsieur le duc Charle: ue leur chef bien et beau sit maître du château. aux coups d'étrivières, t de toutes manières, offrit, quoiqu'indigent,

De parier beaucoup d'argent, En cas que la chose prédite N'arrivat comme il l'avoit dite. On le crut (car qui ne croiroit Un jureur qui si bien juroit? :. Le peuple, qui n'est qu'une bête, S'en gratta tristement la tête, Et le prince, à ce que l'on dit, En garda quinze jours le lit. Feignant, pour n'éventer la mine, Une difficulté d'urine. Voilà le prodige premier, Voici le second et dernier : Un jour l'infante Lavinie Vint, en grande cérémonie. Avec son père Latinus, Faire au temple ses Oremus. La pucelle étoit fort dévote, Et n'étoit nullement bigote; Les dimanches elle quêtoit, Et la quête aux pauvres portoit, Et par la ville n'alloit guère Sans heures à la chancelière : Cela sera dit en passant. Or, comme elle alloit encensant. Avec ambre, musc et civette. Les dieux, friands de cassolette. Un feu non grégeois, mais follet, Parut en l'air tout violet, Et vint, en guise de fusée, Se prendre à la tête frisée De l'infante Lavinia, Oui grandement s'en effraya. Le roi dit, l'âme perturbée . « Ah! voità ma fille flambée! » Des assistans s'en fallut peu Oue tous ne criassent au feu. Ce feu, parcourant la couronne Oui le noble chef environne, N'offensa ni poil ni bijou, Comme auroit fait quelque feu fou. Mais, comme feu prudent et sage. Il ne fit lors rien davantage Que la pucelle illuminer Et les assistans étonner; Après quoi, la flamme ondoyante Fut dans l'air longtemps tournoyante,

Puis se perdit dans le même air, Tout ainsi qu'eût fait un éclair. Aux connoisseurs cela fit dire Qu'elle auroit un fort grand empire, La fille au noble roi Latin, Et pourtant, sans être putain, Qu'elle feroit naître en sa terre Une très-sanguinaire guerre.

Latin, qui bien fort se troubla, N'en voulut pas demeurer là: ll alla voir son oncle Faune. Oui l'avenir devine et prône. Et, rend ses oracles pour rien Tant aux méchants qu'aux gens de bien-Ce bon oracle n'a qu'un vice: Il aime fort le sacrifice, Et même n'en veut que de gras, Autrement il répond tout bas, Ou ne répond que d'un ton aigre A qui lui fait offrande maigre. Latin, qui savoit son humeur, Voulut faire en homme d'honneur. Et ne plaindre i ni sang ni graisse: On conduit des brebis en laisse, Et tout ce qu'il falloit brûler Pour cet oracle régaler, Et l'obliger à tôt répondre Sans trop faire les gens morfondre. Latin fit tout ce qu'on faisoit Quand l'oracle on exorcisoit: Il se coucha sur les hosties, Il commit des immodesties, Fit le plaisant et fit le fou. Voici ce que dit, par un trou, En rimaille assez mal tournée. La Déité questionnée : « Si tu crois à moi tant soit peu. Prends bien garde, mon cher neveu. De prendre un Latin pour ton gendre; Le meilleur n'est pas bon à pendre. Et de fromage se remplirent.

Le Destin t'en a fait faire un Qui n'est pas un homme commun Oui fera fleurir notre race. Où le chaud brûle, où le froid glac C'est-à-dire du nord au sud. De la Mexique 2 à Calicut. Va donc rompre sur les articles . Je vois le futur sans besicles. Et sais bien, si tu ne me crois, Que tes fils, au lien d'être rois. Ne seront que franches mazettes. Des truands, des têtes mal faites, Qui souffiiront, pour un écu. Mille coups de pieds dans le cul. A cette menace si crue. Qui du roi fut aigrement ciue, Car il n'avoit jamais connu Cet oracle autre qu'ingénu, Ce prince en sit laide grimace; Mais, comme le temps tout effact, Il en fut entin consolé. Ce secret, par lui révélé, Faisoit grand bruit par la contré Quand Énée v fit son entrée. Ce fut donc au temps que je di Qu'Æncas, le Troven hardi, Vint, avec ses vaisseaux de guerr Aborder la Latine terre. Sitôt qu'à terre il eut pied mis, Le Seigneur dit à ses amis Qu'il étoit question de boire : Chacun n'eut pas peine à le croire Car chacun étoit altéré. Aussitôt dit, dans un vert pré, De tasses et brocs l'herbe verte Et de fromage fut couverte, Puis, sans complimens superflus, Énce et son fils lülus, Et les chess sur le cul s'assirent.

3 Rompre les conventions faites.

<sup>1</sup> N'épargner ni... Cette façon de parler s'est conservée dans le peuple; on encore : « Plaindre le pain à quelqu'un, » pour le lui fournir chichement, male soi, comme en se plaignant.

Ce mot était alors féminin. Voyez les géographies du temps, par exemple, Etats et emptres, par d'Avity, 1626, in-t, page 22t. De la Mexique aux îles du Japel a dit encore Scarron dans son Epitre à Monseigneur le prince.

lūlus principalement En mangea trop avidement; Eneas lui dit, comme sage, Qu'il commençat par le potage : · Voire; mais nous n'en avons pas, Dit lülus parlant tout bas, De peur de déplaire à son père, Qui quelquesois étoit colère. Et, comme chacun avoit faim, Et s'étoit fait avec du pain Table, nappe, assiette et vaisselle, Par une invention nouvelle, Clascun avant mangé son fait Et n'en étant pas satisfait, Table, nappe, vaisselle, assiettes, mme j'ai dit de croûtes faites, Engloutit très-avidement : Tout disparut en un moment. Telle fut la faim de la troupe, Par laquelle aussi mainte coupe Fut souvent aussi mise à sec. Talus, en voix de rebec : Par notre saint Père le Pape, Nous avons mangé table et nappe, » S'écria-t-il tout ébaudi, E t riant comme un étourdi, Si fort qu'il en cassa son verre, e qu'il dit ne chut pas à terre; Maitre Eneas, le relevant : \* Nous sommes au-dessus du vent. Dit-il, et la terre promise Està nous sans plus de remise, Ou du moins le sera bientôt. De la part du conseil d'en haut, Par la bouche du père Anchise, Et par la dame mal apprise, La Harpie au nez peu charmant, Qui me parla si sottement, l'ai des signes pour reconnaître La terre où je serai le maître : C'est celle où, si faim nous aurons, Que nos tables nous mangerons. Nous venons de manger les nôtres, Chercherons-nous des signes autres Que ceux que nous vient d'annoncer Mon cher enfant, sans y penser? Sot que je suis, la male peste, Sans lui, ce signe manifeste Étoit autant de bien perdu! Si le fanfan étoit pendu, Ce seroit ma foi grand dommage. Cà, que je le baise au visage. » Cela dit, messire Æneas Prit son cher fils par les deux bras Et mit un baiser sur sa face. Ce ne fut pas tout, il l'embrasse, Le mit à cheval sur son cou, Et courut vingt pas comme un fou. Chacun, à cette facétie, Voulut être de la partie : L'un en fit le chêne fourchu, Et l'autre s'en claqua le cul; Bref, chacun en fit bien la bête, Tant ils eurent le cœur en fête.

Là-dessus, aux Nymphes du lieu On donna le dernier adieu; Maître Æneas fit au Génie Compliment en cérémonie : Un compliment bien prononcé Valoit beaucoup au temps passé; Aujourd'hui telle marchandise A tous n'est pas toujours de mise, Et vaut moins que vapeur d'encens Parmi les hommes de bon sens. La Terre, de tours couronnée, Déité vieille et surannée. Eut quelques complimens aussi. Et la Nuit au museau noirci. La bonne mère l'hrygienne Eut pour sa part une antienne. Et Jupiter du mont Ida llymne sur le chant de Oui-da. Là-dessus un coup de tonnerre, Non à faire peur à la terre, Mais dont le son, plus doux que dur, Prédisoit un bonheur futur, Donna par son petit murmure La dernière main à l'augure, Si bien que pas un n'en douta. Chacun de son vin en tâta,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Violon à trois cordes.

Et quelques-uns trop en tâtèrent, C'est-à-dire qu'ils crapulèrent. Sitôt que leur vin fut cuvé Et que le soleil fut levé, La plupart alla reconnoître Les fleuves de ce lieu champêtre: Le Tibre, depuis si fameux, En ce temps-là fleuve fangeux, Et petit canal plein d'eau jaune, Qu'on pouvoit mesurer à l'aune (J'entends parler de sa largeur, Car le mesurer en longueur Le long de son petit rivage, Ce seroit un pénible ouvrage); Puis le ruisseau Numicien, Renommé lors si peu que rien, Et maints autres trous ou rivières. A dire vrai, lors grenouillères; Mais, depuis, les Romains, rusés, En ont fait des lieux fort prisés.

Eneas prit cent personnages Des plus diserts et des plus sages, Et leur donna commission D'aller en députation Vers Latin, roi de la contrée, Et de lui faire dès l'entrée Un long discours superlatif Dans le genre démonstratif, Et de lui demander : « Qui vive ? » Tous couronnés de verte olive, Et dans les mains de beaux présens Autant utiles que plaisans. Cependant qu'ils se préparèrent Et leurs beaux harnois endossèrent, Eneas, quoique non maçon, Fit un taudis de sa façon; Chacun y fit sa chacunière. Puis, d'une adresse singulière, Une grande enceinte il marqua, Que depuis de tours on flanqua.

Cependant qu'il se fortifie, Car malheur à qui trop se fie, Messeigneurs les cent députés Cheminoient tous à pas compté Hormis quelques-uns qui joue Au cornichon', dont se fachen Les plus morigénés d'entre en On en vint au propos hargneus Et l'on s'y dit quelques injure Mais pourtant non pas des plus Mais dont le plus outrageux m Étoit fils de putain, ou sot, Ou quelqu'autre terme sembla Entre députés supportable. Enfin, ayant longtemps trotté, Ils aperçurent la cité, De quoi grande joie ils recure Devant la ville ils aperçurent Des jouvenceaux en calecons. A qui l'on donnoit des lecons Et de l'escrime et du manége: Tous ces jouvenceaux en corté Se présentèrent aux Trovens. Oui lors, aussi las que des chi Enragèrent de bonne sorte Alors qu'on leur ferma la port Car les citovens mal appris. Comme des bourgeois de Paris Quand on leur fait faire la ga Leur firent voir la hallebarde, Ce qui les mit en désarroi. Quelqu'un s'en alla vers le roi Lui dire, quasi hors d'haleine. Que gens d'une terre lointaine Vers lui vouloient être introdu Et qu'on leur avoit fermé l'hui De crainte de quelque surpris Latin en sit la mine grise, Car le bon prince étoit peureu D'ailleurs prince très-générem

'On appelle cornichon, au jeu de boules, une grosse boule qui se jette la mière pour servir de but. — Le corntichon-va-devant est une sorte de diver ment à qui ira le plus vite en ramassant quelque chose : « Parmi tant d'admis actions de Scipion l'aleul, dit Montaigne, il n'est rien qui lui donne plus de que de le voir... amasser et choisir des coquilles, et jouer à cornachon-va-d le long de la marine, avec Lélius.» (Essats, 1, chap. xIII.) C'est probablement dernier jeu qu'a voulu parler Scarron.

Nais les princes comme les autres Je n'entends pas parler des nôtres) Ont, graces à l'humanité, Quelque défectuosité, Et sont hommes, pour tout potage, Nonobstant leur haut parentage. Cet envoyé lui dit aussi, Ce qui le mit hors de souci, Que cette ambassade étrangère Avoit des présens à lui faire. Latin, à ce mot de présent, A toute oreille fort plaisant, Se mit à rire comme un singe : Il changea vitement de linge, Se composa, se radoucit, Prit une soutane et s'assit; Je me trompe, il fut droit au temple, Lequel étoit fait par exemple, Comme... attendez;... en bonne foi Je ae sais pas bien comme quoi : Consultons là-dessus Virgile. Ce versificateur habile Dit que ce temple des plus heaux Se soutenoit sur cent tréteaux, Et dit aussi que son portique Tenoit un peu trop du Gothique. Ce temple servoit à Latin, Quand il vouloit faire festin: Il aimoit fort la bonne chère. Lorsqu'elle ne lui coûtoit guère. Dans ce temple l'on s'assembloit, On y jouoit, on y balloit, Aux jours de sête et jours de noce. En plate-peinture, ou bien bosse, lle Latin les nobles aïeux, Érigés lors en demi-dieux Étoient le long de la muraille En habit de donner bataille : les sieurs Italus, Sabinus, Li le porte-faux Saturnus, it maints autres grands personnages, Fousenguerre, commeen paix sages, Et Picus, l'écuyer expert, Changé par sa semme en pivert, Na femme, fameuse sorcière,

Comme je vous ai dit naguère. On avoit dans ce temple mis Force dépouilles d'ennemis, Et l'on y voyoit maints trophées D'armes, bien ou m.l étoffées.

Ce fut donc en ce temple-là, Un huissier faisant le holà. Oue l'ambassade fut ouïe. Latin, la face épanouie, Dit aux Troyens ce que voici : « Messieurs, d'où venez-vous ainsi? Nous demandez-vous la passade?» Un des premiers de l'ambassade, A ce discours hors de raison Que leur faisoit ce roi grison, Fut bien fort tenté de répondre De quoi sa Majesté confondre; Mais le roi, qui l'appréhenda, La chose ainsi raccommoda: «Qui vous amène en ce rivage Avec votre grand équipage, Et par quel bien de vent portés, Vous êtes-vous ici plantés? Nous savons fort bien qui vous êtes, Et les longs chemins que vous faites, Depuis que la fureur du Grec A réduit votre ville à sec. Quoique peu savant dans l'histoire, C'est à moi chose fort notoire Que le bon père Dardanus. De qui les Troyens sont venus, Fut né natif de cette terre, Et, par le moyen de la guerre, Dans votre terroir Phrygien Ou'il amassa beaucoup de bien. Maintenant le révérend sire, Dans le ciel a ce qu'il désire, Où bien mieux que chez Guénégo 1, On a toute chose à gogo, Où la vapeur des sacrifices Sent le boudin et les saucisses, Dont, plus que du vin les Flamands, Les dieux sout endiablés gourmands. Or done, mes braves gentilshommes, Par Dardanus parens nous sommes;

Guénégaud, trésorier de l'épargue, père du secrétaire d'État, renommé pour

Mais, quand parens vous ne seriez, Nous voulons bien que vous sachiez Oue notre courtoisie est telle, Que, même sans la parentelle, Ma maison je vous offrirois, Et de mon mieux vous traiterois.» Ainsi dit-il, llionée, D'une face non étonnée, Lui dit ces mots en Florentin: «Race de Faune, roi Latin, Le vent de Brie ou de Galerne, Ou la mer qui les vaisseaux berne, Laquelle, non plus que le vent, Ne sait ce qu'elle fait souvent, Ou le dessein de faire aiguade Ne nous met point en cette rade; Ce n'est point contre notre gré, Mais de propos délibéré, Que nos vaisseaux dans votre Tibre Ont arrêté leur course libre. Tels que vous nous vovez ici. Nous sommes Troyens, dieu merci, Enfans de la superbe Troie, La plus grande ville qu'on voie. Au moins qu'on vovoit autrefois. Devant que l'incivil Grégeois D'une cité pleine de gloire Eût fait une pelouse noire, Et nous eût malement contraints De courir les pays lointains. Nous tirons des dieux origine, C'est en avoir de la plus fine : Æneas, notre roi gentil, Vient de Jupiter en droit fil. l'ar nous ce bon Seigneur vous mande Oue bien fort il se recommande A votre générosité; Qu'il veut boire à votre santé,

Et joindre ses sujets aux vôtres; Qu'un seul de nous en vaut quatre suire: Et que vous pouvez essayer, Si prix d'argent nous peut payer; Que, dans la fortune contraire, C'est plaisir que de nous voir fair Et pour ce qu'on appelle cœur. Que nous en avons du meilleur: Exemplum, la guerre de Troie. A peine trouvons-nous qui croie Les beaux faits que nous raconton Et si, ma foi, nous ne mentons Pas la moitié de notre force. On juge du bois par l'écorce, It du dedans par le dehors: Considérez de près nos corps Et jugez quels nous devons être. Cela dit, pour faire paroître Leur très-grande sincérité, Comme s'ils l'eussent consulté, Les Troyens, sur la jambe droite Firent d'une manière adroite, Une pirouette à deux tours, Durant quoi cessa le discours Du sage ambassadeur d'Énée. La pirouette étant tournée. Il reprit son discours ainsi: «Dans notre flotte en raccourci, Vous voyez la grandeur de Troie. Où le soleil de plomb flamboie, Où ce flambeau, major des cieux Rarement réjouit les yeux. Il n'est personne si stupide, Et si peu d'écouter avide, Qui ne sache les grands combats-Par qui le Grec nous mit à bas. De ce déluge de misères, A raconter encore amères.

le luxe et l'abondance de sa vie. On trouve plusieurs fois son nom, avec la ma « rime, dans les écrits comiques et satiriques de l'époque.

Même l'on croit que Guénégaud, Qui vivait jadis à gogo, À grand'peine s'en sauvera.

(Triolet fait pendant les guerres de Paris, dans le Recueil de chansons manuscrites de la Mazarine, 1, 286.)

<sup>1</sup> Amasser une provision d'eau douce pour des vaisseaux.

Nous nous sommes sauvés par mer, Tant il fait bon savoir ramer. Je le jure par maître Énée, Par sa main de manchette ornée, L'ette main qui, le poing fermé, A souvent maint homme gourmé, Lt qui, quoiqu'un peu large et plate, A pourtant la peau délicate; le jure donc que gens puissans, Et reines et rois florissans, Nous ont offert leur alliance, Et leur pays et leur puissance: Nous les en avons refusés. Dont ils se sont scandalisés. Mais les dieux, qui ne sont point bêtes, Nous rompoient si souvent les têtes bu pays d'où vient Dardanus, Qu'enfin nous y sommes venus. Nous avons besoin d'un asile: Avec nous chemine une ville, Si bien que qui nous recevra Son État en augmentera. Cest à vous, Monseigneur, à dire Ni j'obtiens ce que je désire. Au reste, pour vous donner, j'ai Ce que les rats n'ont pas mangé, l'n bonnet qui fut d'écarlate, Le verre d'Anchise sans patte, Wais qu'il chérissoit, le Seigneur, l'lus que s'il eût été meilleur, ar ce verre, à bon mesurage, Tenoit chopine et davantage; De Priam le sceptre et le dais De fine serge de Beauvais Pour sa couronne elle est perdue); Une camisole pelue, Dont il se servoit en hiver ; Un sien pourpoint de damas vert, Et deux paires de has d'étame, l'e la main d'Hécuba sa femme. » llionée ainsi parla,

Et ses beaux présens étala.
Le roi Latin, pensif et morne,
Comme à qui survient une corne,
Demeura décontenancé,
Tête basse et sourcil froncé,
Roulaut son faible luminaire,

Comme une guenuche en colère, Sans remuer non plus qu'un pieu. Un auteur dit qu'il jura Dieu. Cela s'entend en sa pensée, Car il eût l'oreille offensée De quiconque l'auroit ouï; Je n'en dis non, non plus qu'oui, Car du prochain, même pour rire. Il n'est pas permis de médire. Le roi donc fut assez longtemps A grommeler entre ses dents, Et sans dire mot à personne : Les riches présens qu'on lui donne Ne lui donnent point dans les yeux. Il se souvient bien que les dicux, Oui savent bien plus que nous autres, Quand il disoit ses patenôtres. L'avoient averti mainte fois. Par songes et de vive voix. De ne faire, en nulle manière, Présent de sa riche héritière A quelque fat d'Italien, Desquels le meilleur ne vaut rieu, Mais de choisir quelque bon drôle D'Espagne, de Grèce ou de Gaule, Champagne, Brie, et cætera, Ou de tel lieu qu'il vous plaira; Et que c'étoit chose certaine Que maint renommé capitaine Qui devoit, à force de coups, Donner aux humains du dessous, Et qui, par traités et par guerre. Se rendroit maître de la terre, Sortiroit du noble étranger Oui devoit de son pain manger. Et coucher en cérémonie Avec l'Infante Lavinie. A cet oracle de Faunus Rêve le bon roi Latinus, Si fort, que toute l'assis ance Ne dit pas tout ce qu'elle en pense; Mais si longtemps il rêvassa, Que plus d'un Troyen s'en la sa. Il le vit bien, dont il eut honte, Comme s'il eut fait un sot conte. Enfin son esprit se calma, Et voici comme il déclama :

« Mes beaux Messieurs de l'ambassade, Vous n'avez qu'à faire gambade; Ce que vous avez demandé Vous sera par nous accordé: Nous embrasserons avec joie Le révérend prince de Troie, Et voulons hientôt lui donner A souper ou bien à dîner, Lequel des deux n'importe guère, Pourvu qu'il fasse bonne chère. Mon vin vieux, depuis peu percé, Lui sera largement versé: J'y veux tout mettre par écuelles, Y dire des chansons nouvelles, Y boire en trou, manger en loup, Et, sceptre à part, faire le fou. Allez donc dire à votre maître Que je lui veux faire paroître Que je l'aime avec passion, Et que, de mon affection Pour lui donner un riche gage, Je lui destine en mariage Un enfant que Dieu m'a donné, Un esprit bien morigéné, Ma fille, que la Destinée Ne défend d'être en hyménée Donnée à quelqu'un de ces lieux: Ainsi me l'ont appris les dieux, Qui n'entendent pas raillerie. J'aurois de la forcenerie Assez pour me faire euchaîner. Si je m'allois embéguiner D'un gendre de cette contrée, La volonté m'étant montréc Des dieux, à qui de tout mon cœur le suis très-humble serviteur. »

Audience sinsi fut donnée
A l'éloquent llionée,
Puis après il fut question,
En symbole d'affection,
De donner au bon fils d'Anchise
En présent quelque chose exquise.
Le roi choisit dans son haras
Cent chevaux, tant maigres que gras,
Tous dressés à porter des malles;

Sur le tout deux fines cavales Que Latin avoit fait dresser A bien adroitement verser Dans le plus beau chemin du monde J'entends ici quelqu'un qui gronde-Et qui dit que verser un char. Ou par dessein ou par hasard, A tout quadrupède est un vice; Mais il saura que par caprice. Autant que pour la rareté. Ces cavales avoient été Par le roi des Latins dressées Et soigneusement exercées A verser char ou chariot Sans ornière, pente ou cahot. De plus, ce très-noble attelage Étoit du noble parentage Des coursiers du blondin Phæbus\_ Ce qui fut un très-grand abus : Circé, la méchante sorcière. Aux chevaux du porte-lumière Supposa maquerellement La cousine d'une jument Depuis peu morte à son service; Elle eut ainsi par artifice Un attelage sans pareil Parent de celui du soleil.

Or done, la piétonne ambassade De chez Latin en cavalcade Revint, chacun des mieux monté Et tenant bien sa gravité. Cependant Junon l'Argienne, Selon sa coutume ancienne, D'Argos seule s'en revenoit Dans un joli char que trainoit Une paire de paons superbes : Si j'étois un de nos Malherbes. J'en ferois la description: Mais j'ai ouï parler d'Ixion. Et sais bien que trop entreprendre Est le moyen de se méprendre. Junon donc revenoit d'Argos, Dame toujours sur ses ergots 1, Toujours colère et glorieuse, Enfin toujours capricieuse,

<sup>1</sup> Orgueilleuse, susceptible.

Sur le promontoire Pachin. Qui se trouvoit en son chemin, Eile pensa faire une pose, Mais bien souvent ce qu'on propose Rencontre contrariété. Elle avoit son char arrêté Pour donner haleine à ses bêtes : Elle vit des Troyens les fêtes; El le aureit bien mieux aimé voir Son Jupiter lui faisant noir ' Lui faisant même une algarade \*, Par exemple, d'une gourmade Lui faisant application. Car, après la correction, La gourmade, n'en fût-il qu'une, Est d'une vertu non commune. La dame donc eût mieux aimé Voir son mari contre elle armé, Que de voir les soldats d'Énée Passant gaiement la journée Comme ils tâchoient de faire alors, Riant et se traitant 3 le corps, Parce qu'à la tronpe envoyée On avoit la paix octroyée, Et de plus à leur bon seigneur Une pucelle en tout honneur. Leurs nefs, à sec sur le rivage,

Ne craignoient plus vent ni naufrage; Loin de songer plus à nager, Ils travailloient à se loger, Dont Junon, plus qu'à demi morte, Se mit à parler de la sorte: « Bon, messieurs les Troyens, bon, bon. Loin d'être réduits en charbon Comme votre ville de Troie, Vous n'avez que plaisir et joie, Et moi j'enrage de bon cœur, Moi de Jupiter femme et sœur Ont-ils pas leurs peaux garanties Du feu de leurs maisons rôties. Et dans leur ville prise pris, Les ai-je vendus à vil prix? Enfin les ai-je pu détruire? Ma foi, je n'ai fait que leur nuire, Et ne leur ai nui que si peu, Qu'ils en tournent la chose en jeu. Ne les vois-je pas, sur le Tibre, Qui vont tranchant du peuple libre, Et leur grand lourdaud d'Æneas. Oui va faisant le Fierabras. Faisant des forts, traçant des lignes? Ah! ma foi, mon beau Jean des Vignes 4. Si je laissois hausser vos forts. Vous iriez croire que je dors!

1 Lui faisant mauvais visage.

<sup>2</sup> Comme on dit non moins familièrement, un tour, une scène.

Se so gnant.

Jean? que dire sur Jean? C'est un terrible nom, Que jamais n'accompagne une épithète honnète, Jean des Vignes, Jean logne. Ou vais-je? Trouvez bon Qu'en si beau chemin je m'arrête.

(Deshoulière.)

Même sans être accompagné de l'une de ces épithètes, le mot avait quelque chose d'injurieux : c'est ainsi que l'appellation proverbiale de messire Jean se trouve employée dans Henri Estienne (Apolog. pour Hérodote), et dans une foule de

A Terme proverbial, pour désigner un personnage sot et malavisé, qui s'enferre lui-même. On croit que cette locution vient de la hataille de Poitiers, où le roi Jean, au lieu d'accepter la capitulation proposée par l'ennemi ou de le bloquer jusqu'à ce qu'il se rendit à discrétion, faute de vivres, voulut l'attaquer, et fut vaincu en grande partie à cause des vignes qui entravèrent les mouvements de sa cavalerie. L'inexpérience que le roi montra en ce jour l'aurait fait surnomner lenn des Vignes. En certaines locutions, par exemple dans celle-ci : Martage de Jean des Vignes, tant tenu, tont payé, ce terme vient de gens des vignes. (Voir Lot. des properbes de Quitard.) — Le nom de Jean était ainsi accompagné d'une frante d'épithètes malsonnantes, ayant toutes une signification analogue.

Je vous vais montrer que je veille; Je vous vais faire à la pareille Enrager votre chien de soûl. Il faut se défier d'un fou : Je vous apprends que je suis folle. Et que je tiendrai ma parole. Quoi! Mars, un soudrille, un fâcheux. Tout mon fils qu'il est, un franc gueux, A pu perdre la gent Lapithe! Et Diane, une chattemite. Qui fait la prude et ne l'est pas, A mis les Calydons à bas! Et Jupiter la laisse faire, Alors qu'il la voit en colère; Et moi, l'on me laisse enrager, Au lieu de mes affronts venger! t.t moi, j'ai beau faire la guerre Aux Troyens par mer et par terre, Leur ouvrir en mer des pertuis Profonds comme gouffres ou puits, Et mes Charybdes et mes Scylles Sont des embûches inutiles! lls en sont quittes pour la peur, Les gredins, les faquins d'honneur! Sans me craindre, ni la marée. Je leur vois la face assurée Par la bonté du roi Latin. Et leur destin sur mon destin, Quoi que j'entreprenne, l'emporte! Ma foi, je voudrois être morte, Mais ma sotte divinité M'exclut de la mortalité; Il faut malgré moi que je vive, Et que j'enrage toute vive, De voir un homme haï de moi En passe de devenir roi. Mais devant qu'il porte couronne, A sa détestable personne Je ferai tant mordre les doigts, Fût-il pieux cent mille fois

Plus qu'il ne s'imagine d'être! Mon mari, qui l'aime, est le maître Mais ma tête, pleine de vent, Le fait enrager bien souvent: Nous nous trouvons en ce rencontr Lui pour Æneas, et moi contre : Tous les dieux seront au plus for Mais tous les diables m'aiment for Et fourniront à ma colère Cent mille movens de mal faire, Et de reculer bien ou mal Le jour de cet hymen fatal Du fils de la putain céleste, Qu'autant que son fils je déteste. Le Destin, un capricieux, Qui même gourmande les dieux, Voudra l'achever à ma barbe: Mais je jure par sainte Barbe, Ce qui m'arrive rarement, Car je n'aime pas le serment, Par sainte Barbe donc je jure Qu'il souffrira plus d'une injure Et de retardement plus d'un, Ce soudrille souffle-petun. Devant qu'en face de l'église ll épouse la fille exquise Oue cet impertinent Destin Lui garde chez le roi Latin. Le fils de Vénus la Succube :, Aussi bien que le fils d'Hécube, Fera, par son hymen fatal, A plusieurs peuples bien du ma Latin, aux noces de son gendre Verra du sang humain répandre Et du vin moins on y boira Que de sang on y répandra. Or cà, mettons la main à l'œuv 🖜 Une dame au crin de couleuvran, De qui le Diable même a peur, Parce qu'elle est de mon hume vir,

pièces du dix septième siècle. Il en était quelquefois de même du mot Jeam tout court. « Eh! là, ris, Jean, on le frit des œufs. » (Cyrano de Bergerac, le P 

dani jout, 11, 2.)

1 On entend par Succubes des démons qui prennent la figure des femmes. Pour séduire les hommes. Les Succubes jouent un grand rôle dans les anciens procés de sorcellerie. Les Incubes étaient, au contraire, des démons prenant la forme d'un homme pour séduire les femmes.

ire franche tigresse, rès-propre diablesse 1 beau-fils d'Anchises lus fâcheux qu'un procès.» it Junon courroucée. ıyant sa voix haussée t que l'on entendit Enfer qu'elle étourdit, ut par elle huchée, se trouvant empêchée. en voix d'éléphant : , ne criez pas tant; » raint fort, la matine, ame Junon mutine. e déesse qu'elle est. esse quand il lui plaît. cton est enragée a une bigotte âgée; s même lui veulent mal. igereux animal i fort au tyran blème. oit un plaisir extrême t d'Enfer l'enlevoit, tend s'il se pouvoit. ur toute chevelure as une garniture; même dans le sein. tous un air malsain at qu'une haleine forte. 3 grand diable m'emporte! nir juré si fort, e croit pas a grand tort. vous dire, ce me semble, n mit ses paons à l'amble dit de ce lieu haut. e, jusqu'au manoir chaud vilaine Furie, u hurle, où chacun crie, ifiicilement on commandement. ole pour parole. t la déesse folle. face et d'un aigre ton. laisante Alecton : ma chère mignonne, me plus que personne,

Et tu ne peux jamais choisir De plus grande malice à faire Que celle par qui tu peux plaire A moi, semme de Jupiter. Toi seule me peux contenter, Toi qui peux désunir les frères Et rends les amis adversaires. Ce que je veux est plus aisé: Je veux qu'un vieil roi méprisé Par sa semme, une franche solle, Ne puisse tenir sa parole, Et qu'un fugitif de Troven Soit ici battu comme un chien; Que deux rivaux se veuillent battre. On'un d'eux fasse le diable à quatre, Et que la reine que je di Ait l'esprit assez étourdi Four troubler royaume et famille, l'lutôt que souffrir que sa fille Soit mariée à ce grand fat Qui doit régner dans son Etat, Et que je hais comme la peste. Toi seule es tout ce qui me reste. Mon esprit franc, esprit malin, Comme le tien à nuire enclin, N'a plus rien de quoi mettre en œuvre. Va, ma belle au crin de couleuvre, Prends toute ma mauvaise humeur, Et me va faire une rumeur D'où naisse une guerre civile. • Alecton, comme très-civile. Radoucit ses gros yeux ardens, Et sourit, découvrant des dents En pointe, comme dents de scie; De son teton fait en vessie, Oui lui servoit à se moucher, Elle se mit à se torcher, Puis, s'étant ainsi compo ée, En ton de voix de roue usée Oui, durant le chaud, a besoin D'une livre ou deux de vieil oing, l'arlant à la Laconienne, Répondit : « Qu'à cela ne tienne. » La déesse s'en retourna, Et la vilaine s'attourna Comme une vieille aux jours de fête, ne faire un grand plaisir. Tressa les serpens de sa tête,

Et d'un de ceux de son gousset Se servit comme d'un lacet; Et puis la pucelle terrible, Se rendant aux veux invisible, Se coula chez le roi Latin. Où, par un chemin clandestin, Elle alla chez la reine Aimée, Qui lors, dans sa chambre enfermée, Pestoit fort contre son époux, Qu'elle appeloit le roi des fous, D'avoir l'alliance jurée Au fils de dame Cythérée, Et préféré le l'hrygien A Turnus, prince Italien, Maudissant cent fois la journée Qu'on parla de cet hyménée, Et jurant gros comme le bras Qu'aux noces elle n'iroit pas.

Elle étoit dans cette pensée Terriblement embarrassée. Alors qu'Alecton lui lâcha Un gros serpent, qui se cacha Sous une jupe de ratine Qui couvroit sa peau de la Chine. Il se promena, le larron, Sur son sein et sur son giron, Et, par je ne sais quelle voie, La pénétra jusques au foie, Inspirant une âme d'aspic A son corps malade du tic. Ce serpent, aussi noir qu'un merle, Tantôt étoit collier de perle, Et tantôt la guirlande étoit De la dame qu'il empestoit, Tantôt vu, tantôt invisible: Sans doute l'animal terrible Étoit quelque serpent sorcier, Et des meilleurs de son métier. Ayant bien la reine gâtée Et duement enserpentée Par tous les endroits de son corps, Tant du dedans que du dehors, Je ne sais par quelle manière Il retourna dans la crinière D'Alecton, ni ce qu'il devint, Ni si chez la reine il se tint : Virgile ne dit pas la chose,

Et je n'en sais pas bien la cause; Bien sais-je qu'au commencement La reine alla tout doucement, La rage en son corps enfermée, N'étant guère encore allumée, Comme une sotte mère fait Quand l'époux de sa fille est laid. Ou qu'il lui manque quelque chose. Elle n'eut pas la bouche close Sur sa fille et sur le Troyen Oui la devoit avoir pour rien. Quand elle trouvoit quelque amie, Elle faisoit la Jérémie Et larmoyoit de ses deux yeux Qu'elle avoit un peu chassieux: « 0 mon bon mari, disoit-elle, Je t'ai vu beaucoup de cervelle, Mais maintenant, en bonne for, Tu n'en as guère plus que moi, Qui n'en ai pas notable somme. Dis-moi, n'es-tu pas un pauvre homme. D'avoir gardé pour un passant Ma fille, un ange ravissant? Et cette malheureuse fille Sera la femme d'un soudrille. D'un fanfaron, jureur de Dieu. D'un gueux qui n'a ni feu ni lieu 🛸 Et Turnus, qui l'a tant servie Et qui l'aime plus que sa vie, De parens sans reproche issu, Qui n'est ni boiteux ni bossu, Se la verra prendre, à sa barbe, Par un larron, par un Alarbe, Un Turc, qui, dès le lendemain Du jour qu'il aura mis sa main Dans celle de ma Lavinie, Avecque sa troupe bannie S'enfuira, nous laissant tous demes S'arrachant et harbe et cheveux. Ainsi fit de la garce l'élène Le pâtre au courage de laine, Pâris, le miroir à putain; Ainsi fera pour le certain Ce corsaire de maître Énée. Qui, de notre fille emmenée. Étant lassé de s'ébaudir, La plantera pour reverdir.

e et maint présage r qu'en mariage ille loger prince étranger. lajesté craigne, pas sous tou règne, in seulement, t promptement, nt le bien monte s à bon compte, ts seigneuriaux tre les plus beaux? l'on l'a promise, nous sans remise. veux ôter. isse emporter! » la reine Aimée, ient enflammée. els discours souvent. orta le vent. ès cent batailles. dans ses entrailles plus fort. on bon sens l'essor; ne la reine. fer toute pleine, Petites-Maisons. tille raisons: reine, peu sage, qu'une en partage ; en eût eu beaucoup. t pour ce coup, ndommagée on corps logée. lle et les champs. is se cachans. ımps, soit dans la rue, nord, frappe et rue. st pas un sot, au sahot, la troupe morveuse, aussi galeuse, ières de cuir. le font fuir : ot, pour leur plaire,

Fait mainte course circulaire, Et les marmousets, à grands coups, Le chassent, riant comme fous. De même la reine, étourdie Plus que sabot ni que toupie, Court en fureur par-ci par-là, Chacun, tremblant, dit : La voilà ! Au diable qui voudroit l'attendre, Ni pour d'elle son plaisir prendre, Ni pour tâcher de l'arrêter ; Quelque sot iroit s'y frotter. Elle fit hien pis que de courre, Jouant des bras comme à la mourre, Elle entreprit un attentat Qui sentoit le crime d'État : Elle contresit l'imbriaque ', Cette Altesse démoniaque, Et, s'enfuyant dans les forêts Avec sa fille, tout exprès Pour reculer la paix promise Au bon fils de messire Anchise, Elle se cacha quelques jours Dans les obscurs antres des ours : Puis, à la première boutade. Elle courut battre l'estrade. Faisant ravage en mille lieux, Si bien qu'il ne se pouvoit mieux. La dame étoit tantôt follette. Elle est maintenant ivrognette. (Ces deux termes diminutifs. Oui devroient être augmentatifs, Sont ici mis par ironie, Lecteur, souviens-t'en, je te prie, Car, ma foi, si tu prétendois Me donner ici sur les doigts Et faire le mauvais critique, Je te dirois chose qui pique; Et foin de la digression Par qui notre narration Est, peu s'en faut, embarrassée! Reprenons la reine insensée. D'un lach, lach, Evohé, Sortant d'un gosier enroué, Elle étourdissoit les campagnes; L'écho s'en oit dans les montagnes. Quand sa fille ne la suit pas, Ou bien qu'elle hurle trop bas Ces épouvantables paroles, l'ette impératrice des folles D'un thyrse lui rosse les flancs, Dont ils deviennent noirs de blancs: « Le seul dieu Bacchus, disoit-elle, Est digne de notre pucelle; Par la mordondienne! il l'aura, Le trouve mauvais qui voudra! Il n'y a promesse qui tienne, Il l'aura par la mordondienne! Oui, par la mordondienne, oui! » Par ce bruit de plusieurs oui, Répandu parmi la province, On sut que la femme du prince Étoit depuis peu loup-garou, Mordant les gens comme un chien fou, Roulant les deux yeux de sa tête, Et bruyant comme la tempête, Trop pleine moitié de bon vin, Et moitié de l'esprit divin, Et que Bacchus, aussi fou qu'elle. Je ne dis pas de la pucelle, Mais de vin, comme elle, trop bu, De plusieurs avoit été vu, D'un thyrse faisant plaie et bosse, Et paré d'un habit de noce, Barbe rase, et les crins épars, Comme on voit quelque jeune gars, Durant la pénible journée Qu'il se charge d'un hyménée. Ainsi partout l'on racontoit, Et partout ainsi l'on mentoit. Car ni vin brouilloit sa cervelle. Ni Bacchus étoit avec elle: Mais seulement l'esprit d'Enfer Oui la puisse bien étouffer, Dans le sien excitoit la rage, Pour rompre un pauvre mariage. Les dames du pays Latin, Susceptibles d'un avertin 1, A ces bruits prennent la campagne, Vites comme chevaux d'Espagne, Et formant un gros escadron,

Au son cassé de maint chaudron Courent comme des insensées, De la laide Alecton poussées. De leurs bouches criant lach, Sort une vapeur de tabac, Leurs crinières échevelées. De feuilles de lierre mêlées. Rendant leurs visages affreux: Chacun voit leurs endroits honteux\_ Leurs piques sont entortillees De peaux de bêtes dépouillées, Jurant Dieu si fort, m'a-t-on dit, Que Jupin en garda le lit. Au milieu d'elles dame Aimée, D'une grande torche allumée Se sert ainsi que d'un guidon; Ses yeux, ardens comme un brandom Et tristes comme tragédies, Épouvantent les plus hardies. Elle chante ou hurle plutôt, Tant elle chante ou hurle haut En posture de forcenée, De Turnus le noir hyménée; Son chaud poumon, par son tuyata Entonne io, io, io! «lo, io, s'écrioit-elle, Assistez-moi, troupe fidèle; Par saint Bacchus, assistez-moi. A la barbe même du roi! Vous êtes mère, je suis mère; Une mère vaut bien un père. Faisons en sorte que Turnus, Et non le bâtard de Vénus. Épouse votre noble infante. Et je suis votre humble servante... Sur elle ainsi faisoit effet D'Alecton le serpent infect. Chaque dame dans sa cervelle Avoit de la rage autant qu'elle, Qui certes en avoit alors Tout ce qu'en peut porter un corp≡ Les cartes étant si brouillées Et par elles le roi Latin

Parmi ces dames barbouillées, Etant au bout de son latin,

<sup>&#</sup>x27; Maladie de l'esprit qui rend furieux.

, sur de grandes ailes oient ni bonnes ni belles. un vol s'en alla trouver furnus à son lever : ıti : ce fut la nuit noire rmoit dans un lit d'ivoire a tout hasard je di, imeur doit être hardi). pit dans sa ville Ardée. se, dit-on fondée, quelqu'autre tel qu'il soit; de l'ivoire il gisoit, s que qui fonda sa ville. ose à savoir inutile. ne l'aborda pas infernaux appas sa forme diablotine, as celle d'une béguine oit fort de la guenon, e de dame Junon : it Chalvhe nommée. lame fort renommée. ous voulez, vieil barbon, ouche aux dents de charlon. e longuette et pointue aplement revêtue. est lorsque le rasoir s huit jours la faisoit choir. vous donner quelque idée ablesse enchalybée 1: de couleur de bois. une coque de noix cheresse et l'écorce : ps, qui paroissoit sans force, utenu d'un bâton; veux étoient de coton comme poils d'époussette, oix étoit de chouette. : ce qu'en hégayant, un bâton s'appuyant. à l'infant Rutule : saussiquinteux qu'une mule, us, ô Turnus, Turnus,

Tandis que le fils de Vénus Sous le pied te va coupant l'herle, Comme dit l'antique proverbe, Tu t'amuses. ainsi qu'un veau, Comme un blondin qui fait le beau, A dormir jusqu'à près d'onze heures. Na foi, tandis que tu demeures Dans ton lit du matin au soir. Ton père feroit son devoir. S'il venoit, durant la nuit sombre, De coups d'étrivières sans nombre T'apprendre qu'à tel jouvenceau Dormir ainsi n'est pas trop beau. Cependant qu'ainsi to reposes. Un rival fait bien d'autres choses, Et suit bien des chemins meilleurs: Il t'expose à tous les railleurs, Dont on dit que sa flotte abonde, Les plus grands goguenards du monde. Qui sur un mot, qui sur un rien, Font enrager les gens de bien. . Qui pis est, Latinus lui donne Son héritière et sa couronne : C'est, par ma foi, te bien payer. Va. va-t'en encore essuver Les traits des galères Toscanes, Et leur faire faire les canes. Va. va-t'en donner à grands frais A ton roi des Latins la paix; Et de la paix par toi donnée Jouira ton rival Énée. Lors Dieu sait de te voir tondu Combien tu seras confondu. Souffrant une guerre intestine Dans ta malheureuse poitrine, Et de ton chef frappant les murs, Oni, comme tu sais sont bien durs. Junon, qui s'en trouve offensée, M'a dit là-dessus sa pensée, Ft moi je te la fais savoir: Songe un peu plus à ton devoir; Trop dormir fait mal à la tête, Et trop dormir, c'est vivre en bête.

avait pris la forme de Chalybe. Nous avons déjà vu, dans le V° livre : soudain se *débéroisa*, » c'est-à-dire dépouilla la figure de Béroë qu'elle ise. Excite-toi, jure un peu Dieu, Prends ton épée et ton épieu, Et, suivi de vilains visages, Va faire cent mille ravages, Et, si la chose le requiert, Tyant pris les Troyens sans vert, De leurs nefs va faire grillade. >

A cette mal plaisante aubade, Turnus, riant du bout des dents. Lui dit : « Vieille aux tetons pendans. Oui diable si matin t'amène Avecque ta mauvaise haleine, Venir troubler mon doux sommeil? Va. va. rengaine fon conseil, Et t'en va filer ta quenouille. La flotte qui près d'ici mouille N'v mouille point à mon insu; La vieillesse a ton œil décu. Et te fait avoir la berlue. Vieil barbon ou vieille barbue, Car ton menton, si fort barbu, Rend ton sexe fort ambigu, Et tu peux être de ces dames Sujettes au vin comme aux femmes. De ton temple, et des lumortels, Va-t'en tenir nets les autels, Et me laisse la guerre à faire. Wa foi, c'est bien là ton affaire, C'est bien toi qui dois conseiller A moi Turnus de batailler! Jupon, qui s'en trouve offensée. Ta dit là-dessus sa pensée : Où diable l'as-tu controuvé? Va. va. ton vin n'est pas cuvé. Va le cuver, vieille ivrognesse, Ou, si je découvre ta fesse, Par cent claques sur ton cul sec Je t'imposerai le respect, Vieille pèque 1 des plus fâcheuses. Toute de parties honteuses. »

Turnus en vouloit dire plus, Suivant de sa langue le flux; Mais l'impitoyable Furie, Qui n'entend pas la raillerie, Après deux ou trois cris percans Oui bouleversèrent le sens De Turnus avec son courage, Reprit son infernal visage, Large d'un empant et demi. Dieu sait s'il eut le teint blémi, Turnus, quand les serpens sifflère Et sur le chef se hérissèrent De ce monstre orgueilleux et lier Ses yeux, ardens comme brasier. Dans son cœur jetèrent la fièvre: Il devint peureux comme un liève li voulut parler, et ne put, Son haleine puante en fut (Car on a puante l'haleine Lorsque l'on a l'esprit en peine, Outre que, quand il essaya De parier, elle l'effrava, Dont il eut bien fort la courante, Comme on a su de sa servante. De deux de ses crins les plus long Serpens gros comme des dragon-Elle fit, la dame enragée, Une manière d'escourgée, La faisant rudement claquer; Et puis, faisant ses dents craque 🗯 Elle acheva de déconfire Turnus, le très-valeureux sire : Il en pissa de peur au lit, Et voici ce qu'elle lui dit, Reprenant ses mêmes paroles: « Regarde, tête des plus folics. Si mon menton est fort barbu. Et si mon sexe est ambigu. Je ne suis barbon ni barbue, Et mon œil n'a point la berlue, Et je ne sais rien controuver. Et n'ai point de vin à cuver, Et je ne suis point ivrognesse, Et si tu découvres ma fesse, Tes cent claques sur mon cul sec Ne m'apprendront point le respec le n'ai point puante l'haleine; Mais je suis ta flèvre quartaine. Oui te puisse casser le cou. Grand paresseux, grand fat, grand for

<sup>·</sup> Sotte, impertinente, à peu près comme pécore.

cton l'infernale. s cette martingale pis la forme et l'habit. rte ici dans ton lit ine, guerre et peste, t, que chacun déteste. » ce qui passoit le jeu, nez un rot de seu. ne laide grimace. ant face contre face. e ce rot infernal. canon de l'Arsenal as d'arquebuse rouillée. udre est moite ou mouillée. e long discours d'ennemi. 'avoit pas dédormi; I vrai que le pauvre homme as dormi de bon somme, ot d'enfer, rude et chaud, eiller en sursaut, ra dans chaque membre. ue sortir de sa chambre, ui vint faire pouf: les yeux et criant ouf, ent se mit à braire : comme alla l'affaire rnus, le faux glouton. noiselle Alecton. vision fâcheuse, me très-querelleuse, plus guère de raison, troublèrent la maison; « Cà, ma hallebarde, c 4 d'acier et ma bombarde 8. valet Fierre ou Lucas , épouvanté du cas, le Turnus, sans remise, ie sa seule chemise. sitôt qu'il l'approcha, l coup de poing lui lâcha, valet, Lucas ou Pierre, a non plus , "une pierre. qu'il a dans le

Est semblable à quelque liqueur Dans une chaudière brûlante, Quand, impétueuse et houillante. Et qui passe les bords du pot, Elle exhale, en faisant maint flot, Au lieu d'une épaisse fumée, Une vapeur presque allumée. Aussitôt qu'il fut habillé, Malheur à qui l'auroit raillé. Il assembla la gent Rutule, Et leur sit ce beau préambule : « J'enrage si je ne me hats, Ft ne respire que combats: Je querellerois mon bon ange. Tant je suis d'une humeur étrange, Et, pour le moindre mot douteux, J'étranglerois un homme ou deux. Les Troyens sont dans cette terre Pour nous venir faire la guerre: lls mangeront tous nos poulets Et de nous feront des valets. Sans nous l'Italie est perdue. Latinus, que la peste tue, Les a recus dans sa maison; Ma foi, c'est une trahison! Si vous m'aimez un peu, beaux sires, Excitez comme moi vos ires, Et, ma foi, nous verrons beau jeu. Messieurs, considérez un peu, Si ce roi qu'on crovoit si sage. N'est pas un plaisant personnage D'avoir entrepris de loger Dans nos entrailles l'étranger, Mais si nous souffrons qu'on nous tonde Nous donnerons à rire au monde. Moi seul, tel que vous me voyez, Suis suffisant, et m'en croyez, De leur faire mordre les pouces, » Il dit quelques paroles douces Pour assaisonner son discours, Et puis, furieux comme un ours. Se mit à dire : « Alarme, alarme! » A son cri chacun se gendarme.

eux mot, qui n'est pas dans Furetière, désignait une épée. On l'écrivait use et brans. (Borki., Trésor de recherch.) canon, ou machine de guerre pour lancer des pierres.

Chacun cherche en son râtelier Oui les harnois d'un cavalier, Qui sa lance, qui sa rondelle, Et qui sa tranchante allumelle 1. On députa gens vers Latin Pour l'appeler fils de putain. La face aussi belle que fière De Turnus rend sa gent guerrière, Et donne au plus petit goujart 9 La hardiesse d'un soudard.

Tandis qu'ainsi l'on bat la caisse, Et que le fanfaron se presse De ausciter des assassins Aux volailles de ses voisins. La séditieuse Furie S'en va, changeant de batterie, Où chassent les Dardaniens, Fascinant le nez de leurs chiens Asin qu'ils s'efforcent de mordre Un cerf qui sit bien du désordre. Ce cerf, beau si jamais en fut, Depuis que cerfs entrent en rut, Grand de tête et grand de corsage, Avoit été, dès son bas âge, De Thyrrus, qui l'avoit trouvé, Très-soigneusement élevé. Thyrrus étoit du roi le pâtre, Sec de corps, de teint olivâtre, Violent comme feu Grégeois Et malin comme un villageois. Sa sœur, que l'on nommoit Sylvie, Aimoit ce cerf plus que sa vie, Et de sa main noire souvent Le grattoit derrière et devant, Dont ce grand cerf étoit bien aise; Cette Sylvie étoit mauvaise, Hommasse, fort gourmande d'aux, Et qui pansoit bien les chevaux. Comme elle, les fils de son frère A ce cerf faisoient bonne chère, Et l'aimoient autant qu'un neveu, Ce qui n'étoit pas l'aimer peu. Ce cerf couroit par les montagnes, Par les vallons, par les campagnes. Fait dire au rustique courage,

Puis, comme si de rien n'étoit, Devers le soir, soûl qu'il étoit, Revenoit au logis de Thyrre Pour y chercher encore à frire. Le jeune lülus, bien monté, De ses Phrygiens escorté, Alloit par les champs à la quête De quelque noire ou fauve bête, Quand cet innocent animal, Qui lors ne songeoit à nul mal, Et qui, sans présager sa perte, Paissoit doucement l'herbe verte. Fut vu d'Iülus et des siens, Ensuite senti par ses chiens, Oui, s'étant mis dessus sa piste, lülus devint leur copiste Et se mit sur sa piste aussi. D'un étui de peau de roussi Il dégaina son arc d'ivoire, De Brésil ou d'ébène noire (Tant y a qu'il étoit fort beau), Et puis après, le jouvenceau Devança de si loin sa troupe, Que du cerf il gagna la croupe, Et d'une flèche qu'il tira Tout l'intestin lui déchira. Le bon cerf quitta la partie Avec beaucoup de modestie, Voyant bien que ces inconnus Respectoient peu les cerfs cornus Et s'enfuit avec sa blessure Sans leur dire la moindre injure, Tant il étoit respectueux. Son assassin impétueux, Étant tombé dans une ornière, Fut par le cerf laissé derrière, Et le pauvre blessé, bramant, De sang et de sueur fumant, Vint montrer sa plaie à Sylvie, Qui s'écria : «Mort de ma vie, Et qui diable a mon cerf blessé? Le méchant s'en fût bien passé. Elle dit tout ce que la rage

Épée; toute arme piguante ou tranchante.

<sup>\*</sup> Valet d'armée. Le mot est devenu gorjat, en modifiant son sens.

lle en prend possession. fut son affliction, en fut aussi la vengeance : ans, maudite engeance itend raison nullement! ent brutalement niers bătons qu'ils trouvèrent, es Troyens se ruèrent, l'animal maltraité it bien faire maint pâté. ent des bastonnades, ièrent des platassades, t des coups de cailloux firent bosses et trous, des trous et pour des bosses, es blessures atroces. , qui lors fendoit du bois, se mordit les doigts, n lui conta que sa bête. rocédé malhonnête ngers outrecuidés. s flancs de fer lardés; toute refrognée. it. avec sa cognée. re à la tête des siens. uivi de ses chiens es chasseurs pêle-mêle, r des coups dru comme grêle; nans, selon leur pouvoir, ussi des coups pleuvoir. , la vierge infernale, contre les autres halle 2, exploits inhumains idit en battant des mains; 3. l'abominable, aut d'une vieille étable, élevé qu'un jubé, l'un cornet recourbé

Qui fit du bruit comme un tonnerre, Elle émut le ciel et la terre. Mit les paysans en fureur, Et remplit les esprits d'horreur. Plus d'un poisson du lac Trivie Par ce grand bruit perdit la vie, Et le petit fleuve du Nar En fit la cane ou le canard Se plongeant au fond de sa source. Dont tout court s'arrêta sa course, Et se séchèrent ses roseaux. Velie en embourba ses eaux: l'lusieurs femmes en avortèrent. Ou tout au moins s'en dévoyèrent. Le bruit du cornet infernal Aux voisins servit de signal Pour venir en grosse assemblée Tâter aussi de la mêlée; Les Troyens, aussi diligens, Du camp vinrent aider leurs gens : Au lieu de bâtons et de gaules, Qui ne font frayeur qu'aux épaules, On vit le fer brillant agir, Qui de sang fit l'herbe rougir. Comme on voit en mer la tourmente. Qui petit à petit s'augmente, De même ce mortel conflit Devint entin grand de petit : Almon, le fils aîné de Thyrre, D'un coup de flèche qu'on lui tire, Fut dans le gosier asséné, Dont il mourut fort étonné: Et le bon vieillard Jean Galèze. Paysan des plus à son aise, Fut aussi fort scandalisé De se voir le corps pertuisé. Maints autres aussi qui moururent L'esprit mal satisfait en eurent ;

paysaus sont presque toujours fort maltraités dans les écrits du dixsiècle, comme les bourgeois et artisans. On peut voir l'idée qu'on en 13, non-seulement dans les ouvrages d'imagination, écrits même par des modeste origine, par exemple, dans le Roman bourgeois de Furetière, le et le Berger extravagant de Ch. Sorel, le Chevalter hypocondriaque de Du 'dernier chapitrel, mais même dans les écrivains d'un ordre plus élevé et listes : madame de Sévigné, lettres écrites des Rochers; le père Garasse, curteuse, possim; la Bruyère, des Ouvrages de l'esprit et De l'homme, etc. Mais plus qu'aucun fut estimé
Mal et méchamment assommé,
Ce Galèze, homme débonnaire,
Qui ne vint pas là pour mal faire,
Mais seulement pour y prêcher
La paix et le meurtre empêcher.
De grasses brebis non galeuses
Il avoit des troupes nombreuses,
Des taureaux à l'équipolent 4.
Et dans son coffre maint talent.
Sa richesse et sa prud'homie
Son trépas n'empêchèrent mie.

Tandis qu'ainsi de toutes parts Dagues, piques, flèches et dards, Aux gens de Troie et d'Italie Servent à passer leur folie. Alecton, voyant si beau jeu. Ne s'en réjouit pas un peu. Mais autant que le pouvoit faire Dame d'Enser qui ne rit guère. Toute fière elle s'en alla Trouver Junon, et lui parla Ainsi que vous l'allez entendre : « Madame, je viens de vous rendre Ce que je vous devois, et plus. Les Dardaniens dissolus Ont voulu manger d'une bête Qui leur fera rompre la tête; Entre eux et le peuple Latin, Malgré les arrèts du Destin. J'ai semé tant de zizanie, Que de longtemps la Lavinie Ne sera mise entre les bras, En même lit et mêmes draps De votre ennemi maître Énée. Dame Aimée est alectonée. C'est-à-dire que dans sa peau Elle a de diables un troupeau. Et le Turnus, comme la reine, A de diables la tête pleine, Et les manans ont, comme eux deux, Chacun au corps un diable ou deux. Regardez, pour vous satisfaire, Ce qui me reste encore à faire. » Junon, riant à tout cela,

Répondit : « Demeurons-en là. De peur qu'à mon mari qui frappe La patience enfin n'échappe, Et que son naturel frappeur Ne change en coup de poing ma peur Et puis tu sais qu'à la lumière Tu ne saurois t'exposer guère, Ni sortir de ton pays bas, Que mon Jupiter de cent pas. Frappé de ta mauvaise haleine, N'évente que sur son domaine Ouelque Furie et ses serpens Vient troubler le repos des gens-Retourne-t'en donc, ie te prie, Ma laide, ma chère Furie, Regagne ton royaume noir: Cependant, selon mon pouvoir, Et les Latines débauchées Et les querelles ébauchées J'espère si bien cultiver, Que je ferai tout soulever Lt remplirai de brigandages, De séditions, de carnages, Et de mille accidens honteux. Les pays du roi radoteux Oui sottement au sot Énéc A trop tôt sa fille donnée. 2 Alecton, ce discours oui, Sans dire non, sans dire oui, Sur ses ailes de cartilage, Ses serpens siffant leur ramage. Se guinda, maudit soit qui ment -Vers le ciel effroyablement, Puis baissa bientôt vers la terre. Le grand jour lui faisant la guer re. Mais c'est à beau jeu heau retou ▼ -Elle fait la guerre au grand jou ₽. Et la plus sereine journée Est par elle contaminée. Elle se rensevelit donc Dans l'Enfer, où je ne sus onc. La terre fut fort consolée De la voir en Enfer allée, Et je croirois bien que les cieux De son départ furent joyeux.

¹ A l'équivalent.

ie dans l'Italie ant iolie a vilain vallon un torrent félon : ans un affreux gouffre une odeur de soufre. uffre est, m'a-t-on dit, séiour maudit. e trou, dit l'histoire. la vierge noire. lement satisfait laux qu'elle avoit fait. Junon l'implacable oire plus qu'un diable. rudement frottés us exercités faire la guerre, ips perdirent terre. erent au pied, atre eux estropié : Imon et de Galèze ıx mis à leur aise able brancard, rent faire part déconfiture, teuse posture. rdre entendu. t lanturelu ' ingage vulgaire. z vous faire faire... honnêtement ier plus clairement). vint à la charge, chose au large, que les Troyens qu'à jeter aux chiens. e fureur éprises, es champs en chemises. tour du palais bruit que jamais. leur madame Aimée, voix enrhumée. toit qu'un pendart

Digne pour le moins de la hart, Et qu'il falloit à belle guerre Le renvoyer hors de la terre, Et, devant que le renvoyer, De mille coups le rudover; Mais à ces discours d'ivrognesses, Le roi dit : « Je m'en bats les fesses,» Et, pour les argumens cornus Oue lui fit le brutal Turnus. Il se renfrogna le visage, Dont le jouvenceau plein de rage Dit tout has ne parlant qu'à soi : « Maugrebieu du fantasque roi! » Lors chacun dit tout ce qu'il pense, Et tout s'en va dans la licence, Et n'est le moindre petit fat Qui ne veuille régler l'État; Mais le roi demeure intrépide Comme un roc, quand la mer se ride, Et que ses flots audacieux Semblent vouloir mouiller les cieux. Le roc n'en change point de place, Quoi qu'autour de lui la mer fasse; Et l'on peut, parlant de ce roc, L'appeler hardi comme un coq. Enfin ce prince déhonnaire, Voyant qu'il n'y savoit que faire, Et, que tout sage qu'il étoit, Le plus fou sur lui l'emportoit, Il perdit force et patience, Oui, comme on dit, passe science: « Hen, disoit-il en s'arrachant Son crin, et maint soupir lâchant Dont il eût pu fendre une pierre. Nous aurons donc enfin la guerre, Et le destin, qui n'est qu'un fou, Nous entraîne je ne sais où, Je crois que c'est à tous les diables. Ah! que nous sommes misérables De nous laisser ainsi mener Par gens qu'il faudroit enchaîner, Par ma femme, une insigne folle, Par Turnus, qui, sans hyperbole,

pulaire et expressif, auquel on adaptait fréquemment des chansons eut voir l'air des Lanturiu, dans le second volume des Atrs notés Laurepas, f. 55. Est plus fou que folle elle n'est, Quoiqu'à parler sans intérêt, Elle soit, quoique couronnée, Des folles la plus forcenée. Mais Turnus s'en repentira : L'imprudent qu'il est en mourra, Et, quant est de moi, si j'en pleure, Je consens aussi que j'en meure.» Il se retira, cela dit. Dans son cabinet, et se mit Tant à découper des images Ou'à rhabiller des vieilles cages. Et siffler un jeune moineau, Qui parla comme un étourneau. C'est la coutume en Italie, Quand, par raison ou par folie, On veut avec quelque étranger Ou quelque voisin s'égorger, Devant que former ses cohortes, D'ouvrir certaines grandes portes De l'église du Dieu Janus, Dieu non pas des nouveaux venus, Mais un Dieu de la vieille roche : Ce Janus a double caboche, C'est-à-dire tête en Gaulois, Gaulois, c'est-à-dire François (François est un peuple fautasque, Dont les dames portent le masque 1; Masque est commode et fait honneur Aux dames dont le nez fait peur). Revenons au Dieu double-tête.

Le peuple présenta requête

A Latin, afin qu'il ouvrit Ces portes; mais Latin s'en nt. Et se servit de la requête En un usage peu honnête (Un certain vieil auteur qui me 1 A conté la chose autrement). Mais Junon, sans tant de scrup▼ Avecque des forces d'Hercule, Ces portes hors de leurs gonds : Toute l'Ausonie en frémit, Et ne respira plus que guerre; Chacun arme et ses blés ressera Cinq villes, comme Palaiseau. Le Bourg-la-Reine ou Longiume Dont la rime est fort malaisée, Et partant ma muse rusée l'ar l'impuissance de rimer S'exemptera de les nommer ; Donc, cinq grandes villes voisin A ce bruit devincent mutines: En moins de rien leurs marécha Ferrèrent de neuf leurs chevaux Leurs serruriers firent des brette Leurs vachers devinrent trompet Et leurs habitans fiers-à-bras Jurèrent gros comme le bras. O doctes gueuses du Parnasse Vieilles filles de bonne race. Puisque filles de Jupiter. De grâce venez m'assister : J'ai besoin de votre mémoire Pour raconter la noble histoire

<sup>2</sup> Ces cinq villes, à rimes malaisées, sont Atina, Tibur, Ardées, Crustumérum Antemnes.

Certes, il faut avoir l'esprit fait de travers, Pour suivre maintenant les Muses à la trace: Les gueuses qu'elles sont mettent à la besace Ceux à qui leurs secrets ont été découverts.

<sup>&#</sup>x27; Les dames de condition portaient des masques dans la rue. Ces masquetaient d'abord carrès, puis ce furent des loups (toujours en velours m' qu'elles retenaient avec un houton dans la bouche.

<sup>3</sup> Scarron traite les Muses de gueuses, parce qu'elles font vivre dans la gui série, c'est-à-dire dans l'indigence et la mendicité, ceux qui les cultivent : il savait quelque chose par sa propre expérience, et ce n'est pas la seule venges de ce genre qu'il se soit permise contre elles. De tout temps, mais surtout als les poètes ont aimé à se plaindre des Muses: avant Boileau et Racine, on faissit la poésie un instrument de quémanderie, qui rapportait souvent moins qu'il coûtait. Inde irz. Écoutez encore G. Colletet, dans ses Divertissemens:

De tous les braves capitans, En qualité de combattans, Qui lors, en la Latine terre, Aux Troyens firent rude guerre, Et vinrent exercer les mains Du meilleur de tous les humains, Qui jamais n'assomma personne, Tant son âme étoit belle et bonne, Qu'auparavant il ne lui fit Un compliment grand ou petit; C'est d'Æneas de qui je parle, Yaillant comme l'empereur Charle, Charlemagne ou Charles le Grand, Qui fut un si grand conquérant.

Le premier qui vint fut un homme, A ce qu'on dit, bâti tout comme. Arioste peint Rodomont 1, Quasi de la taille d'un mont, Robuste an lit comme à la table. Qui ne craignoit ni Dieu ni diable, Ne se confessoit nullement. Et blasphémoit horriblement. ll s'appeloit sire Mézence, No payant point, faisant dépense, Et qui ses sujets maltraitoit Comme un franc tyran qu'il étoit. Avec lui marchoit son fils Lauze, Jouvenceau frais comme une rose, Et lequel, Turnus excepté, N'avoit point d'égal en beauté; Grand dompteur de chevaux non rosses, Assassin de bêtes féroces, Rude danseur de tricotets, Musicien d'airs et de motets, \droit joueur de quinquenauve 3, lais d'un poil tirant sur le fauve; 'ailleurs le meilleur jouvenceau ui jamais ait été rousseau. ime toute loyale et bonne, plus digne de la couronne son père, que d'être né

D'un homme pire qu'un damné : Mais pour un fils qui dégénère, Maint autre vaut mieux que son père. Deux à deux, en bâtons ferrés, Après lui marchoient bien serrés Mille drôles de bonne mine, Natifs de la ville Agiline; Ils étoient joueurs d'espadons. Et grands destructeurs de dindon-Aventinus, le fils d'Hercule. Leauel chevauchoit une mule Qu'on avoit dressée aux combats. Y vint armé de haut en bas. Depuis les pieds jusqu'à la tête, De la peau d'une grande bête, D'une lionne ou d'un lion. Dont la têtière en morion Étoit ajustée à la sienne, Faite en bourguignotte ancienne. ll portoit peint en son écu L'hydre par son père vaincu, Et des vilains serpens sans nombre. Sire Hercule, dans un lieu sombre Du mont qu'on appelle Aventin, Par accouplage clandestin. Le fit à la prêtresse Rhée; Elle faisoit bien la sucrée, Mais enfin il la corrompit Par un beau présent qu'il lui fit De quelques vaches mal acquises, D'un collet et de six chemises. Je ne me souviens plus comment Étoit armé son régiment. Coras et son frère Cratille, Grecs de je ne sais quelle ville, Frères du baron de Tibur, Ouittèrent le débile mur

Grees de je ne sais quelle ville, Frères du baron de Tibur, Quittèrent le débile mur De Tibur que fonda leur frère, Et vinrent en démarche fière l'résenter à Turnus sans pair Leur service en l'art de frapper:

Le roi d'Alger, qui joue un grand rôle dans le Roland furieux, et dont le nom esté comme synonyme de fanfaron, bravache. Les aventures de Rodomont ont in matière à beaucoup de pièces de notre vieux théâtre, qui puisa souvent le poème de l'Arioste.

tu de dés à cinq et neuf points.

Le fort Turnus en fut fort aise. Et leur fit offrir une chaise. Mais eux, qui savoient leur devoir, Ne voulurent jamais s'asseoir. Ils faisoient d'estoc et de taille Merveilles en une bataille. Et l'on les tenoit entendus A mener les enfans perdus. Notre auteur, esprit fin et rare, A propes ou non les compare A deux Centaures mi-chevaux, Alors que par monts et par vaux Leur corps humain, où git leur tête, Fait galoper leur cerps de bête : Ainsi ces deux frères hardis Donnoient comme des Amadis Dans les troupes contre eux rangées. Leurs personnes étoient chargées D'armes et de longs braquemarts Comme on en donne aux Jaquemarts. L'un d'eux avoit pour sa devise Une jouvencelle en chemise; L'autre avoit peint sur son pavois Deux camisoles de chamois. Avec une devise aiguë Ou'on n'a iamais bien entendue. Cécule, bâtard de Vulcan, Y vint, faisant un grand cancan De sa nation de Preneste. Je ne me souviens pas du reste Des gredins qui, sous son drapeau, Accoururent en gros troupeau, Nobles et vilains tous ensemble, Partie au trot, partie à l'amble, S'offrir en faveur de Turnus Contre le bâtard de Vénus. Leurs villes, chez Maron nommées, En Latin sont fort estimées; Ce n'est pas de même en François. ltem y vint en beau harnois, Et non en soldat de fortune. Messape, le fils de Neptune : Il faisoit entre deux arçons Ce que les plus hardis garçons

Ses soldats ne sont pas à taire: Les Falisques et Fescennins, Voisins ou non des Apennins (Pourvu que je rime, il n'import ), Des peuples nommés d'autre sorte. Dont les noms ne se riment pas, Y vinrent sous lui pas à pas, Chantant sa louange en musique. Maltre Virgile, qui se pique D'être riche en comparaisons, Les compare non aux oisons, Mais aux cygnes, que je ne mente. Qu'il fait d'une voix excellente: Je crois savoir de bonne part Qu'un cygne non plus qu'un canard N'a pas la voix fort agréable, Et que son chant n'est qu'une fable. Claude ou Claudius le Sabin Y vint sur un beau guilledin : De lui vient la race ancienne Que l'on appelle Claudienne, Et de lui, dit-on, sont éclos Ceux qui se font nommer Du Clos. Les peuples natifs d'Amiterne, Dont l'enseigne est une lanterne, Et ceux qu'on nomme Mutusquois, Auteurs du langage narquois. Dont l'enseigne est une épousée; Ceux qui, dans les champs de rosée. Cultivent les verts oliviers, Et sont très-mauvais cavaliers. Et piétons encore pires, Mais paillards comme des satyres; Bref cent autres peuples divers, Difficiles à mettre en vers, Vinrent aussi drus qu'arondelles, Quelques-uns avant des rondelles, Quelques autres n'en avant point, Quelques-uns n'ayant qu'un pourpoint, Et quelques autres que des chausses, Quelques-uns chevauchant des rosses, Quelques autres de bons chevaux, Quelques-uns de francs piédescaus. Quelques autres ayant des bottes, Quelques-uns de franches pagnottes,

N'eussent pas entrepris de faire.

t Cheval d'Angleterre, très-bon coureur.

, grands spadassins, | re assassins. maitre Énée. l'année avs Latin. it le butin. oules volées. les champs brûlées. re cet été lité. méchans poëtes. s mal faites! Agamemnon. gien nom. rilain carrosse. vieille rosse, z dépariés, lui triés 1; grand courage iétif équipage. s de Telon, e au court talon. pucelage t le fromage; eleboans, :hats-huans: les Saraïstes. les Jansénistes . Nursien. ıs dirai rien. p ou trop peu dire; n brave sire, breux escadron, a Umbron.

Il disoit la bonne aventure: Mais ni savoir, ni prélature. N'empêchèrent qu'un Troyen trait Ne lui donnât enfin son fait : Quelques-uns de son voisinage En pleurèrent le bon courage: Quand j'y songe il ne s'en faut rien Que je n'en pleure aussi très-bien 5. Après lui vint en grosse troupe, Portant son sac de nuit en croupe, Un très-honnête adolescent. A qui le poil encor récent Doroit la vermeille mâchoire: Virgile en raconte l'histoire, Et dit qu'il fut de la façon D'Hippolyte le beau garçon : Pour rendre la chose plus claire. Ce bel Hippolyte eut affaire Avec la nymphe Éricia : Je ne sais s'il la vicia, Ou si ce fut par hyménée, Tant y a qu'au bout de l'année, Au moins neuf mois après le coup, Elle mit has, et fit beaucoup, Car on y peut perdre la vie, Ce jouvenceau nommé Virbie. Or, lecteur, vous devez savoir Qu'alors que, contre son devoir, Phèdre, la méchante marâtre, Que devoit battre comme platre Messire Theseus, plutôt Que de la croire ainsi tout chaud, Et faire gagner la guérite A son fils le pauvre Hippolyte;

t parler d'objets choisis avec soin, on dit qu'ils ont été triés sur quer qu'on les a, en quelque sorte, épluchés. u jansenisme, née en 1614, après l'impression de l'Augustinas de puis assoupie pendant quelques années, venait de se réveiller 3, par suite de la dénonciation faite à la Faculté de théologie, en positions extraites de l'Augustinas. C'était le moment où Arnauld its pour la défense de Jansénius, et Innocent X allait, l'année ondamner les cinq fameuses propositions. Cette explication en fadeur au burlesque anachronisme de Scarron.

rappelle l'anecdote de Chapelle et de mademoiselle Chouars s larmes la mort de ce *pawre Pindare*, que les médecins avaient n peu plus de deux mille ans.

rite, s'enfuir pour se mettre en sureté.

Lecteur, vous devez savoir donc Que, méchante s'il en fut onc, Phèdre ayant dit à son Thésée, La face de pleurs arrosée, Qu'Hippolyte comme un voleur La prioit de son déshonneur. Thésée, après cent coups de gaules, Le mit dehors par les épaules, Son fils, ce pauvre adolescent, De ce crime noir innocent. hacun sait comme, repentante, 1 deux jours de là, la méchante Se pendit, et comme son corps S'étant lui-même le col tors. Ne fut pas mis en terre sainte. Cependant l'esprit plein de crainte, Car il craignoit fort les esprits, Versant des pleurs, faisant des cris, Et l'âme de douleur confite, S'en alloit le triste llippolyte, Quand Neptune, le Dieu de l'eau, Fit un tour qui n'étoit pas beau. Faisant sortir de sa marine Un poisson de mauvaise mine, Dont l'attelage s'effrayant, Du pauvre Hippolyte fuyant, Ses chevaux son char renversèrent. Et les membres lui concassèrent. Le voyant ainsi concassé, On crut qu'il étoit trépassé; Diane, sachant le contraire, Lui sit d'abord prendre un clystère, Et puis, à force de bouillons, Le remit sur ses deux talons.

Il est vrai que maître Esculape ... A qui l'on croit autant qu'au p - p l'armi les doctes assassins Que nous appelons médecins 1, Lui donna du vin émétique : Le remède fut énergique, Et son homme ressuscita, l'e quoi Jupiter s'irrita, Et du tonnerre dont il fronde Mit ce ressusciteur de monde Dans le fond d'Enfer pour jam🖚 🌬 Où puisse t-il bien vivre en pa = 3! Diane, d'Hippolyte éprise, Le cacha jusqu'en sa chemise. Et. taut qu'il vécut, le logea Chez une nymphe Égeria, Qui logeoit en chambre garnie . Sous le nom de monsieur Virla ... Pendant ce temps, il caressa Autre nymphe, qu'il engrossa, Au moins ainsi l'affirmoit-elle : Et ce fut d'Hippolyte et d'elle Que ce second Virbie issit. Comme je vous ai déjà dit, Maisc'est Turnus qu'il faut décrire, Oui fut un miraculeux sire: Il étoit plus grand, prix pour prix, Que saint Christophe de Paris. C'est-à-dire de Notre-Dame<sup>2</sup>; Un monstre vomissant la flamme, Que Chimère nous appelons Nous autres, divins violons, Lui faisoit autour de son casque Une coiffure fort fantasque;

<sup>4</sup> On voit que Molière n'a pas été le premier à attaquer les médecins. Scarros l'a fait encore à plusieurs reprises dans le Roman contique (liv. 1, ch. xiv; liv. II, ch. viv et x). Joignez-y Barclay dans son Euphormion, Cyrano dans sa Lettre contre les médecins, etc. Au temps de Molière, ouun peu après lui, la Fontaine, la Bruvère. Boileau, se sont exprimés sur les médecins à peu près dans les mêmes termes. Ce dernier a même employé l'expression de Scarron. (V. le début du rv ch. de l'Art poétique et l'épigramme: Ton oncle, dis-tu, l'assassin.) Bien plus, les médecins ne sépargnaient pas toujours ces épithètes entre eux, comme suffirsient à le prouver les lettres de Gui-Patin.

<sup>2</sup> Saint Christophe était toujours représenté sous une forme gigantesque. La légende hagiographique rapporte qu'il avait douze pieds de haut. La statue co-lossale de ce saint, à laquelle notre auteur fait allusion, exista à Notre-Dame jusqu'à l'annice 1785, où elle fut démolie.

lo peinte en son bouclier, l'ont l'ouvrage étoit singulier, Y paroissoit en jeune vache; Au près d'elle son père Inache Versoit, en fleuve qu'il étoit, De l'eau qui d'une urne sortoit. Argus et ses cent luminaires, Non pas tous aux prunelles claires, l-es uns mauvais, les autres bons, Et plusieurs ayant des dragons, F.toit peint, faisant son office De garder lo la génisse, l epuis vache, car Jupiter Lui lit un joli veau porter. Le reste de son équipage Étoit digne de son lignage, Car en un poëme ou roman, On n'arme jamais pauvrement Les grands héros qui lui ressemblent. Les peuples qui sous lui s'assemblent Cont la plupart de grands vauriens, Dont les noms ne sont pas chrétiens, Comme qui diroit des Rutules, Des Labices, des Nasincules, Des Janculistes 1, Sacranois, Et des demi-Grecs Sicanois, Et maints autres voisins du Tibre. De même valeur et calibre. Qui d'Énée et de son troupeau l'ensoient ne faire qu'un morceau; Mais c'étoit compter sans son hôte. A tous ceux-là ne fit point faute Camille, pucelle au corps gent; Elle avoit, outre l'entregent, D'une amazone le courage. Dans les batailles faisoit rage, Tant sur cheval que sur bidet, Avoit été comme un cadet Longtemps au régiment des gardes, Se piquoit moins de helles hardes | En tous sens la chose est égale.

Oue de pourfendre un cavalier. Alloit au choc comme un bélier. Escaladoit une muraille. Frappoit et d'estoc et de taille. Luttoit, sautoit et voltigeoit. Jouoit à la paume, nageoit, Menoit son cheval à courbettes, Ne payoit jamais ses emplettes, Ni par promesse ni comptant, Juroit bien Dieu, buvoit d'autant, Faute de verre dans un casqué, Alloit bien du pied comme un Basque, Et, quand elle avoit bien trotté. Fût-ce dans le chaud de l'été, Son pied, nonobstant la corvée, N'avoit pas l'odeur relevée. Enfin cette pucelle-là, Comme à la prime un quinola, Étoit une fille à tout faire. Si ce n'est un cas qu'il faut taire. Lorsque venir on l'apercut, Chacun grande joie en reçut: Elle avoit sur sa blonde tête Un grand chapeau de poil de bête, Et sur son corps, plaisant à voir, Buffle à manche de velours noir, Sur qui le galon d'or éclate; Un manteau de sine écarlate, Qui pourtant étoit retourné, D'une pistagne étoit orné. Voilà quelle étoit la pucelle! Les dames, qui la virent telle, Furent contraintes d'avouer Qu'on ne pouvoit trop la louer; La plupart d'elles l'envièrent, Mais les hommes la convoitèrent, Faisant, à son intention, Mentale fornication, Ou fornication mentale;

<sup>1</sup> Presque toutes les éditions ont ce mot, qui est de l'invention de Scarron; quelques-unes seulement le remplacent par le mot Numiciens, qui se trouve, en effet, dans le passage correspondant de l'Enéide.

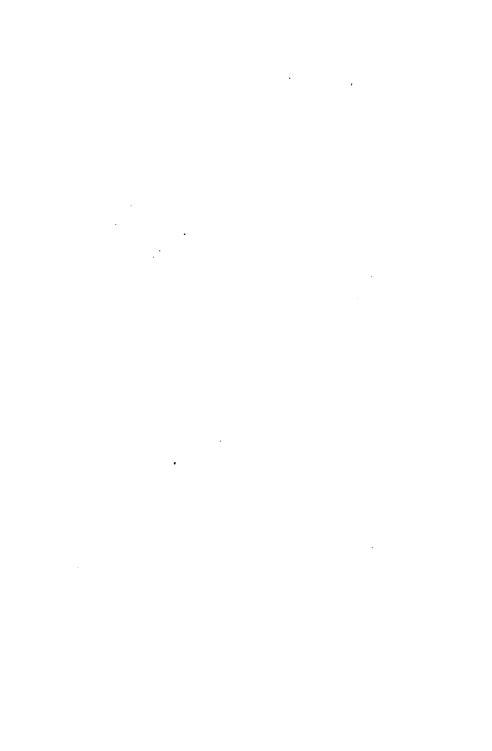

## VIRGILE TRAVESTI

## LIVRE HUITIÈME

le colère blême, ant planté lui-même delle Laurent rd de bleu mourant 1, oit un os en chiffre, gtemps de son fifre, bour tambourina, ompette sonna. stant ainsi sonnée, tambourinée, uvèrent ébahis poules du pays, toute la volaille, Sur son grand cheval de bataille, Qu'un écuyer lui présenta, Prenant avantage, il monta s, Et puis lui fit prendré carrière D'une façon toute guerrière; Mais en faisant un caracol Il se pensa rompre le col. Afin de réparer sa faute, De son cheval en bas il saute, Et fit longtemps le moulinet D'un espadon luisant et net, Dont il avoit, la matinée, Oté la rouille enracinée.

aguait une multitude de nuances du bleu: bleu blanc, bleu naissant, sleu mourant, bleu mignon, bleu cèleste (qui tient le milieu de la u turquin, très-foncé, bleu reine, bleu de roi, bleu pers, bleu d'enferretière.)

avantage pour monter à cheval, c'est s'aider d'une borne ou de queloyen analogue.

Aussitôt qu'il eut fait cela, Tous les Latins, qui çà, qui là, Voyant qu'il en falloit découdre, Firent leurs fers tranchans émoudre. Messapus, le bel écuyer, Maître Ufens, le rude lancier, Et le blasphémateur Mézence, Qui rimoit en dieu d'importance, Composèrent quelques troupeaux De déterminés jouvenceaux, Et, tambour battant, les menèrent, Dérobant tout ce qu'ils trouvèrent, Au rendez-vous à tous donné. Le soldat, mal morigéné, Chemin faisant fit bien des siennes. Et sit maintes silles vauriennes, Qui s'habillèrent en garçons, Troquant jupes en caleçons, Et comme des goujats coururent Après ceux qui leurs corps pollurent. Maints animaux, qui dans les champs Labouroient sans peur des méchans, Se virent tirer des charrues, A leurs veux en morceaux rompues, Et servirent, tant à porter Le soldat qu'à l'alimenter. lin quidam, appelé Venule, Fut dépèché sur une mule Devers Diomède le Grec. Pour lui rendre Æneas suspect. Cet ambassadeur sit dépense Moins en habits qu'en éloquence : Il dit qu'Æneas et sa gent Ne valoit pas beaucoup d'argent, Qu'il portoit en de grandes cages De ses dieux vaincus les images, Et qu'ils prétendoient, eux et lui, Jouir partout du bien d'autrui, Et se rendre dans l'Italie Ce qu'est le Turc en Natolie, Faisant tout ce qu'il leur plairoit, Le trouvât mauvais qui voudroit; Que le Destin à maître Énée Avoit sa parole donnée

Qu'il seroit maître des Latins Malgré les frondeurs et mutins Et que, comme Grec, Diomède Y devoit donner prompt remède -Puisqu'un jour messire Æneas Lui pouvoit tomber sur les bra ==. Voilà quel étoit le sommaire De l'ambassade extraordinaire. Il faut croire que l'envoyé Du roi Grec fut bien festoyé. Cependant le prince de Troie-N'a pas l'esprit beaucoup en jo m æ: Peu d'argent, beaucoup d'enne mis Dans ce pays à lui promis, La flotte toute délabrée, La terre contre lui cabrée. Et les soldats découragés De ce que l'on les a chargés, Et qu'au lieu de fêtes et nocr-On leur a fait plaies et bosses, Tout cela lui gâte l'humeur; Tout cela lui fait avoir peur Que les promesses surannées De mesdames les Destinées Ne lui produisent enfin rien Que ferce mal et peu de bien. Tout ce qu'il voit lui fait ombras ge, Tout ce qu'on dit le décourage. Au diable si le Seigneur sait, Non plus qu'un enfant, ce qu'il fait; Son pauvre esprit, qui se débautche, Tantôt à droit, tantôt à gauche = Est porté pitoyablement, Et cent fois change en un mon = ent. Cette cruelle inquiétude Qui le tient dans l'incertitude, Le fait ressembler à de l'eau Quand elle est dans quelque vais 🕿 🗪 au, Ou cuve d'airain bien fourbie: Cette eau dont la cuve est rempe lie, Quand le soleil, flambeau majo . Ou la lune, flambeau minor, Entiu l'un des deux la regarde -D'une lumière frétillarde

<sup>1</sup> Mot nouveau alors, suggéré à Scarron par les événements au milieu desqua ests il écrivait et où il s'était trouvé mélé.

les planchers, les murs, es lieux plus obscurs, lumière volante au gré de l'eau flottante; messire Æneas ne se repose pas. it vint, taciturne et sombre, toutes choses à l'ombre. maux les uns causoient, res endormis gisoient; disoient leurs patenôtres, es en engendroient d'autres; aître Æneas, il revoit, r mieux parler, endêvoit, pensif, la mine grise. un amant que l'on méprise. tant sans vouloir chanter. aut autant que pester. sse mélancolique, ds du Tibre pacifique, i se dépacifiqua que Turnus se piqua, les châteaux en Espagne, t s'il prendroit la campagne, ans son fort enfermé, de soldat armé. tres et de brigandages, oit par les villages er suffisamment vivre commodément. jue ce penser l'occupe, lui qui n'étoit pas dupe. sez pour se forger it prêt à le manger, e de quelque grand-père ande un anniversaire; one voir de ses deux veux. uit jours fort chassieux me trompe, il ne vit mie, Son Altesse endormie as en état de voir pit de tout son pouvoir; istant, le galant homme issé surprendre au somme. it de belle hauteur, n croit certain auteur. c ne sera qu'un songe,

Qui ne sera pas un mensonge. Ou bien quelque songe inventé, Mais songe plein de vérité. Il vit le bon fleuve du Tibre Sur un poisson en équilibre, Jambe deçà, jambe delà, Qui lui parla comme cela; Mais il faut un peu le décrire Devant que lui faire rien dire : Ses cheveux, qu'il portoit trop longe, Étoient entrelacés de joncs; Un casaquin de toile neuve Couvroit le dos de ce bon Fleuve, Et ce superbe casaquin Étoit de couleur bleu turquin. Ce fut donc en cette manière Oue ce fameux Dieu de rivière Au bon Troyen plein de souci Apparaît et lui dit ceci: Oh! oh! beau prince de Phrygie, Composez-vous quelque élégie? Quand tu devrois rire le plus, Tes yeux bleus ont flux et reflux De larmes qui font à ta face Faire une fort laide grimace. Tu t'affoibliras le cerveau; Fi, fi, fi, cela n'est pas beau. Ne pleure plus, prince de Troie, Sèche tes yeux, reprends ta joie, Puisqu'à la fin, prince pieux, Avec un gros ballot de dieux, Force gens et force équipage, Tu te trouves sur mon rivage, Sans que la grande humidité Ait ton divin ballot gaté, Ni l'air marin qui le fer rouille, Ni l'amer flot qui si bien mouille; Enfin, malgré les accidens D'un voyage de plusieurs ans. Ne pleure donc plus, cher compère, Car ta douleur me désespère ; Si tu pleurois longtemps ainsi, Ma foi, je pleurerois aussi. N'est-ce point que tu crains la guerre Qui te menace en cette terre, Où, comme le Destin t'a dit, Tu dois avoir tant de crédit ?

Tu ferois tort à ta prudence Si tu t'affligeois par avance. N'est-ce point par ambition Que tu feins de l'affliction? C'est un fat, quiconque se pique De paroître mélancolique Quand on ne l'est pas en effet. Aurois-tu l'esprit si mal fait Que tu contrefisses le triste? Ah! ne sois plus mauvais copiste, Toi qui ramènes en ces lieux Et le sang de Troie et ses dieux! Ne pleure donc plus tant, te dis-je: L'homme de cœur point ne s'afflige. Je te jure par Mahomet Que le Ciel ici te promet Tant de bien, qu'on ne le peut dire, A tes enfaus un grand empire, Et plus de beurre que de pain Au valeureux peuple Romain. Ce qui te met tant en bredouille Deviendra du brouet d'andouille : Cette guerre et tous ses apprêts Ne feront de loin et de près Que hlanchir a contre ta prudence. Et puis du Destin l'ordonnance Ne se compteroit donc pour rien! Je te jure, en fleuve de bien, Qu'ici le plus rude adversaire Ne te pourra jamais mal faire, Et quiconque l'entreprendra Tôt ou tard s'en repentira; Et, pour te donner une preuve, Ajouta ce révérend Fleuve, Que je te dis la vérité En tout ce que je t'ai conté, lci près, sous une chênaie. Tu dois rencontrer une laie Qui de trente beaux marcassins S'est déchargé les intestins: Chaque marcassin qu'elle allaite Est blanc comme le lait qu'il tette : C'est-à-dire que, dans trente ans, Le premier de tes descendans

Doit fonder une ville franche Qui sera nommée Albe ou Blanc= he, A cause que les marcassins Sont blancs et non pas Abyssin= Or ouvre bien tes deux oreilles, Et je te vais dire merveilles: lci près les Arcadiens, Alliés des Dardaniens, Sous Évandre, leur cher satrape llomme respecté comme un pape Bâtissent depuis peu de jours Une ville avec ses faubourgs. Cette nation a la guerre Avecque la Latine terre; Le Latin et l'Arcadien, Ainsi que le chat et le chien, Ont entre eux une très-grande han ine, Et c'est une chose certaine Qu'au moindre petit complimeme lls t'assisteront puissamment. Vas-y: je ferai que ma course Rebroussera devers sa source: Pour peu que tes gens rameront, Aisément ils surmonteront Le fil de mon eau retardée, Et ta flotte, par toi guidée, En peu de temps ramènera Le secours qu'on te donnera. Sitôt que l'Aurore pleureuse Aura mis la Nuit ténébreuse Hors des bornes de l'horizon, Il faudra, comme de raison, Faire à Junon un sacrifice, Afin qu'elle te soit propice; Il faudra m'en faire un aussi, Dont je te dirai grand merci, Moi qui suis le fleuve du Tibre, Fleuve non du plus gros calibre, Mais dont le poisson est fort bon, Quoiqu'il sente un peu son limon. Le Fleuve, après tant de promesses, Fit le plongeon, montrant ses fesses,

Parmi des roseaux se coula. Et maître Æneas s'éveilla

<sup>4</sup> S'en ira à rien.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ne pourront rien, feront **de**s efforts inutiles.

re que le soleil jaune. la longueur d'une aune. le ciel encore enduit à noircir de la nuit; entôt cette couleur brune uit avec la lune. ec sa main puisa i claire et s'en arrosa. ette cérémonie. e grace infinie, ton de voix argenté rtant n'étoit frelaté. O mères et grand'mères leuves, de ces rivières, s, humides Déités s l'eau sous terre habitez, avalier, je vous donne rès-illustre personne, rret, et de tout mon cœur. fidèle serviteur. , Tibre, que je révère rue je faisois mon père, s fleuve qui valez et tous les flots salés. garde un présent honnête, onfesse qu'à ma tête, na raison périclitoit, une folle qu'elle étoit, lle étoit hors de cadence, e aquatique éloquence idez la tranquillité. boire à votre santé, nes affaires seront nettes, veux dire des sornettes, vous plaisez d'en ouïr: de quoi vous réjouir, nds yous faire tant rire. s serez contraint de dire

Oue ie sais bien dire le mot. Feu Priam, qui n'étoit pas sot, Outre mille bonnes parties 1. Se plaisoit fort en facéties : Quand j'en faisois, ce pauvre roi (ll m'est avis que je le voi) Rioit si fort, que, quand j'y pense, J'en ris eucor de souvenance. » Æneas, ainsi se vantaut, Eut le nez de rouge éclatant. Tant il eut une honte extrême De s'être ainsi vanté soi-même : Ce penser, le rendant confus, Fut cause qu'il ne parla plus. Devers sa nef il s'achemine, En choisit deux de bonne mine. Et les fournit de mariniers, Et de rameurs, tous espaliers \*. En ce même temps une laie, Et ses petits, blancs comme craie, Fut trouvée en ce même lieu Ou'avoit dit le bon demi-Dieu : Maître Æneas la sacrifie A Junon, dont il se défie, Car grand'dame au courage altier Ne donne jamais de quartier. Le Tibre, suivant sa promesse, De son cours fixe la vitesse: Ses flots, enflés auparavant. Quand même il ne fait point de vent. Paroissent lors en leur surface Ètre de verre ou bien de glace, t ne font pas un petit pli. «Parbleu, c'est un miroir poli.» Dit Æneas pour lui complaire. Pas un n'alla pas au contraire. Le seigneur sur l'eau se pencha. Et son rabat v rattacha:

ot parties se disait souvent, au dix-septième siècle, pour désigner les qualectuelles, les talents, etc., m me à une époque postérieure à celle de « Ou trouverait-on un homme qui ait eu tant et de si excellentes parties? » ne dans son discours sur Pierre Corneille, à la réception de Thomas, son auparavant : « La seule considération des bonnes parties dont vous estes mèrite bien qu'on vous recherche... Mais ces parties-la ne sont pas les issaires au theâtre. » (Gougenot, Com. des coméd., I, sc. 1 et 11.) spelait espalters ceux des rameurs qui étaient les premiers d'un banc galère. L'un y rajuste sa crinière, L'autre y radoucit sa visière, Pour voir comment ses yeux vainqueurs Tyrannisent les pauvres cœurs. De ses pincettes le bon prince S'ébarbe et ses mâchoires pince, Maudissant celui qui les fit, Et jurant parfois un petit. Ses courtisans à l'envi firent Ce qu'à leur prince faire ils virent, Tous satisfaits étrangement De l'eau qui ne court nullement.

Énée en une nef s'embarque; Sa nef sa route à l'autre marque, Et va vite comme un oiseau. Quoique remontant contre l'eau. Les nefs sur ces eaux favorables Vont comme tous les mille diables; Les arbres aux deux bords plantés Sont grandement épouvantés De voir des mâts et des cordages. Des boucliers de tous étages. Des rameurs et des gens armés. Ces obiets inaccoutumés Non sans sujet les scandalisent; Et les uns aux autres se disent: « Arbre, mon voisin, qu'est ceci? — Je n'en sais rien.—Ni moi aussi. » Fnsin les ness si bien voguèrent, Et les tours du fleuve tournèrent, Qu'entre une et deux, après-midi, Faisant un cri fort ébaudi. lls apercurent la muraille, Et le palais couvert de paille Du prince Évandre qu'ils cherchoient. Ses suiets et lui lors faisoient Au fils d'Alemène un sacrifice Qui n'étoit que de pain d'épice; Mais llercule avoit la bonté, Connaissant bien leur pauvreté,

D'avoir plus égard à leur zèle Qu'à leur offrande telle quelle. Évandre et son cher fils Pallas. En soutanes de canevas 1. Et son sénat en serpillière. Chapeau de paille pour têtière, Tous mal en ordre et mal bâtis, Autant les grands que les petits, En un bois voisin de leur ville Entonnoient un beau vaudeville 2 En l'honneur du fils d'Alcmena. Quand un objet les étonna, Qui pensa bien troubler la fête, Et leur troubla si bien la tête, Qu'un révérend père encensant De l'encensoir s'alloit blessant. Si par le bras le bon Evandre N'eût eu la bonté de le prendre. En même temps que l'encensous Sur son visage sec et noir Étoit prêt, par grand mai encoma Bre, D'éparpiller charbon sans nom lore. Ce prêtre avoit vu des premier = Les vaisseaux et les mariniers De notre brave maître Énée. Sans en avoir l'âme étonnée. Pallas les avoit vus aussi, Et criant : « Ne bougez d'ici, » De quelques gens il se fit suiv S'arma d'un dard garni de cua -re, Alla voir Énée en son berd, Et ces discours lui tint d'abor d, D'une contenance fort fière, Et sans faire le pied derrière = «Monsieur, ainsi par eau venu. -Qui ne nous êtes pas connu, Déclarez-nous ce qui vous mè ==e, Pour nous délivrer de la pein De penser ce que vous cherchez En ces bords, aux vaisscaux ca chés.

Le Français, né malin, créa le vaudeville.

<sup>4</sup> Grosse toile serrée dont on se servait pour doubler les pourpoints et les de jupe.

Le vaudeville ne désignait pas alors, comme aujourd'hui, une pièce me le de couplets, mais simplement une chanson répétée, ou destinée à être répétée par ke peuple. C'est dans ce sens que Boileau a dit, dans son Art poétique:

ir guerre ou marchandise marchez en cette guise? mez pour trafiquer. ppes de quoi troquer, venez pour la guerre, n certain cimeterre ulu d'hier au soir. aussi bien qu'un rasoir.» cette demande t fort sa réprimande, ort civilement; a premièrement plure de sa manche ne verge blanche. trer qu'il vouloit la paix; a Grec assez mauvais, angue n'étoit guère sse familière, angage suivant, a perruque au vent, e ôtant sa barette iapeau; mais un poëte mer l'étui du chef, et, chapeau, couvre-chef. abor, bourguignote, irban, cale, calotte, ılade, heaume, pot, harette<sup>1</sup>; en un mot oigné synonyme rimeurs passe à la rime. s donc à ce qu'il dit): montres par ton habit it pas toujours le moine, il fait et mal idoine \*,

Le tien n'est que de canevas, Et descend même un peu trop bas (Ceci te soit dit sans reproche), En ce mien maritime coche, Je cherche la protection Chez le roi de ta nation. Je viens chercher le prince Évandre. Afin de le prier de prendre Pitié de nous autres Troyens, Autrement dits Dardaniens. Les Latins nous font rude guerre, Et font les maîtres dans la terre Où le Destin nous veut placer: De là tu pourras bien penser Que c'est coup sûr de nous bien faire. Et que qui nous voudroit déplaire, Ayant pour ami le Destin, Il pourroit perdre son latin. - Legrand nom Troven partout vole. Dit Pallas, et, sur ma parole, Votre pays, à tous connu, Vous fait ici le bienvenu. Évandre est mon Seigneur, mon père, Car, du vivant de feu ma mère, Personne n'a jamais douté De sa très-grande honnéteté. Mon père est d'une âme fort tendre: Vous lui ferez plaisir de prendre Chez lui, vous et tous vos Messieurs, Un mauvais repas, ou plusieurs. Le bon Seigneur aura grand'joie De voir chez lui des gens de Troie: Venez donc descendre chez nous.» Enée, à cet accueil si doux,

multitude de mots qui servent à désigner toutes les variétés de couvreavons déjà expliqué les uns, et les autres se comprennent d'eux-méreste seulement trois ou quatre sur lesquels il est bon de donner un cation. Le lapabor était une espèce de bonnet à l'anglaise, servant le sit, et dont on rabattait les bords pour se garantir le visage Le béguin iffée de linge qu'on mettait aux enfants sur leur bonnet et qu'on leur r-dessous le menton. On désignait par pot une sorte de morion ou de ée par les gens de pied, et ne couvrant que le haut de la tête. Le lérait du pot, de la salade, du morion, de la hourguignote, du cabasset, infanterie, en ce qu'il était porté par les cavaliers : il couvrait le vivait qu'une ouverture à l'endroit des yeux, garnie de grilles et de

able, propre à...; du latin idoneus.

D'un saut se trouva sur la rive, S'écriant : «Qui m'aime me suive!» Mais chacun ne sait pas sauter: Quelques-uns, voulant l'imiter, Trop témérairement tombérent. Et dans l'eau bien avant plongèrent, Quelques-uns par delà le cou, Dont ils burent plus que le soul; Enfin, après mainte hurlerie, Mainte risée et raillerie Qui ne valoi: pas grand argent, Chacun à l'envi diligent. Des ness descendit au rivage. Hors quelques gardeurs de bagage, Et les matelots du vaisseau, Oui sont accoutumés sur l'eau. Æneas et toute sa bande Dansoient parfois la sarabande, Et gambadoient de temps en temps. Tant ils étoient gais et contens. Pallas, les voyant ainsi faire, Dansoit aussi pour leur complaire, Outre que le jeune Seigneur De sa nature étoit danseur, Quoiqu'une histoire scandaleuse Lui donne une jambe cagneuse, Mais on sait au moins, ce dit-on, Que Pallas donna du bâton A l'écrivain de cette histoire : Il ne faut point donc trop la croire. Ni trop peu ne la croire pas. Énée, allant donc de son pas,

Enée, allant donc de son pas, Comme j'ai dit, l'âme fort gaie, Trouva des soldats mis en haie, Et des milords Arcadiens, Qui, voyant venir les Troyens, Se fendant leur firent passage; Puis Æneas tint ce langage:

« U seul des Grecs homme de bien, Gar les autres ne valent rien, Sur ton nom et ta bonne mine, Quoique tu sois Grec d'origine, Et superlativement Grec, Tu ne me seras point suspect.

Nous sommes parens l'un et l'autre.

Ce m'est grand honneur. - C'est le vôtre. - C'est moi qui cet honneur recois. - Ah! ce n'est pas vous. - Ah! c'est moi.: Par ces répliques et dupliques, De leurs royales rhétoriques lls firent quelque temps essai. Pour dire le vrai, je ne sais Qui des deux étoit le plus sage, Et qui plus disert personnage. Pour Eneas, je sais fort bien Qu'il parloit longtemps en un rien, Tant sa langue étoit bien pendue, Et que, dans une affaire ardue, Sans se préparer il parloit Bien souvent plus qu'on ne vouloit; Et, si l'autre en étoit de même, De tous deux l'éloquence extrême, En ce siècle où l'on parle tant, Eût rendu leur nom éclatant En matière de parlerie, Qu'autrement on dit hâblerie. « O généreux Arcadien, Quoique grand prince, homme de bien, Dit Æneas au bon Évandre. Nous avons l'honneur de descendre Tous deux d'Atlas, et n'en doutez, Car Mercure, dont vous sortez, Fut fils de Maie; Atlas, son père, Le fut d'Electra, qui fut mère De Dardan notre fondateur. Du sang Troven propagateur. Or, puisque notre parentelle Entre nous se rencontre telle, Il faut, si vous le désirez, Que nous sovons confédérés. Par ambassade députée, J'aurois votre amitié quêtée, Et j'aurois pu vous députer Quelque fourbe adroit à traiter, Et fait à notre badinage; Mais, sans train et sans equipage, Moi-même suis ici venu, Quoique je vous sois peu connu, Pour vous dire que le roi Daune l M'en donne tout du long de l'aune'.

<sup>1</sup> En donner tout du long de l'aune, c'est traiter avec sévérité, sans ménagement.

us en donnant aussi. comme vous d'ici. vons bien à la pareille er bien fort sur l'oreille. ue nous nous entendions. liers et mes pions ans : aussi sont les vôtres : ns donc les forces nôtres. is bien nos ennemis. :ndre il est permis, harger ma conscience. ssommer qui m offense.» tant qu'il sermonna. partout l'examina. it et lui faisant fête. ttant un peu la tête, it que complimenter sa tête gratter, on lit dans son histoire. ai bonne mémoire, royen mal prononcé vieillard bien sensé, nd messire Enée: ite soit la journée is vois de mes deux veux. Æneas le pieux! e crois voir votre père. Madame votre mère, ns ce que nous savons; he close, et poursuivons. donc, que Dieu garde!... t mort, et par mégarde e lui faire un souhait our un vivant on fait : à m'empêcher d'en rire. 3 donc, veux-je dire. zarde en son paradis. me des plus hardis. eur de trente et quarante. . des mieux la courante; le vertu pourvu. ue je vous ai vu, voir, tant il me semble Altesse lui ressemble: pourtant plus replet, u'il étoit maigrelet, ortoit la barbe large.

sans y pratiquer une marge, Sur la lèvre se pincetant Le poil, à grand peine naissant, Comme je vois bien que vous faites; Pour moi, j'ai perdu mes pincettes, Et, quand aujourd'hui j'en aurois, Point ou peu me pincetterois; Mais chacun en use à sa guise. Sa perruque étoit un peu grise; La vôtre ne l'est pas encor, Et reluit aux yeux comme l'or. Son nez, tranchant comme le nôtre. En approchoit plus que du vôtre; De plus il avoit un poireau, Mais il n'en étoit pas moins beau. Enfin, dans votre ressemblance, Je n'y trouve de différence Qu'en ce que l'on appelle l'air; Cela ne vaut pas le parler. Pour conclure, il est véritable Que le père au fils est semblable.»

Le bon Évandre ainsi jasoit De défunt Anchise, et disoit Cent choses à dire inutiles, Dont quelques Troyens, gens habiles, Disoient, s'entreparlant tout bas : « Ce vieil roi nous croit de grands fats. Ou bien est un grand fat lui-même, Sauf l'honneur de son diadème. » L'Arcadien roi cependant Son discours alloit étendant : « Lors, disoit-il, de mon jeune âge, Feu Priam, sans grand équipage, Chez feu mon père vint loger Sur des chevaux de messager : Il alloit voir dame Hésione. Sa sœur, une reine très-bonne, Qui dans Salamine a fondé Deux tripots et trois jeux de dé Elle avoit l'âme brelandière, D'ailleurs de vertu singulière, Le bon Dieu lui fasse pardon). De ce tils de Laomédon. De Priam. étoit à la suite Votre papa, dont la conduite Fit admirer mon père et moi. ll n'avoit, non plus que son roi,

Nul poil à raser qu'à la tête. Ouc c'étoit une bonne bête! Je me souviens qu'il me vola Tout mon argent au quinola, Dont il m'acheta deux aiguières; Il m'engrossa trois chambrières, Et puis ensuite fit si bien, Que la chose passa pour rien. Dès lors d'amitié nous nous primes, Et de beaux présens nous nous fimes; Je lui donnai deux arcs Turquois, Un vocabulaire narquois 1, Une recette pour les dartres, Des Heures, usage de Chartres, Car il lisoit très-volontiers, Et lisoit des jours tout entiers. Je lui donnai d'Orphée une ode, Son beau traité sur sa méthode De châtrer sans incision. Et son livre sur Ixion. Pour savoir si sa chère Nue Fut depuis garce au ciel tenue. Dans ce même livre il prouvoit Que Junon, accouchant, n'avoit Aucun besoin de sage-femme, Ainsi qu'une mortelle dame, Et pour son enfant mettre à l'air N'avoit qu'à tout laisser aller. Il me donna pour récompense Un beau gobelet de faïence, Un jeu de quilles et son sac, Un gros rouleau de bon tabac, Le meilleur qui, dans l'Arcadie, Ait cervelle d'homme étourdie; Une toque, et son cordon d'or, Que mon fils Pallas porte encor, Et sa dague bien façonnée, Que je n'ai plus dès l'autre année, Car un laquais sans répondant Me la prit avec son pendant. Ainsi c'est une affaire nette Ou'entre nous l'alliance est faite, Si bien qu'étant votre allié,

Sans que vous m'eussiez suppl = -, J'aurois, sur la moindre nouve 📜 🖫 Que vous avez guerre cruelle Avec Daune mon ennemi, Tenu prêt un secours d'ami. Je ferai lever gens sans cesse, Desquels, cher prince, vous fe Tout ainsi que vous l'entendresse. Ainsi parla le bon Évandre = Les Troyens, ravis de l'entendre, Crièrent à l'envi : Vival : Aucuns rirent avec éclat, Et le vivat et la risée Émurent si bien l'assemblée, Que le plus triste du troupeau N'eût quitté sa part du gâteau Pour somme d'argent très-notable-D'Æneas l'hôte vénérable Le pria du meilleur du cœur De lui vouloir faire l'honneur De voir finir le sacrifice : « Je suis tout à votre service, » Dit Æneas. Un presbyter? Lui vint l'encensoir présenter; Il le prit sans cérémonie, Avec une grâce infinie; Mais, avec cette grâce-là Son encensement mal alla, Car, étant nouveau dans l'affaire, Il crut, et crut en téméraire, Qu'il n'avoit qu'à pousser bien fort: ll s'évertua donc d'abord; Mais, ébranlant trop la machine, La braise lui chut sur l'échine. Sa faute il voulut réparer; Il ne fit rien que l'empirer : Du prêtre il blessa les deux nièces. D'un chandelier fit quatre pièces. Enfin il fit de l'encensoir Deux choses hideuses à voir. Tellement que le bon Évandre Fut contraint de l'encensoir prendre,

<sup>4</sup> Un dictionnaire des mots comiques, satiriques, burlesques, comme celui de Leroux, que nous citons souvent.

<sup>-</sup> Prêtre.

uni disant, les yeux baissés : msieur Eneas, c'est assez. » i l'encensoir peu propice K fois troubla le sacritice : e, quand Eneas survint, na prêtre épouvanté devint; 'autre, quand Son Éminence, achant bien comme on encense, ragiquement encensa, tout presque il bouleversa. r faire perdre la pensée ae chose si mal passée, mit fin à l'oblation, Puis l'on fit collation : nappe on étendit sur l'herbe, acun pour son siége eut sa gerbe. la peau d'un puissant lion andre avoit un pallium. mit en la place honorable Dardanien vénérable. vacun, outre un morceau de bœuf, Vous conter cet horrible cas. >

Au lieu de potage eut un œuf, Mais à maître Enée, et pour cause, Évandre fit doubler la dose. Maint jouvenceau à servir prompt Donnoit à tous à boire en rond, Et tous, d'égale diligence, Vidoient les tasses d'importance. Après que chacun fut repu, Évandre, chacun s'étant tu, Dit à l'infant de Cythérée Ces mots: « La fête célébrée Est fète de dévotion. Et non de superstition: Elle est fête en raison fondée, Par nous soigneusement gardée, Pour rendre grâce aux immortels De nous avoir de périls tels Préservés, que même à cette heure Bien peu s'en faut que je ne meure De peur, à songer que je vas

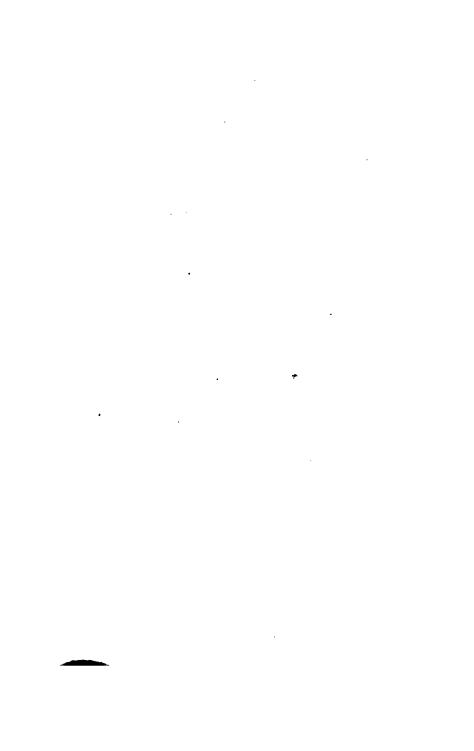

## LA SUITE

Dι

# **IRGILE TRAVESTI**

EN VERS BURLESQUES

DE SCARRON

PAR

### MESSIRE JACQUES MOREAU

CHEVALIER SEIGNEUR DE BRASEI

Pataine de Cavalerie dans le régiment de cuirassiers espagnols

du conte de Louvignies.

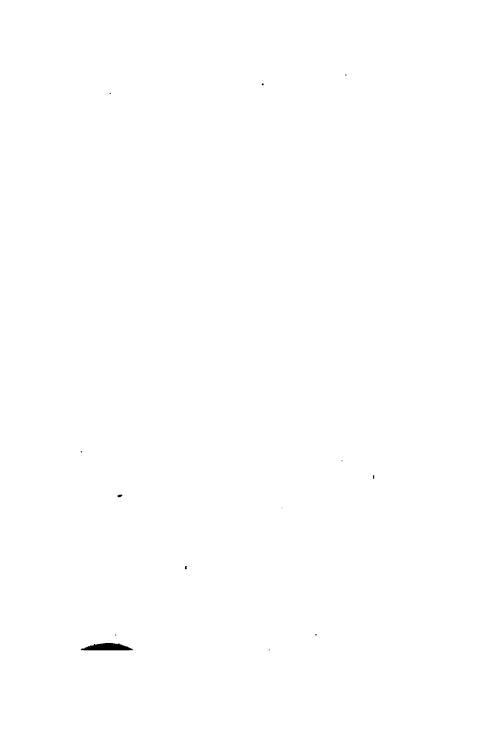

# SON ALTESSE ÉLECTORALE DE BAVIÈRE

#### MONSEIGNEUR,

C'est abuser des momens précieux de Votre Allesse Électorale que de Présenter la suite du Virgile travesti en vers burlesques. Cette ma-🏞 ière d'écrire périt en friche dans la république des lettres, et n'a presque 🌬 us de partisans. Si par malheur Votre Altesse Électorale lui refuse sa Protection, le pieux Énée n'a qu'à renoncer à la glorieuse entreprise de Doir son cher Ascagne, l'original parfait des enfans gâtés, sur le trône de ce bon pays de Cocagne qu'arrose le Tibre. C'est dans cette vive ap-Préhension, Monseigneur (quoique faible imitateur de l'illustre Scarron. Qui a si heureusement commencé l'embarquement de ce pieux Seigneur). que f'ose supplier Volre Allesse Électorale de le proléger. C'est l'unique moyen de lui épargner les nouvelles occasions de guerre qu'il va courir parmi les savans: celle des critiques n'est pas la moins périlleuse; cependant, Monseigneur, ce bon S.re m'assure qu'il trouvera moins de peine à se défendre contre les prétendus beaux génies du siècle, si Votre Altesse Electorale ne l'abandonne pas, qu'il n'en trouva à terrasser son irréconciliable rival, le redoulable Turnus. C'est, Monseigneur, la grace que je prends la liberté de demander à Voire Altesse Électurale pour ces restes infortunés de la grandeur de l'ancienne Troie, dont Énée et sa suite sont les seuls flambeaux. Joignez-y, s'il vous plait, celle de me croire avec de très-profonds respects,

#### MONSEIGNEUR,

de Voire Aliesse Électorale,

Le très-humble et très-obéissant serviteur, MOREAU DE BRASEI.

### **AVERTISSEMENT**

Ami lecteur, on dit que, pour se conformer à la mode, il VOUS faut une préface, toute des plus amples, pour vous prévenir en ma faveur. Oh! comment diable voulez-vous que je m'y prenne Pour vous faire trouver bon ce que je sais que vous trouverez mauvais, quand ce ne seroit que pour vous donner dans le monde un air de critique et de bel esprit, c'est la même chose? Ma foi, à bon marché faire, la meilleure préface que je puisse vous donner est dans mon exorde. Au surplus, si vous êtes connoisseur, vous excuserez un homme qui a la rage d'être auteur. Si vous ne l'êtes pas, tant pis; outre que vous voudrez qu'on croie le contraire. c'est que vous donnerez la torture à mon livre pour vouloir contrefaire le savant. Croyez-moi, mon cher lecteur, en ce cas, n'achetez pas cette suite du Virgile travesti; si cependant vous en avez la folie, ne regrettez pas votre argent, mais vengez-vous de cette inutile dépense en destinant ce livre, malheureux de ne pas vous plaire, à l'usage qui convient aux mauvais livres ; voilà, mon cher et bien-aimé lecteur, tout ce que vous aurez de moi, après l'assurance certaine que je vous donne que je suis tout à vous.

## RGILE TRAVESTI

## LIVRE HUITIÈME

SUITE

, le polisson, le limaçon, a plus froide glace! · remplir la place Scarron? pour fanfaron. idicule, que mule? chétif ballon, acré vallon rpulence · d'importance! , mais renommé, fort estimé, oujours sans peine, laisir la reine: les courtisans, , les présidens. échaux de France l'abondance.

Il brilla chez les Hollandois, Les Allemands, les Suédois, Chez les Latins, gens pacifiques, Gens naturellement comiques, Aimant la vie et le repos, Laissant la guerre à faire aux sots. Son nom fut jusqu'en Valaquie, Dans l'Archipel, dans la Turquie, Où l'on dit que le Grand Seigneur, Quand il est dans sa belle humeur, Ou bien sur sa chaise percée, Chaise souvent favorisée, Prend un Virgile dans sa main, Pour se tenir l'esprit serein. Et toujours le nourrir de joie; Là, sa belle âme e déploie, Et se fait connaître en détail Par l'un ou l'autre soupirail. Chez le grand Kan de Tartarie Et chez le Czar de Moscovie,

Chez le Perse et chez l'Indien. Chez l'Arabe et l'Égyptien, Entin dans la machine ronde Oui comprend l'un et l'autre monde, Scarron de tous est honoré, Chéri, couru, même admiré. Eh! tu voudrois, ne t'en déplaise, Comme un Jean logne 1 ou comme un Blai-Sur l'Ilélicon, en idiot, (se. Te manifester pour un sot. Pour un Iroquois, un sauvage, En suivant si grand personnage, En imitant si digne auteur, Du bouffonisme tout l'honneur ' As-tu pour la plaisanterie Un fond de polissonnerie Tout prèt dans ton petit cerveau, Assez gaillard, assez nouveau, Pour ne pas craindre une déroute. En voulaut marcher sur sa route? Crois-moi: garde tes quolibets, Tes rébus et tes sobriquets, Pour les habitans de la Seine Fréquentant la Samaritaine 2. Est-ce à toi, poëte crotté, De te donner la liberté D'entrer en lice avec tou maître? Sans toi l'on voit ici paraître Assez d'auteurs, sitflés, bernés, Assez d'imprimeurs ruinés, Assez d'ouvrages méprisables, Assez de livres pitoyables... Halte-là, monsieur l'orateur,

Vous êtes de mauvaise humeups Yous me prenez pour une cruche, Pour un pied-plat, pour une autruche, Un idiot, un sot enfin. Concedo: rien n'est si certain. Savez-vous ce que je sais faire? Si je sais parler ou bien braire? Si mon esprit est de travers? Si je sais mal tourner un vers? De Scarron, ce grand personnage,

Je connois trop bien le ramagre \_ Pour me flatter de réussir. En le suivant dans mon loisin-Il faudroit, la peste me tue, Avoir tout à fait la berlue. Autrement perdu la raison. Et me donner pour un oison. Je ne suis pas encor si bête, Si sot, si dépourvu de tête; Je ne suis pas des partisans De la fumée et de l'encens. Pour encenser ainsi ma veine: Je ne bus jamais d'Hippocrène, Et je m'en tiens à l'hypocras, Boisson des dieux dans leurs repas. Autrement de la Malvoisie. Ou nectar, à la fantaisie De celui qui veut en parler. Pour ma rate désopiler. Je veux chanter d'un ton grotesque, Suivant de loin le ton burlesque De Scarron, maître dans cet art, De l'Enéide plus du quart; Car c'est le tiers que je veux dire. Muse qui m'excitez à rire, Muse bouffonne, prenez soin De votre élève en ce besoin! Courage, petite bayarde. Mon amour, et mon égrillade! Recherchez votre belle humeur: Il s'agit de me faire honneur, Et de me mettre sur la trace Qui conduisit sur le Parnasse Cet esprit rare et merveilleux, Toujours gai, jamais songe-creux, Ce maître en fait de parodie, Oui chez Évandre, en Arcadie, Laissa le pieux Æneas, Prendre un tantinet ses ébats. Et ménager une alliance Dont il avoit grande espérance. Donnez-moi le tour et le ton

Propres pour le conteur bouffon;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voir notre note 4, page 265. Jean-logne ou Jean-lorgne désignait un nisis, un badaud; abréviation de Jean qui lorgne.

<sup>2</sup> C'est-à-dire, pour les badands du pont Neuf.

ose de mémoire. re le fil de l'histoire ieux humain ster en chemin. ue ce fut dans un temple en montra l'exemple. main un encensoir t mettre à son devoir. anlant la machine. r sa droite échine. lessus les autels. narbons immortels, it percé la nappe érable Esculape. le d'un autre Dieu véroit dans ce lieu: nute cette Italie toujours la folie, superstition, a chaque action. il fut se mettre à table, r tout à fait aimable, meurs du festin. donna ce matin. ours à tasse pleine, on et la sirène. etite chauson. lloris ni Fanchon ntes qu'il fit pour rire: pas jusqu'à médire. llut, je le sais bien. ron n'en dise rien. pieux fils d'Anchise anger de chemise, leux coups de rasoir, liers mettre du noir. e sur sa perruque, t blanc sur sa nuque. parer au départ, isoit déjà tard. qu'à fond de cale son sac et sa malle, isser, tout fin neuf, six livres de bœuf. du bœuf à la mode, ge et la méthode ers de ce temps-là.

Puis, tout courant, il s'en alla Faire ses adieux dans la ville. Ce qui n'étoit pas fort utile: Car, quoiqu'il ne fût pas connu. Il vit le gros et le menu. Ensuite, il fut en diligence Étaler sa vive éloquence Au bon roi des Arcadiens. L'assurant qu'il auroit des siens Aussi grand soin que de sa troupe; Qu'en tout temps ils auroient la soupe, Et bon pain de munition : Enfin, avec attention. ll fut ravitailler sa gourde, Et paya ce roi d'une bourde Ou d'un compliment d'amitié. Dont il ne tint pas la moitié. La bourde étoit une assurance D'une éternelle bienveillance, D'une sincère et tendre ardeur Qu'il disoit sentir dans son cϥr Pour le généreux prince Évandre. N'est-ce pas erreur de prétendre, En ces temps-là comme en ceux-ci, De trouver un sidèle ami? Force dehors, force grimace, l mbrassade dans la bonace: Mais le vent vient-il à changer. Peut-on prévoir d'être en danger De servir un jour de ressource Par son crédit ou par sa bourse, Adieu la tendresse et l'ami! Heureux s'il n'est pas ennemi. Et si, refusant ses services, Il ne rend pas mauvais offices. Le bon monarque Evandre crut Dans ce temps-là ce qu'il voulut. Comme il n'est pas fort nécessaire Que j'en fasse ici mon affaire, Retournons à notre Troyen, Oui des mieux trouva le moyen D'enjôler ce roi d'Arcadie Par sa charmante mélodie. Il en cut bel et bon renfort. Avec quoi, marchant vers le port, ll mit ses troupes en bataille Près du revers de la muraille,

Pour leur éviter les gros vents Ou'il faisoit sur mer dans ce temps. Pendant que son infanterie, Et toute son artillerie, J'entends celle de ce temps-là. Comme béliers et cætera. Ainsi que des harengs en caques, Dans des vaisseaux et des caraques S'arrangeoient pour se mettre en mer En attendant la pleine mer, Afin de commencer voyage, Notre Æneas fait du rivage Partir huit ou dix escadrons De cuirassiers, de lancerons 1, Tant des troupes Étruriennes, Que Toscanes, Arcadiennes. Chacun portoit botte de foin, Pour s'en servir dans le besoin, Avec un picotin d'avoine, Peut-être une once de bétoine 2 Pour prendre en guise de tabac, Quand on coucheroit au bivac. Après l'exercice, les marches, Évolutions, contre-marches. Achate et le brillant Pallas Accompagnèrent Æneas, Oui, de crainte d'une déroute, Toujours répétoit ce au'en route Chaque chef devoit observer. Pour qu'en ordre on pût arriver. Vous dirai-je que dans la plaine Les habitans, tous hors d'haleine. Vinrent faire tristes adieux. Chagrin au cœur, larmes aux yeux. A leurs parens, à leurs confrères? On voyoit là pères et mères, Le verre et la bouteille en main, Avec une croûte de pain, Buvant tous le vin de partance.

En racontant leur doléance. « Marche! » fut dit de main en main, Puis le tout se mit en chemin, En témoignant brillante joie D'être utile aux restes de Troie. Æneas, retournant au port, Résolu de monter son bord, Vit de loin, sur une rivière, Un bois de forme irrégulière, Richement muni de lapins, Quoique ce ne fût que sapins. Ce bois, formant une colline, Fut jadis par dame Sabine, D'où nous vient le peuple Sabin, Consacré pour le dieu Silvain. Tarcon, sous son épais feuillage S'allongeant jusques au rivage, Y campoit avec tous les siens, A gauche des Etruriens; Æneas, pour sa bienvenue, Vouloit le passer en revue, Et le faire marcher au port. Afin de revirer de bord. Dame Vénus, sa bonne mère, Lui paroissant dans l'atmosphère, Jambe de çà, jambe de là, Sur un nuage, lui parla En ces termes pleins de tendresse: « Mon cher fils, je tiens ma promesse; Point de chagrin, point de souci, Ta bonne mère en ce lieu-ci Va te nipper de bonnes armes, Qui coûteront un jour des larmes Aux ennemis de ton repos, Qui ne feront pas de vieux os. Si, malgré le Destin contraire, lls se font toujours une affaire D'empêcher que chez le Latin,

Naturellement fagotin 5,

! Ce mot désigne proprement de petits brochets; mais Moreau de Brasey a luimême indiqué plus loin (liv. X) quel sens il y attache :

J'entends par-là les porte-lance, Ou les lanciers. . . . .

<sup>2</sup> Plante sternutatoire ou apéritive, dont l'odeur enivre.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Allusion à Pagotin, le fameux singe de Brioché, du nom duquel Moresu de Brasey fait un adjectif.

prendre racine, repos ton échine. sux, le dieu Vulcain, sa propre main irail de guerre a pair sur la terre. paseil de Vénus, s, trouver Turnus; ats et ferraille a bien en bataille, que ce gros vilain percer ton sein ante alumelle: ette pucelle, oi Latin, du Laurentin. iots, d'une accolade, ıx. d'une embrassade. n digne fils; chêne, yis-à-vis, es belles armes, a cotte d'armes. c le baudrier. grand bouclier. ar parenthèse. ransporté d'aise. oir ce qu'il faisoit, pit et dansoit sarabande. , fut de contrebande, l il la dansa. royant cela, ser sa folie, al peu jolie. neas eut dansé inme un insensé. ue si terrible, si nuisible les Latins, les Laurentins: grosse aigrette e que sa brette, ge imitant le feu, un ruban bleu: s'il fut céleste.

S'il fut turquin ! : point de conteste En ce que je ne sais pas bien, Car mon Virgile n'en dit rien. ll prit, après, la grande épée Que Vulcain avoit hien trempée Dans de bon vinaigre rosat, Pour qu'elle eût couleur d'incarnat ; Ensuite il vint à la cuirasse : La peste! c'étoit une masse D'un airain tout des plus pesans, Des mieux granés, des plus luisans, Preque de couleur de nuage, Dans lequel Phébus fait voyage, Quand il veut priver les humains De ses rayons doux et benins. Il la prit avec sa bretelle, Et la mit sur son escarcelle; ll examina les cuissards. Les gantelets et les brassards. Qu'il trouva de mode nouvelle, Tirant sur couleur isabelle, Fabriqués d'un riche métail Et rehaussé partout d'émail. Un peu trop lourde étoit la lance, Quoiqu'elle eût fort helle apparence; Splendide étoit le baudrier: Mais l'ouvrage du bouclier Étoit la huitième merveille. D'une beauté, mais sans pareille, Difficile à mettre en écrit, A moins d'un transcendant esprit. Vulcain de deviner se pique : Aussi, dans sa vaste boutique, Avoit-il sur ce bouclier. Pour faire valoir son métier. Mis l'arbre généalogique, En ouvrage à la mosaïque, De tous descendans d'lulus, A commencer par Romulus, Ce bon et brave gentilhomme, Oui fut le vrai parrain de Rome, De Rome qu'on chôme aujourd'hui Comme la nourrice et l'étui De tant de braves capitaines, De tant et tant de têtes pleines

première note du VIIIº livre de Scarron.

De grand savoir, en bien, en mal; De Rome, cet original
De bonnes, de mauvaises choses,
Où des montagnes sont encloses,
Dont le grand et vaste circuit
Demande un jour, même une quit
Des plus grandes qui soient au monde,
Pour en faire au juste la ronde.
Mais revenous au bouclier,
Qu'il faut ici versifier.
Pourvu pourtant que je le puisse,
Sans que mon esprit s'étourdime,
Sans que j'en perde la raison,
Et que rime vienne à foison.

D'abord paroissoit une louve, Qui deux petits marmousets couve; Cette louve faisoit le tronc De cet arbre si gros, si long, Qui fait la généalogie D'Ascagne, qui s'est élargie D'une toise, voire de deux, En hommes vaillans, généreux, Ces deux marmousets, quoique frères. Furent cependant deux faux frères, Différens d'esprit et d'humeur. Et n'avoient pas le même cœur. Le cadet fut nommé Romule; Il tenoit un peu de la mule, Ce que l'on connut quand Rémus. Son ainé, portant nez camus, Fut par lui mis tout en javelle, Au sujet de mince querelle Entre eux deux pour les fondemens D'une enceinte de bâtimens: Un docteur, qui feroit l'habile, Diroit une enceinte de ville : Mais pour moi, qui ne le fais pas, De bâtimens je fais grand cas. Car sans eux il n'est point de ville, Sans ville, l'homme est inutile, Sans esprit, sans âme et sans voix, Et ce n'est plus qu'un villageois,

Comme l'est et sera le maire Noirot, cet homme atrabilaire, Qu'après Châlons, en un seul mot, Je définis du nom de sot. Attenant, il avoit mis Rome A peu près et quasi tout comme Rome nous paroît aujourd'hui. Là, l'enlèvement inouï De jeunes filles ses voisines, Que pour lors on nommoit Sabines. Se faisoit voir en grand relief, Dont leur roi montra grand grief, Si grand, que, quoique déhonnaire, ll voulut venger cette affaire, Qui, pour le Romain, sonnoit mal, Car il y parut animal, Mais animal à toute outrance, Dont il fut fort blamé, je pense, Et même en tous temps le sera De qui cette histoire lira. Onc ne fut telle effronterie Ni si grande piraterie Contre le sexe féminin. Qui, pour le coup, ne fut pas sin; Car j'ai lu cette espièglerie, Où j'ai vu que l'une s'écrie: « Maman, on ravit mon honneur, Arrêtez donc cet effleureur Ou maraudeur de jeunes filles, Qui déshonore nos familles.» D'autres se servoient de leurs dents, Des poings, des pieds, de juremens, Donnoient tous les Romains au diable, Traitoient leur roi d'abominable, D'infâme, de poison d'honneur, D'autoriser le suborneur. La coquette en étoit bien aise, Et crioit : « Fadaise! fadaise! Compagnes, faites comme moi, Vous n'en mourrez pas, sur ma foi, Puisque vos mères sont en vie1. Humanisez-vous, je vous prie,

¹ Cette pitoyable et inconvenante plaisanterie paraît imitée d'une chanson bien connue de Gaultier-Garguille :

> Ma mère n'en est pas morte, Je n'en mourrai pas aussi.

era ni plus ni moins, avez tenir vos coins.» , gentille et fringante, oit des pas de courante. : « Liberté! liberté! » it un air de fierté. ontorsions et mines. imables, toutes lines; es et frères hurloient. eurs armes prenoient, 'ensuivit grosse guerre temps occupa la terre. rès de cet enlèvement t faire le serment roite et longue alliance, lepuis de conséquence, suiets du Sabin de ce fier carabin alus ou de Romule, ii-même la formule ité de bonne amitié dirois bien la moitié enu, si plus ne passe, iis longtemps je ramasse :les de bout en bout; temps, qui dévore tout. rivé d'une partie, n'est pas à garantie aucune facon. pas une trahison able, même fort noire. enlever de l'histoire sårs et meilleurs lambeaux. it et tant de grands cerveaux dérangé la cervelle er cette parcelle, isfaisant leurs esprits, prillé dans leurs écrits? nains gardèrent les filles gré de leurs familles,

Mais ils les gardèrent sans bien: La Sabine, pour dot, n'eut rien, Ce qui, daris le temps où nous sommes N'accommoderoit pas les hommes, Grands épouseurs, si gros argent De la fille est le contingent.

Là, plus haut, dans un réceptacle, Paroissoit le triste spectacle Ordonné par Hostilius Touchant le traître Mésius, Qui, sans rougir, tourna casaque A ce Romain, dans une attaque, Faisant la guerre aux Fidenats, Les inventeurs des cadenats, Dont il fut, par quatre haridelles, Mis en quatre égales parcelles, Qui le mirent au rang des morts En partageant ainsi son corps.

A gauche paroissoit l'histoire Que force gens ont peine à croire, Du redoutable Porsenna. Que, dans sa fureur, asséna D'intention le fier Scévole : Ce n'eût pas été poire molle! Si sa dague eût bien rencontré: Il l'auroit du moins éventré, Ce qui n'auroit, pour sa tripaille, En vérité, rien fait qui vaille. li rebroussa pourtant chemin, Emmenant avec lui Tarquin, Dont on conte histoire plaisante, A mon sens trop réjouissante Pour ne la pas coucher ici En détail un peu rétréci. On conte donc qu'une Lucrèce, Belle, mais faisant la diablesse, La cruelle et revêche aussi, Avoit à ce tyran transi En plein donné dans la visière. Contrefaisant la minaudière.

lisait ne promettre pas poires molles, ne point menacer de poures molles, re des menaces sérieuses qui devaient être suivies d'effet :

Ils ont donc mes verres cassés? Dit Jupin. Ah! c'est trop d'audace; Ah! visiment, je ne les menace De poires molles.

(Typhon, I.)

Et croyant que ce fier Tarquin Du moule de son casaquin Lui feroit, dans un hyménée. Sentir le poids quelque journée. Parbleu! la belle mit auprès. Dont s'ensuivit fatal décès, A peu près de cette manière. Soit qu'elle fit toujours la sière, Chose rare dans ce temps-ci, Où, pour un simple grand merci, Souvent la plus fière donzelle. Encor mieux que la moins cruelle. De l'amour prend une lecon, Et laisse comme à l'abandon Aller au matou son fromage, Ce qui dérange le ménage, Met le désordre à la maison : Encor veut-on avoir raison Et suivre des autres la trace. Tant on a poussé loin l'audace, Et tant le sexe féminin Est devenu doux et bénin! Bref, notre vestale Lucrèce Fit ou ne fit pas la tigresse; C'est ce qu'on n'a pu bien savoir, Comme bientôt vous l'allez voir. Tarquin n'en voulut pour épouse, Quoique de fois bien dix ou douze ll lui parlât de son amour Sans aucun espoir de retour. Piqué de perdre son amorce, Soit de gré, soit de vive force, Ce tyran voulut, par honneur, Cueillir le premier cette fleur Dont Lucrèce faisoit parade, Tant y a qu'elle cut bonne aubade. Peut-être bien qu'il l'effleura. Car la belle se perfora. Ou d'un couteau wancha sa vie. Oue ce Tarquin avoit salie Par cet endroit déshonorant. Si ce fut après ou devant, C'est un point obscur dans l'histoire : Ce que je sais, c'est qu'à sa gloire Rome fit dresser des autels Pour qu'à l'avenir les mortels. Charmés d'un si sensible exemple,

Vinssent l'honorer dans son temple. Mais retournons à Porsenna : Avec lui Tarquin s'en alla, Avant perdu toute espérance De rétablir sa corpulence Sur l'éclatant trône Romain, D'où Rome l'avoit, en gredin, Chassé, ne voulant plus de maître; Ce que Rome fit bien paroitre, Établissant le consulat Oui se soutint avec éclat. On voyoit là le brave Horace Suivre de Porsenna la trace, Faire sauter l'arche d'un pont Dont ce Porsenna fit un bond, Mais un bond partant de colère, Oui lui rendit l'air tout sévère. Il bondit donc bien autrement, Quand il vit, presque au même instant. L'intrépide et fière Clélie A ses yeux faire la folie De passer à nage dans l'eau, Pour conserver sa belle peau De la libidineuse rage De ce tyran brute et sauvage, Toujours prêt, comme le grivois, De brusquer un friand minois. Là. Porsenna lève le siége. Et fait marcher son dru cortége Chez lui, par le plus court chemin. Pour conserver son parchemin. Sur le bouclier, vers la cime, Le dieu Vulcain, savantissime En l'art de buriner l'airain. Avoit, de sa crasseuse main, Mis Manlius au Capitole, De Rome autrefois la boussole. Oui le gardoit contre les Goths. Les Gaulois ou les Visigoths: N'est-ce pas tout un, je vous prie, De peur que d'une menterie L'on ne m'accuse en cet endroit, Moi qui suis mon chemin tout droit? J'aurois vrai chagrin, je vous jure, Si l'allois faire telle injure A la savante antiquité. Sans demander la vérité.

oit du roi Romule et son vestibule. uvert modestement , mais si simplement, assé pour l'apanage un vacher de village. i-ie d'un hameau. njon paroît peu beau. on vovoit une oie ile en signe de joie, rin, de voir les Goths aits, bien sur leurs ergots. eux blonds, belle parure, habits bonne dorure. nieux taillés et plantés, s, croupés et crêtés, main la javeline. rasse sur l'échine. rusés de Gaulois oussailles et les bois t de nuit droit à la ville; marche fut inutile. i des faibles oiseaux. 1 courut aux faisceaux ra de la muraille. t là mis en bataille. a chasse aux Gaulois. de cent de ces matois fossé de la ville 'ils ne firent gille 1. roit, des Saliens tres Luperciens la grotesque danse, rande irrévérence, on v dansoit tout nu, être montrant son cul chastes dames Romaines. uivit Samaritaines. s les gouffres de Pluton, éiour d'Alecton. neures infernales. our des Saturnales. souffrirmaints tourmens, it grincemens de dents. tend force blasphèmes,

Où l'on fait de trop longs carêmes, Où l'on ne voit que des crapauds, Des dragons et des lionceaux. Des chaudières d'huile bouillante: Où, par l'ordre de Radamanthe, L'on sauce et ressauce les gens Qui n'ont pas été bons vivans. Là, l'un fait pitovable moue, L'autre toujours tourne une roue : Celui-ci se trouve dans l'eau, Près de la bouche un hon morceau, Sans pouvoir ni manger ni boire; Celui-là lit dans du grimoire; L'un est bouilli, l'autre roussi, L'un est grillé, l'autre farci; Enfin c'est chose abominable, Oue voir la boutique du Diable. Comme elle est sur ce bouclier. Là, l'on y voit, tout le premier, Catilina dans la détresse. Mourant de peur ou de tristesse. Pour avoir des mieux conjuré, Et le nom Romain abjuré, Même son sang, et sa patrie, Ce qui sa gloire a fort flétrie. Mais vous ne savez pas pourquoi? Le saurai-ie donc mieux? Ma foi. J'ose avouer qu'en fait d'histoire Je n'eus jamais bonne mémoire. Surtout dans cette occasion. Qui dit Romain, dit action Belle et d'honneur, toujours de mise; Aussi sans feinte et couardise, Ce peuple a toujours combattu Pour la gloire et pour la vertu, Fors donc ce traître à sa patrie, Catilina, dont la folie Étoit d'avoir le consulat : C'étoit donc bien pour lui, le fat! Et parce qu'un autre eut sa place, Ce lime-sourd, de race en race, A laissé d'une trahison L'exemple et la punition, Sans y penser, voilà l'histoire, Oui vaudroit bien un coup à hoire.

e plongeon, s'ils ne s'enfuirent pas. Voir notre note 1, p. 55.

Si l'on buvoit en rimaillant, Comme l'on fait en travaillant; Car, en ouvrage d'exercice, On boit, on mange, on cause, on pisse On fait l'amour, et quelquefois On travaille à planter du bois, Ce qui vulcaniser s'appelle, Chez la moins coquette fenielle.

Mais, à propos du dieu Vulcain. Je quitte souvent son burin. Pourrois-je en bien trouver lattrace? Qui peut occuper cette place, A l'autre côté, vis-à-vis De ces infortunés réduits? C'est le séjour de l'abondance, Où l'âme vit sans repentance, Sans chagrin, peine, ni douleur; Avant toujours avec honneur Su profiter de cette vie, Sans se remplir de la folie Ou'on nomme excès de vanité, Et sans donner dans la fierté; Bref, sans avoir, dans sa jeunesse. Témoigné la moindre faiblesse Pour la donzelle ou pour le vin. Nos ennemis, pour le certain, En ce que tous deux nous font faire Pour le plus souvent le contraire De ce que faire nous devons, Du moins de ce que nous pouvons. Là, le sage Caton, bon juge, Rend la justice sans grabuge, Montrant qu'il faut être pieux, Pour être au rang des bienheureux.

Dans un cartouche de dorure, Faisant du milieu la parure De ce houclier si vanté, Vulcain avoit représenté Une mer de vagues enflée, Ou bien une onde boursouflée Par le combat ou chamaillis De deux mutins de vents coulis. On vovoit sur cette eau salée Une magnifique assemblée Des aquatiques habitans, Des petits, médiocres et grands, Tous attentifs à la curée Ou'Auguste dans cette contrée Leur préparoît, dans un combat Où chaque poisson eut son plat. Dans le centre, on voyoit les flotte Où turbots firent matelottes A la bataille d'Actium, Dont chantèrent le Te Deum Les Romains dans le Capitole; Où, sans donner dans l'hyperbole La musique qu'on y chanta Mille fois mieux s'exécuta Oue cette fade mélodie Ou'on pourroit nommer rapsodie, Dont nous bercent les deux Campra Avec leurs mauvais opéras. Le vaisseau que montoit Auguste Dont l'apparence étoit auguste, Paroissoit là, tout brillant d'or, D'autant plus qu'il portoit encor De Rome le Dieu domestique. Le sénat, avec sa boutique, A l'exception des greffiers, Qui n'étoient nullement guerrier Ou qui ne jouoient de la hache Que sur le plancher de la vache. On voyoit Agrippa surtout, Allant, courant, volant partout, Faisant donner de l'eau-de-vie, Vis-à-vis la flotte ennemie. Pour se préparer au combat, Où ce Romain avec éclat Gagna couronne triomphale, Que les Romains nommoient nava Antoine, des lointains climats Ayant riflé s jusqu'aux goujats,

<sup>4</sup> André Campra (1660-1744) donna ses deux premiers opéras sous le nom son frère, à cause de sa place de maltre de musique à Notre-Dame. Ce fut, en pit de la plaisanterie de Moreau de Brasey, le meilleur compositeur entre Leurlier et Rameau, et l'œuvre poétique de notre officier est loin de valoir les opéras de calui.ci

<sup>\*</sup> Rifler, enlever, s'emparer par force.

roir le vent en poupe, E nombreuse troupe. rulant morguer César. ord, comme un Jaquemar, emploit dans sa suite. rès paroît chattemite, les Egyptiens, , des filous, des vauriens 1. rable Cléopâtre. inventrice du plâtre, ırds et décoctions. res brimborions rt la femme coquette. mans elle veut emplette, voudroit en tous temps, iver, comme au printemps. uivi des Barbares, ens et des Tartares. s noirs comme corbeaux, bre d'Orientaux, frit la bataille; ne faire rien qui vaille, it pas se presser ropos commencer. l'une et l'autre flotte se poussoient la botte. t si grand carillon. rit pâlir un saumon : fit une écrevisse. : cruel exercice, sit que dards en l'air vite que l'éclair ; olans brûler les toiles, les cordages, les voiles; s dans l'eau faisant effort, rantir de la mort. t contre une barbue; oit une morue; sabre en sa main. it contre un dauphin. faisoient la cabriole, e gobergeoit la sole; vit rougir son eau; perdit son chapeau,

Et sa donzelle Cléopàtre Y perdit son beau teint d'albâtre, Qui devint couleur de souci; Elle y perdit son sistre aussi, Dont elle rapimoit ses troupes. Oui, ne pouvant dans leurs chaloupes Manœuvrer comme dans un bord, Alloient luttant contre le sort, Voulant empêcher la baleine De les nicher dans sa bedaine. Là, les dieux des Égyptiens, Tous des animaux, fors les chiens, Sur leurs vaisseaux, tous en peinture, Faisoient trop risible figure: En effet, de voir un crapaud, Brette au côté, plume au chapeau, Rondache au bras, au poing la lauce, Sous Anubis, dont l'insolence Osa s'attaquer à Vénus, A Minerve, au dieu Neptunus, C'est une vision grotesque Oui rend notre Maron burlesque. Vulcain, au milieu des hasards, Avoit buriné le dieu Mars. Combattant d'estoc et de taille, Pour faire gagner la bataille A César, ce grand empereur. On y voyoit, mais en fureur, La Discorde assez délabrée, Portant robe fort déchirée, Semer la crainte et la terreur, Le désordre avec le malheur. Sur la flotte de Cléopâtre, Cette princesse opiniatre, Que Bellone d'un air serein Suivoit le fouet à la main. Apollon, sur le promontoire, Faisoit une action notoire: Armé d'un arc et d'un carquois, A César il tailloit du bois, Faisant des mieux jouer la flèche, Au grand délice de la sèche Lt de ses confrères nageans, Oui donnoient le bal à leurs dents.

· joue sur le double sens du mot égyptien, terme dont on se servait lésigner les bohémiens et vagabonds. Vulcain, lui, faisoit l'air austère. Et faisoit partir de colère Ses traits plus vite que le vent. Dont on vit bouleversement, Chacun cherchant à fond de cale D'éviter sa main libérale. La déroute chez l'Indien, Chez le Maure et l'Égyptien, Se mit d'une telle manière, Qu'on quitta le front de bandière. Tout fuvoit en confusion: La reine, avec attention, Vouloit, par une prompte fuite. Se mettre à couvert, et sa suite. Elle invoquoit les vents, les dieux, Pour ne pas périr en ces lieux; Mais les dieux, et les vents contraires, Avoient entre eux d'autres affaires Que de la tirer d'embarras. Ayant conclu que son trépas Devoit suivre cette bataille, Où les poissons firent ripaille. Auguste enfin eut le dessus. Et mit à sec Antonius: Ensuite il fut, en galant homme, Reçu dans la ville de Rome, Où de triomphe il en eut trois, Et tous les trois, tous à la fois, Dans lesquels il fit la folie De vouer aux dieux d'Italie Trois cents temples tout d'un seul coup, Ce qui se sit de bout en bout. Enfin, là, Vulcain représente Du Romain la joie eclatante, Les jeux, les applaudissemens Et les autres amusemens.

D'un triomphe suite ordinaire,

Où chacun se fait une affaire De signaler sa vive ardeur. Pour faire à César tout l'honneur Que méritoit telle victoire. Les dames chantoient à sa gloire Des hymnes au pied des autels, Et les prêtres des Immortels, Pour l'expiation des crimes, Égorgeoient des bœuss pour victime= 👄 Bref, sur une selle à trois pieds, Sans dais ni sans tapis de pieds. On voyoit le maître de Rome, Assis comme l'est un autre homme Même avec bien moins de facon. Devant le temple d'Apollon, Sans faire la moindre bévue. Passer les présens en revue Ou'apportoient et chefs et soldats De tous pays, de tous climats. Figurez-vous la grande joie Qu'eut le héros sorti de Troie, Ouand il eut tout considéré Et ce tout longtemps admiré. Au ciel il éleva sa vue, Puis, soupirant sur la cohue Qui devoit régner après lui, Il prit Pallas pour son appui, Et fut sur le port, où ses troupes Par ordre montoient les chaloup Pour arriver dans les vaisseaux, Dont il devoit, fendant les caux. Porter secours à son lule, Qui devoit être de Romule Le père ou l'aïeul pour le moins ; Ce qui fit qu'il prit de grands soius Pour aller joindre sa séquelle, Que Turnus de tous points harcelle.

## 'IRGILE TRAVESTI

## LIVRE NEUVIÈME

le pieux Énée é de la destinée, rumine à loisir ble déplaisir ir sa géniture a jeune fressure l'un terrible ennemi, son nouvel ami, i né sans ressource, ns lieu, gite ni bourse, ge, sans valet, hourrique ou mulet, i, pour tout potage, e, de hon parage, out lieu son tenant, oit, son ami constant; toute l'Arcadie, a, la Lombardie, , Etruriens, et les Phrygiens; s qu'en Italie

Chaque monarque a la folie D'aller secourir le Troyen, Junon sait trouver le moven D'exciter son bon ami Turne, Tranchant pour lors du taciturne Dans le bois d'un de ses aïeux, Faisant le fond d'un vallon creux. Junon, de la voûte azuréc, Fait descendre en cette contrée L'aimable lris portant beau teint, Visage frais, air doux, screin, Port de reine ou bien de Vestale, Tant son port éclatant étale De la pudeur le passe-port. Mais laissons là son air, son port, Asin d'écouter ce que chante Cette ambassadrice touchante. Siffiée, en pouvez-vous douter? Que diantre auroit-elle à chanter? A moins que Junon, en furie, Ne s'en serve en espièglerie

De cette voûte les pilastres,

Contre le prudent Eneas; De le berner n'est-on point las? lris tire droit au bocage; Est-ce p ur vendre un pucelage A ce Turnus de frais tondu. Sur l'herbe assis, dessus son cul? Non, car, après la révérence Nécessaire en telle occurrence. Elle lui dit : « Mon beau monsieur. Je suis fort votre serviteur. Je veux dire votre servante: Junon, des cieux la présidente, S'offense de votre repos, Et veut que vous cassiez les os A ce Troyen à face blême, Qui depuis longtemps fait carême. Il a quitté tous ses vaisseaux, Son camp, ses troupes, ses drapeaux, Et doit être à la cour d'Évandre : Turnus, allez, courez le pendre: Prenez la poste, et, de ce pas, Partez pour lui rompre les bras Ou lui mutiler une jambe. Vous êtes frais, dispos, ingambe, Hardi, vigoureux et vaillant... Mais non, allez brûler son camp. Comme on fait un nid de chenilles: Saisissez-vous de ses guenilles, De ses poulets, ses chapons gras...» Turnus, alors, mit chapeau bas l'our haranguer cette Lucrèce. Elle, aussitôt, tournant la fesse Vers la céleste région, Fit, en partant, un demi rond. Et gagna la voûte azurée Quasi comme une écervelée, Tant elle partit brusquement. Turnus, dans le même moment. La connut pour l'ambassadrice. Et le réservoir de malice De la furieuse Junon. « Arrêtez donc, petit trognon, Lui dit le prince solitaire. Vous qui de ce beau luminaire, De la terre comme des cieux, Tenez cet éclat radieux Qui vous fait, sur les autres astres, | Troyens, voici les ennemis!

Briller d'un seu toujours nouveau. Revenez donc, friand morcesu, Dire qui vous a fait descendre Dans ce vallon pour me surprendre. Est-ce la déesse Junon? Ou Jupin? pour celui-là, non: te seroit pour moi trop de gloire, Si j'avois place en sa mémoire. Venez donc, divin arc-en-ciel, Venez me ruconter saus fiel Si je dois prendre à bon augure Votre discours à ma figure. A tout hasard, dans cet instant, l'obéirai, mais promptement. Ces mots dits, il fit sa prière A sa coutume, à sa manière, Puis il fit marcher ses soldats, Ses équipages, ses goujats, Son suisse à barbe retroussée, Fit aiguiser sa grande épée, Tripoliser ses boucliers Et décrotter ses deux souliers: De plus endossa sa cuirasse. Pour épargner à sa carcasse Coups d'estocs ou bien d'espadons. Ensuite il vit ses bataillons Et fit après marcher l'armée. Tremblante, et de crainte alarmée, D'aller à la gueule des loups Risquer de gagner mille coups. Messape menoit l'avant-garde, Portant en main ·a hallebarde: Les deux Thyrée alors étoient Au corps de réserve, et marchoient, Tous deux converts de leurs rondaches A l'arcon ils avoient des haches Qui coupoient ce qu'elles voyoient, Et qui personne n'épargnoient. Partout éclatoit la dorure, Le passement et la guipure. Le clinquant et le gros velours, La peau de tigre et la peau d'ours. Caïque, voyant la poussière, Cria d'une voix meurtrière: «Au volcur! au feu! mes amis;

urs faisons les soudrilles. là ces pauvres filles ramageons l'amour: it bientôt leur tour.» une mâle assurance, ur faire résistance, , pelles et fourgons. iets, fourches, fourchons. 1 lieu de pot en tête, i faisoient une crête. me arquebuse à croc, 3 ils eurent en troc habitant de Carthage. més pour faire rage. usqu'aux margajats 4 s faux. des coutelas; ièrent sur les murailles. t les funérailles aivant Turnus. is moins que bibus . 'rovens se postèrent. nparts se retranchèrent. garder leurs vaisseaux. ouvrages nouveaux. c ses chefs s'avance; ers, porteurs de lance. après les commandans. braves, les fendans. 1s, ne vous déplaise. , fort à son aise. al marqué de blanc, e, à gros flanc, at appelé pic. tir d'Ethiopie, ipier à hon marché ut point harnaché. ourtant qu'une rosse ips traîna le carrosse oncle ou son cousin, l'il étoit roussin. ite cohorte.

Oue l'ardeur de voler emporte, Il va jusqu'aux murs des Troyens Pour essayer par quels moyens Il pourroit entrer dans la ville Mais le commandant, homme habile. En avoit bouché tous les trous. De peur d'y voir ces loups-garous. Lors Turnus, dans cette équipée. Resta, dans la main son épée. Au pied du mur, aussi piteux Qu'une poule qui perd ses œufs. Imaginez-vous, je vous prie, Un loup près d'une bergerie, Mourant de faim près d'un gibier Restaurateur de son gosier Et de son estomac avide; Là, comme la faim est son guide. Et qu'il ne peut la contenter, On le voit hurler et gratter Pour, s'il se peut, rompre le plâtre: Il s'escamote aux yeux du pâtre, Cherchant l'endroit le plus obscur Pour se faire un jour dans le mur; Mais, sa tentative étant vaine. En hurlant il reprend la plaine. Ainsi le prince Rutulois, De colère étant aux abois. Pissa dans ses larges culottes, En remplit une de ses bottes, Puis l'ôta pour en renverser Ce que d'eau s'y put amasser. Il eut beau frapper à la porte Et jurer « Le diable m'emporte, Si je ne vous fais tous périr! » Au diable qui voulut ouvrir. Ce Turnus, de honte et de rage, Piqua des deux vers le rivage, Pour mettre voiles en lambeaux Et pour brûler tous les vaisseaux. Aussitôt la cavalerie. Se joignant à l'infanterie.

; ici petits garçons. Ce mot désignait aussi un ancien peuple du Brésait : parler margajat, pour parler un langage barbare et inconaure moins que rien. Cette locution était très-usitée, surtout au dixle, parmi les écrivains comiques et familiers. On disait des ratsons r de neu de valeur. soites, ridicules, etc. La torche en maiu ou le tison, Alloit tout réduire en charbon. C'est ici, babillarde muse. Que l'on va me croire une buse, Si je ne fais bien le récit De la cause qui suspendit Dans ce temps si proche incendie, Laquelle auroit privé de vie Les Troyens et leur général, De la ruse l'original, Aimé de Dieu, craignant le diable. Homme d'honneur et raisonnable : C'est le dévot père Æneas. Le roi des pieux, des béats, Connu partout pour un cœur tendre, Qui pour lors étoit chez Evandre, Au-dessus du mont Palatin. Ignorant que le Laurentin Lui tailloit terrible croupière. Muse, dis-moi donc la manière D'entrer dans ce récitatif D'un air contrit, d'un ton plaintif. N'ai-je pas lu, petite belle, Qu'autrefois madame Cybèle, Mère des dieux, du grand Jupin, Et protectrice du sapin, Lui fit un jour cette harangue; Saurois-je dire en quelle langue? Non, car je ne le sais pas bien, Ma foi, je n'en dirai donc rien : « Mon fils, des cieux le roi, le maître, Vous me voyez ici paroître Au pied de votre tribunal. Ce n'est pas pour vous faire mal; Le mal que je vous veux m'arrive, M'étant arrivé qu'il s'en suive Oue ie sois accablé de maux. D'ennuis, de soucis, de travaux! Or su , sans tant de préambule, J'ai fait bâter exprès ma mule, Pour venir dans votre palais Impiorer une grâce... Mais Vous avez tout l'air d'un Jocrisse,

D'un homme outré de la jaunisse,

Vous êtes pâle et tout défait; Mon fils, qu'est-ce qu'on vous a fait? Vous avez la mine effarée. Junon, de quelque échauffourée Vous auroit-elle régalé. D'un coup de son bec affilé? Auroit-elle, en femme jalouse, Disputé les droits de l'épouse, Ou bien contrôlé votre front Au coin d'un insoussrable affront Quand la femme a la carte bland 🖜 Souvent elle prend sa revanche; Si l'époux porte ailleurs ses vœu 💳, Elle sait éteindre ses feux, Et l'on voit que, pour l'ordinaire 🕳 💂 Le premier venu fait l'affaire. Reprenez donc un air plus doux " Il est assez de fous sans vous: En faveur d'une bonne mère, Laissez donc là votre colère, Et. favorable à mon discours, Écoutez-en bien tout le cours. l'avois jadis sur éminence Une forêt de conséquence, De sapins, que j'aimai longtemps. Par charité depuis un temps, C'est à-dire de cette anuée, J'en sis un don au brave Énéc, Prince Troyen, grand amateur De lauriers, de gloire et d'honneur. De ces sapins (fors la calotte', Il en fit hâtir une flotte De plus de cinquante vaisseaux, Pour se promener sur les eaux. Et pour, de contrée en contrée, Moner sa troupe délabrée Chercher asile en quelque port, Contre l'injustice du sort, Et votre quinteuse d'épouse, Qui voudroit dans une belouse Amasser Troyens sur Troyens, Ou les mettre dans les liens. Or done, mon fils, je vous supplie (En ce cas, ce n'est pas folie,

Belouse, blovsc. Proverbialement, on dit qu'on a mis quelqu'un dans la blovse, quand on l'a mis en prison. (Dict. de Furetière.)

esse assurément) stit ou grand vent, grêle et l'orage. ongueur de voyage. ueils ni rochers. t à ses nochers ıx, à ses cordages, i ses bagages, ui seront dessus. i-je enfin de plus ?... auriez-vous à me dire? r, dans son ire: ez suffisamment, : contentement; e m'embarrasse. ine, et me tracasse. s de bonne foi? aura-t-on de moi, ; cette corvée n messire Énée? vaisseaux d'un mortel droit d'immortel? au'on me berne. baliverne iesser Jupin rotre sapin. ur ne pas déplaire débonnaire, vous les conserver, es préserver : ont fini leur course. une à l'autre Ourse. divinités ces, de beautés, nphe Galatée. le Nérée. mon grand juron, lu Tibre? Non, yx je ratifie et je certifie sire Æneas, aux seront là-bas agantes pucelles. les demo selles ı pays Latin, er Laurentin.» t tout d'une traite.

Jupin fut se mettre en retraite Entre deux draps dans un hon lit, Où je ne sais pas ce qu'il fit. Or voici donc cette journée Tant promise au beau sire Énée. Quand Cybèle aperçut Turnus, Elle cria du ciel : « Abus; C'est bien à toi, pauvre figure, De faire à mes sapins injure, Toi, général des Myrmidons, Des Kutulois, tous grands coions! Tu brûlerois, je t'en assure, La mer, plutôt que ta brûlure S'attache à ces vaisseaux sacrés, De nos dieux mêmes révérés. Vous Troyens, n'ayez plus d'alarmes, Courage! allons, laissez les armes : Je vais ranger ces fiers-à-bras, D'un seul mot je les mets à bas. Je vous venge de leur injure. Par une ample déconfiture De leurs chefs et de leurs soldats, De leurs marmitons, leurs goujats. Çà! pas tant de cérémonie; Vaisseaux, changez-vous, je vous prie, En Naïades, dans ce moment, Et m'obéissez promptement. » Chaque vaisseau rompit son cable, Ouitta son ancre avec le sable. Et parut Nymphe sur le port. Ce qui Turnus étonna fort. Il en eut mal à la poitrine. Messape en retin! son urine. L'ainé Thyrée et son cadet, Vidoient en ce temps le godet; Le godet en tomba par terre, Avec un beau flacon de verre. Lesquels se trouvent fracassés, Ils en curent un pied de nez. Le Tibre en arrêts sa course, Et remonta jusqu'à sa source: Bref, tout compté tout rabattu. Le camp en fut fort abattu. Le seul Turnus, loin de s'abattre, Excitoit ses gens à se battre A peu près de cette facon : « Amis, il faut avoir raison

De cette vagabonde troupe, Et la priver de manger soupe Iln jour dans le pays Latin. Il faut se lever plus matin Que ne fait leur bon père Énée, Qui dort la grasse matinée Chez Evandre, au mont Palatin, Pour attraper le Laurentin. Armez-vous, troupes Laurentines, Rutuloises et vous Latines, Allons nover tous ces cafards, Ces Troyens, ces francs Jaquemars. Ces lâches n'out plus d'espérance De s'échapper en assurance : Ils sont privés de leurs vaisseaux, Et renfermés dans leurs travaux. Allons en faire un cimetière, Leur faire mordre la poussière, Les chasser de leurs houlevards, Les assommer sur leurs remparts. Point de pitié, mais grand carnage, N'épargnons le sexe, ni l'âge; Tuons, massacrons, violons, Brûlons, saccageons et pillons. Soyons donc tous leur rabat-joie, Et montrons-leur, ainsi qu'à Troie, Que, pour les régaler d'un bal, Il n'est pas besoin de cheval. Ni de s'enfermer dans son ventre : C'est en plein jour qu'il faut que j'entre Dans le fort de ces fanfarons. De ces bannis, de ces larrons. Qui d'entre vous m'aime me suive : Des Grecs c'est une récidive. Pour ces scélérats, ces Troyens, Plus que filous, plus que vauriens. Mais la nuit vient, allez repaître, Et demain, sans aucun peut-être, Je leur donnerai tout de bon Et l'aubade et le carillon.» Cependant le sameux Messape

Près du mur disposoit la sape; Par ploton il serra le fort.

Et se retrancha vers le port. Quatorze Rutulois en nombre Observoient les remparts à l'ombre; Chacun d'eux avoit cent soldats, Aguerris et faits aux combats, Tous habillés à la liomaine, Nais maîtres en fait de fredaine; Ils se relevoient tour à tour, Allant, à la gueule du four, Prendre un petit pâté pour boire, Afin d'étourdir leur mémoire Sur les desseins du lendemain. Ils se donnoient de main en main Du meilleur vin à tasse pleine. Ainsi réchauffoient leur bedaine, Dans les ténèbres de la nuit, Les Rutulois faisant grand bruit. La dolente troupe Troyenne, Près de la région moyenne, De ses remparts de haut en bas, Des ennemís suivoit les pas. Cependant le sage Mnesthée Disposoit sa troupe hébétée Sur les angles des boulevards, Chacun dessous ses étendards. D'autre côté, le fier Séreste, N'ayant pour habit qu'une veste, Pour être léger et dispos, Ne se donnoit aucun repos. Après avoir à la sourdine Sous le donion fait une mine. Il mit ses soldats près des murs, Dans les endroits les plus obscurs. Le preux Nisus gardoit la porte. Peste! il n'avoit pas la main morte: S'il assaisonnoit un soufflet, C'étoit bien pis qu'un gantelet; ll étoit friand de la lame, Des Troyens gardoit l'oriflamme, Et savoit lancer javelots Bien mieux que tous les Lancelots 1. Ida, la nymphe chasseresse, L'avoit au Troyen, par tendresse,

<sup>4</sup> Lancelot du Lac, l'un des douze chevaliers de la Table ronde, est le héros de l'un des romans les plus célèbres du moyen âge, écrit primitivement en Istin par un anonyme. Son nom est devenu un terme générique.

Pour une reprise d'amour Donné pour marque de retour. Près de lui le jeune Euryale, De qui la belle bouche exhale Odeur qui vaut bien l'ambre gris, Le baume qu'on fait à Paris, Celui qu'on trouve en Allemagne, A Rome, au pays de Cocagne, Je veux dire dans le Pérou, Ou dans la ville de Trévou, Ville à présent de conséquence, L'un des bureaux de la science, Une boutique à beaux écrits, Le réservoir des beaux esprits, Et la célèbre Académie Des sciences rimant en mie; Entin, l'Athènes de nos jours 1. Mais retournons à mon discours.

Près de Nisus en sentinelle, Étoit ce miroir de pucelle, Ce mets délicat en amour, Friand, dodu, mais fait au tour, Et plus blanc qu'une jeune fille, Peut-être héritier de famille. Il étoit doux comme un mouton, Navoit point de barbe au menton, Jouoit de la basse de viole Plus vite que ne part Éole, Du fifre, du psaltérion, Du luth, du manicordion ?;

Il tiroit bien une arquebuse. Savoit mieux boire à la Méduse. Chanter, danser, fesser son vin <sup>s</sup>, Sans faire tort à son prochain. L'un sous l'autre gardoit la porte, De peur qu'aucun soldat ne sorte. Cet Euryale et ce Nisus, Tous deux ennemis de Turnus. S'aimoient, dit-on, à la folie, Et s'étoient pour toute la vie Juré cette tendre amitié. Considérant avec pitié Le sort de leurs compatriotes, Prêts à ne jamais porter bottes, Prêts à ne plus manger de pain, Prêts à mourir le lendemain, A son ami, d'une voix forte, Nisus parla de cette sorte : « Je sens dans le fond de mon cœur Certains transports, certaine ardeur, Qui, sur ma foi, n'est pas de paille. Je vois qu'il faut que je chamaille, Et que je fasse aux Rutulois Sentir un peu quel est le bois Dont je me chauffe en ma colère. Quoi ! ce Turnus nous vitupère! Et, tout ainsi qu'un marmouset, Nisus gardera le tacet ? Non, non, je veux chez le Rutule Faire aujourd'hui ferrer ma mule\*,

I Trévoux était le siège d'une célèbre académie de pères jésuites. Louis-Auguste de Bourbon, prince de Bo ubes, y avait établi une imprimerie très-importante en 1805, et les révérends pères y publisient, avec son aide, depuis 1701, un journal littéraire très-répandu, sous le nom de Mémotres de Trévoux, journal qui comptait parmi ses rédacteurs les pères Buffler, Bougeant, Castel, du Cerceau, de Tournemine, etc. On connaît les épigrammes de Boileau contre les journalistes de Trévoux, qui l'avaient attaqué en sous-ordre, à propos de ses nombreuses imitations des poètes anciens. Une autre des principales publications de cette petite académie fut le Dictionnaire de Trévoux, 1704.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le psaltérion était un instrument de musique à treize rangs de cordes. Le manicordion ou manichordion, instrument de musique à clavier, et à soixante-dix cordes de laiton ou d'archal. Ce mot vient du grec μονος, un, parce qu'il n'eut d'abord qu'une corde: le nom est resté, quoqu'il soit maintenant un contresens.

<sup>3</sup> Fesser... se dit aussi de ce qu'on a hientôt expédié. (Dict. de Furetière.) Ce terme, tombé en désuétude, signifie donc ici boire à tirelarigot, à bouche que veuz-lu.

<sup>\*</sup> Ferrer ma mule. Cette expression, si elle n'est pas prise ici dans le sens pro-

٠

Jouer du bâton à deux bouts'. Et le percer de mille trous. Son camp regorge de s lence; D'ivrognes; ergo, sans défense : Voici le temps, le lieu, le jour, Oue je dois faire un maître tour. Nos Trovens demandent Enée: Que je ferois bonne journée Si je pouvois, par ce ravin, Aller droit au mont Palatin!... -Me prenez-vous pour un Jean-fesse, Dit Eurvale en sa détresse. Pour un chétif cogne-fétu. Pour un gars de crainte abattu. Moi qui ferois le diable à quatre Si tout seul vous alliez vous battre Contre si maigres paladins Pour la plupart George Dandins? Non, non, Nisus, mon digne père, Aussi bien que ma belle-mère, Ne m'ont pas donné ces leçons. En me donnant des caleçons! Ne m'ont-ils pas fait voir la guerre Des Grégeois contre notre terre? Ai-je souffert un démenti Depuis que je suis le parti D'Æneas, notre capitaine (Dont nos dieux gardent la bedaine)? Ne craignant la mort, ni les fers, Avec vous j'irois aux enfers. Mais attendez, que je ne mente, Si, pour visiter Radamanthe, Je me sens assez de valeur! Parbleu, les diables me font peur! Je crains surtout ce chien cerbère, Sa ligure me désespère, I't ses trois têtes me font peur! Ma foi, c'est un porte-malheur Oui me chagrine et qui m'altère:

Je le crains bien plus qu'un panthère, Qu'un crocodile ou qu'un dragon Du régiment de l'imarcon, Qu'un rhinocéros en colère, Qu'un scorpion ou qu'une vipère, Qu'un chat-huant, qu un escargot, Enfin que la pâle Margot, Quand, en plein jour ou sur la brune, Le croissant ou la pleine lune Vient lui décolorer son teint En faisant fleurir son jardin. Mais, baste, je veux bien vous suivre, Et partout avec vous poursuivre Ces infâmes Italiens Si fort ennemis des Trovens. Vous raisonnez fort à votre aise. Et me prenez pour un Nicaise, De me croire tel sentiment Oui vise à votre détriment. — Chez moi vous flairez comme baume!. Lui dit Nisus, tenant son heaume, Et vous y flairerez toujours Jusques à la fin de vos jours. M is quel malheur pour votre mère, Et quelle douleur plus amère, Si l'on alloit occir son fils En passant chez nos ennemis! Si Turnus, de sa hallebarde, En vou- prenant pour une outarde, Alloit mettre un si joli corps Loin des vivans, au rang des morts! Gardez-vous de cette folie, Et conservez si belle vie Pour vous voir un jour le soulas 3 De notre bon père Æneas. Pour moi, je vais faire curée, Ou tout au moins galimafrée 4, Parmi ces poltrons de Latins, Associés aux Laurentins...

pre, signifie faire pillage. On dit encore quelquefois aujourd'hui ferrer la male, pour friponn r, chercher un profit secret et illicite, faire danser l'anse du panier.

<sup>1</sup> Bâton de trois à quatre p eds de long, ferré par les deux bouts. 2 Chez mot vous flatrez comme baume, vous êtes en bonne odeur près de moi: j'ai

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chez moi vous flatrez comme baume, vous êtes en bonne odeur près de moi: j'a haute opmion de vous.

<sup>3</sup> La joie, la consolation.

<sup>·</sup> Textuellement, un salmigondis, une fricassée de vieux restes de viande.

rue Nisus se brimbale 1 } etit Eurvale. : homme ; sur-le-champ 'irai dans le camp er, les pétarades, , les mousquetades. e, malgré parens, s et malgré vos dents.» t du corps de garde : ut un hallebarde, faisant l'important, lever à l'instant. la machine ronde, is l'un et l'autre monde, songeoit qu'au sommeil. nonsieur le soleil. e et le fier Séreste. néraux le reste. semblés au réveil entre eux le conseil. muagnons de fortune. ae ardeur non commune urs mains et leurs bras. rent chapeaux bas. par le prince lule, é du Rutule. rtace ainsi parla. a celui-là, st pas sur ma tablette. int de la brette. l'art de s'escrimer? mme il faut gourmer dans l'occurrence? dard, de la lance? je ne le connois pas. donc dans ce cas... e cet homme ignare! est pas meuble rare, s dans celui-là. rtace ainsi parla: mp a fait la débauche. roite et l'autre à gauche, frés de leur bon vin; onner le tocsin. er: « Aux armes! tue!»

Diable l'un qui paroît en rue, Tant ils sont tous ensommeillés! Pour nous, qui sommes éveillés, J'ai remarqué par où le- prendre, Eti'en yeux tout au moins pourfendre Un demi-cent avant soleil. S'il plaît à messer le conseil. Ne voyez-vous pas la fumée Qui sert d'embuscade à l'armée? Laissez-nous prendre le devant; Tous deux vous répondons d'un cent, Et du par-dessus, je vous jure, Sans qu'on nous fasse aucune injure : Ce n'est pas par témérité, Messieurs, mais c'est la vérité. Nous irons dedans Palantée, Chargés de butin, près d'Enée, Notre resplendissant Seigneur, En qui git bonne ame et bon cœur, Après avoir fait grand carnage De ces gens faits au brigandage, De ces infâmes Laurentins, De ces paltoquets de Latins. - O dieux! dit le bonhomme Aulète, En son temps vigoureux athlète, Dieux tutélaires des Trovens. Bons soldats et bons citovens. Vous en voulez garder la race, Pour qu'elle mette à la besace Le roi Turne et ses Rutulois, Plus grands sorciers que l'Albigeois, Plus mandits, plus acariâtres, Plus motins, plus opiniâtres Que ne furent jamais les Grecs, Qui nous ont tant fait voir d'échecs. Puisque gens si pleins de courage Ve veulent pas rester en cage Et demandent la clef des champs l'our massacrer nombre de gens. Braves enfans, notre défense, Je vous promets pour récompense A chacun un habit tout neuf De drap d'Espagne ou bien d'Elbeuf, A chacun deux pipes d'Hollande Avec une belle houppelande,

e, se soucie peu-

Un chapeau garni de rubans,
Une paire de très-beaux gants,
Une magnifique cocarde
Avec deux harils de moutarde,
Mais de moutarde de Dijon,
Bonne à servir sous le pigeon,
Le hœuf et les autres volailles,
Si vous assommez ces canailles;
Puis Ascagne point n'oublicra,
Quand une fois il se verra
Grand comme son père et sa mère,
De vous donner votre salaire. »

Cela ne fut pas plutôt dit, Que le prince lui répondit : « Amenez-nous mon père Énée, O icunesse trop fortunée D'avoir la bride sur le cou Et de courir tout votre soûl! Ramenez donc la révérence De ce papa dont la présence Fera miracle dans ces lieux, Sera salutaire à nos yeux, Nous empêchera de nous pendre ; Nous sommes constipés d'attendre. Deux godets d'argent vous sont hoc'. Et mon sabre gisaut au croc: Deux trépieds, une tasse antique, Deux talens de bonne fabrique, Dont me sit présent autresois La reine des Carthaginois; Un bougeoir et des allumettes. Des cure-dents, des castagnettes, Un fusil qui tire deux coups, Et d'un bon onguent pour les poux. Si je possède l'Italie. Vous aurez un plat d'ambroisie Avec six bouteilles de vin Du meilleur du pays Latin;

De Turnus vous aurez la pie. Plus une bonne baronie: Enfin. vous serez dans ma cour Mon écuver cavalcadour s. Pour vous, généreux Eurvale. Permettez que je vous régale Pour lors d'un aimable tendron Pour occuper votre brandon; Plus, d'un jeu complet de neuf quilles Fait par autant de jeunes filles; Enfin, vous saurez mes secrets. Mes aventures, leurs progres, Et vous aurez ma confidence, Ou que je crève à la potence.» Ce prince, pétri de bonté, Prit son sabre de son côté. Et de sa main tant libérale Le mit au côté d'Eurvale. L'exemple valut à Nisus Un éloge des plus diffus, Avec de magnifiques armes Qu'Aulète, qui fondoit en larnies, Lui troqua, pour un cas pareil, Tout au beau milieu du conseil. ll eut encor deux baïonnettes. Et pour sa barbe des pincettes, Avec deux beaux et grands couteaux Achetés dans Châtelleraux 3. Après, il le prit par la tête, Et d'un baiser lui sit la sête; Mais, pour le vin de l'étrier, Au diable le moindre estaficr Qui vint leur présenter à boire Avant de courir à la gloire! Munis chacun d'un havre-sac, D'une pipe et de bon tabac, D'une gourde de Malvoisie, D'une autre de fine eau-de-vie.

' Vous sont assurés. On trouve cette expression en ce sens même dans la Fontaine :

Eh! que n'es-tu mouton, car tu me serais hoc,

dit le loup en parlant du cheval dans la huitième fable du livre V. Cette loculion pouvait venir, soit du mot latin, soit, plus directement, d'un jeu alors très-répandu, où l'on disait hoc en jetant sur la table les caries gagnantes.

<sup>2</sup> L'écuver cavalcadour, chez les rois et les princes, est celui qui commande l'écurie des chevaux servant à leur personne. (Dét. de Furetière). <sup>3</sup> Châtellerault, ville renommée, alors comme aujourd'hui, pour sa coutellerie. eux, portant le nez au vent, ; inèrent vers le camp eur d'une nuit sombre. préhendèrent leur ombre. que ne dit pas Maron, ınt il eût été bon ir cette minutie comme en superficie, peur ne dénote pas ıme fait pour les combats. ssons cette bagatelle, ons notre kyrielle. qu'ils furent au camp, it s'ils prirent le montant. ès. dormant fort à son aise ix coussins dans une chaise, ibord estramaconné ses gens espadonnés raleureux Euryale, rang en rang se signale. yer du grand Rhémus me. Lamvre et Lamus. aussi, de compagnie. pays de l'autre vie. . Abarvs et Fœdus. de Sarron et Rhétus, conduits dans la nacelle on, dont aucun n'appelle, lirent, avant mourir, qui sut les étourdir. oit que des dégueulades, ips fourrés, des enfilades, s rompus, des haricots, ent des brisemens d'os: se faisoit en cachette. que Nisus, en vedette, oit si tout ce bruit oit le repos de la nuit Itoit la gent Rutuloise as Troyens si discourtoise.

On ne vit jamais tel fracas De jambes, de têtes, de bras. Nos deux amis se faisoient route En mettant le camp en déroute. Messape n'en fut pas exempt, Dont il ne fut pas trop content, Car il y perdit une aigrette Qu'il eut de la reine Gilette, Son casque et ses deux brodequins. Sans compter deux cent six sequins, Comptés, rangés sur sa toilette; Plus, une belle cassolette. Euryale avoit pris encor Un baudrier enrichi d'or, Qu'autrefois le riche Cédique Avoit donné pour une antique Au grand Rémule de Tibur. Pour avoir bu son vin tout pur. Ce Rémule, dans sa vieillesse. Avoit pour signal de tendresse, A son petit-fils fait un don De ce baudrier de renom : il fut après pris en bataille Par la Rutuloise canaille.

Nisus, voyant pointer le jour. Et sachant bien que le retour Vaut quelquefois mieux que matine. Fit cette courte sabbatine4 A son fidèle compagnon: « N'attendons pas notre guignon ; Nous avons assez fait des nôtres, Laissons le reste à faire aux autres. Et cherchons le plus court chemin, Afin d'aller prêter la main A notre bon messire Énée. Dont l'âme sera malmenée Quand il saura le Laurentiu Prêt à lui ravir son fortin, » Là-dessus se met en campagne, Traversant ravin et montagne,

stine, terme de collège, these qu'on ne soutenait autrefois que le samedi; puis on a donné ce nom, par extension, à toutes les petites thèses que ers soutiennent sans solennité, la première année de leur cours, en forme live pour s'exercer. (Dict. de Furetière.) C'est à une origine analogue que rrent les mots de mercuriale et de dominicale. Ici sabbutine signifie tout ent haranous.

Notre couple de bons amis, Dans leur dessein trop affermis. Or trois cents chevaux de Laurente. Troupe magnifique et fringante, Venant au secours de Turnus. De fort loin apercut Nisus, Et son camarade Euryale, Qui faisoient les Jacques détale, Tant ils se sauvoient promptement, Pour tâcher de gagner le vent, Afin d'escamoter leurs pistes A ces diables de Latinistes. Mais le mestre de camp Volcent, Qui lui seul en vaut plus d'un cent, Leur dit d'une voix de tonnerre: « Oui vive! en bons termes de guerre. Où donc allez-vous si matin. Picoreurs du camp Laurentin ? Comme un chien de Jean de Nivelle, Qui se sauve quand on l'appelle, Nos deux jeunes braves 'royens Se suivoient comme des ruftiens. Poursuivis de Dame Justice Pour quelque apparent maléfice : lls se jeterent dans les bois Pour se dérober des grivois Oui venoient leur donner la chasse, Et se nantir de leur besace. Nisus, son paquet sur son cou. Couroit plus vite que le loup Parmi les bois et la bruvère. Si bien qu'il se trouva derrière Les ennemis, sur le terrain D'Albe, où le piteux roi Latin Tenoit plus d'une bête à corne. ll s'assit là sur une borne Pour voir si son vaillant guerrier, Son compagnon mâche-laurier, Ne se trouveroit pas en plaine. Mais il avoit bien autre peine: Cet Euryale, ce mignon, Dans le bois grattant son tignon, Flairoit de son ami la trace. Portant, outre sa calebasse. Un sac rempli de bon butin Fait sur l'endormi laurentin. Mais, par lui la trace perdue.

!! ne vit aucune avenue l'our éviter ces fiers matois Oui le gatopoient dans le bois: Ne voyant plus son Euryale, Nisus de son côté détale. Par la broussaille et le buisson. Et tomba presque en pâmoison Lorsqu'il vit cet autre lui-même. Tout morne et d'une couleur blême, Prêt de tomber sous le tranchant De ce mestre de camp Volcent, Ou bien de quelqu'un de sa troupe, Qui lui serroit de près la croupe. Ce pauvre diable étoit tombé, Et sur-le-champ par eux gobé, Oui, par cette maudite engeance Dont il fit grande pénitence. Diane Nisus invoqua, Et dans ces termes s'expliqua: « O toi. Déesse si commune, Astre brillant, brillante Lune! Oui des filles conduis les mois, Et les déranges quelquefois, Guide mon trait, ma javeline, Contre cette troupe Latine Oui remplit de meurtre ce bois, Où souvent l'on entend la voix De tes chiens, quand tu te délasse Dans les doux combats de la chasse, Ou près de ton Eudymion, Suivant ta tendre affection. Tu viens tenter, charmante Lune, Quelque reprise sur la brune, D'un certain jeu qui fait plaisir, Calme souvent ardent désir, Charme les sens, et donne en proie Lâme et l'esprit tout à la joie. » Aussitot l'Itale Sulmon Rendit l'âme par le poumon, D'un trait lancé dans sa furie, Ce qui sit grande fâcherie, Quand de plus on vit que Nisus Fit même régal à Tagus. · Une telle déconfiture Du ieu passe trop la mesure, Dit Volcent, entrant en fureur. Qu'on me darde ce suborneur,

audeur de Feuillantines, sureur de Laurentines. re, ce lâche espion. uque, ce morpion. » it du brave Eurvale riste, pensif et pâle, ait dans son culotin, l'on fait de grand matin, on a le ventre trop libre. al habitant du Tibre ouvrir de part en part. Nisus, toujours à l'écart, erdu se mit à braire : là, dit-il, téméraire, oi qui mérite la mort. ois que je t'ai fait tort, vant dans l'autre vie x Latins de compagnie. e ce pauvre garçon, este de la raison, e que, s'il est des vôtres. ur avoir été des nôtres. » zeilleux chef de Volcent a cet adolescent up de sabre par l'échine, fit pitovable mine. e réveilla Nisus. crainte étoit tout perclus. t ce Troyen s'élance escadron porte-lance, tachant à ce brutal, ınemi capital, n encore ensanglantée g de cet ami d'Enée, it et le culbuta, ora, le soufileta, i tira l'âme par force, ous l'armet, foible écorce, pourfendeur champion de crainte d'horion. ayant pris sa revanche, it frapper à la hanche and coup qui le déhancha. es jours le fil trancha. ta sur Euryale, jà son âme s'exhale, int, quittant son corps,

Dans l'instant qu'ils quittent la vie, La plupart parlant en furie. C'est ici que ton nourrisson Muse, a besoin d'une leçon, Voire de deux et davantage, Pour chanter l'ardeur, le courage, De ces deux glorieux héros. Que vient de gober Atropos. Heureux amis, vos destinées En tout temps seront entourées De plus de cent mille façons Par tous les chanteurs de chansons, Même dans le plus beau collége De Louvain, Malines, Liége, Vienne, Madrid, Londres, Paris, Le séjour des Jeux et des Ris: On vous chantera dans Bruxelle, Dans Orléans et dans Nivelle, Dans Bourges, Narbonne et Rouen, Dans Montpellier, Toulouse et Caen; Dans la ville et dans le village, Chez le Maure et chez le sauvage. Chez les princes et chez les rois Et chez les habitans des bois. Cette leste cavalerie. Faite pour la piraterie, Craignant le fer de l'ennemi. Se débandoit presqu'à demi; Mais, ne voyant venir personne. Elle se range, elle s'arconne, Et tremblante arrive aux travaux. Où le sang couloit à ruisseaux Du remu-ménage nocturne Qu'avoient. pour faire enrager Turne, Fait nos Trovens chez l'ennemi. Pendant qu'il étoit endormi. Onc ne fut si grande épouvante : La plaie étoit encor saignante, Et partout le sang bouillonnoit : Dans une tente on trépanoit. Dans l'autre on coupoit une cuisse, lci l'on égorgeo t un Suisse Pour lui reculer le trépas: Là-bas on recousoit un bras. Ou l'on en mettoit un postiche. D'onguent, Turnus n'étoit pas chiche.

Le langage de tous les morts.

On donnoit du supuratif A corbeille, et du lénitif, La confection de jacinthe, La thériac, le vin, l'absinthe, Le vrai baume, l'onguent divin, Les sirops et le brandevin, Même l'onguent miton-mitaine 1, Tout se délivroit là sans peine. Les uns prenoient des vomitifs, Les autre- des confortatifs. Bref, les apoticuli-flaires l'aisoient de terribles affaires : Jamais tant de décoctions, Et jamais tant d'émotions. Messape, avant mis ses lorgnettes, Reconnut et prit ses aigrettes, Qu'il trouva parmi le butin Qu'avoit l'affamé Laurentin Fait sur ses deux compatriotes. Dont ils avoient eu lourdes bottes. De Rhamnès l'avide héritier S'appropria son baudrier; Enfin chacun eut de la joie De retrouver ainsi sa proie. Et de reprendre ses bijoux. Sans risquer de gagner des coups. Au retour de la belle Aurore, Belle! la seroit-elle encore, Depuis qu'on chante sa beauté, Ses traits, sa gracieuseté? Je la crovois garde-houtique, Ou du moins une belle antique; . A son retour, sire Apollon Darda son plus friand rayon Sur la surface de la terre. Pour lors on vit effets de guerre. Dont Turnus se fácha si fort,

Qu'en public il fit un effort;

Par bonheur, il devint femelle, Et ne fit point le philomèle, Ou le rossignol, c'est tout un, Dont l'air garde puant parfum. Turnus et ses chefs s'assemblerent, S'étant assemblés, s'avisèrent D'un spectacle digne d'effroi, Qui surprit bien d'autres que moi. Je veux brouter comme une chêvre, Si je ne sens encor la fièvre, En lisant le trait déloyal De ce tyran, franc animal, Ce qui le rendit méprisable, lit des temps à venir la fable: Cet étrange spectacle étoit Du Rutulois le plus adroit Une invention endiablée, Pour emporter le fort d'emblée, En intimidant les Troyens Tous bons sujets, bons citoyens. Sur deux piques on leur étale, Et de Nisus et d'Eurvale, Les deux têtes, dont les tronçons Étoient restés dans les buissons. Où ces deux généreux gendarmes Avoient subi le sort des armes. En bataille on vit les soldats. Au poing portant de fins damas, Tous pris dans une débandade De l'une ou de l'autre croisade: lls marchoient tous si fièrement. Si gravement, si lentement, Qu'on eût dit, voyant cette marche. Qu'ils alloient tous entrer dans l'arche, J'entends dans l'arche des Troyens. Pour entrer, il faut les movens, Ou du moins la clef de la porte; l'our la forcer, elle est trop forte.

<sup>1</sup> La confection de jacinthe ou d'hyacinthe était faite, suivant Furetière, de sphirs, hyacinthes, êmeraudes, topazes, perles, torail rouge, feuilles d'or, avec du ceur de cerf et des simples, le tout milé de sirop d'aillet ou de linon. Le laisse au célèbre lexicographe la responsabilité de cette recette fantastique. Le vrabaume on baume blanc, c'était le nom qu'on donnait à la liqueur découlant, en été, du tronc de l'arbre du même nom, à l'ade d'une incision. La thériaque était un remêde contre les poisons, fort décrié par l'abus qu'en faisaient les charlatans et opérateurs. On appelait proverbialement onguent miton et mitaine celui qui ne pouvait faire ni bien ni mal.

us sont sur leurs remparts, le pierres et de dards, idières d'huile bouillante, un d'une torche ardente, iller ceux des plus bardis droient forcer leur taudis. monter sur leurs murailles. nétrer dans leurs tripailles. en dominage que pour lors n n'étoit pas dehors lu chaos de ce monde; place on avoit la fronde. ioit de bons gros cailloux spect au travers des choux: oit canous et bombes. oit mille catacombes. tours, près de leurs fossés, paroissoient empressés er ces têtes sanglantes désastre encor fumantes; s, plus froids que des glaçons, aroient aux actions r annonçoit cette armée. ce temps-là, la Renommée, re bouche aux cent voix, cornemuses de bois natière moins fragile. partout dans cette ville, jusques an coin du feu euve, mère de feu ant héros Eurvale. it pour lors sans sa cale '. ilette se peignant. issant, se minaudant. fatale nouvelle. déplaisirs renouvel'e. tit un grand frisson. phant son nourrisson, ant jette sa quenouille, ict qui son tilet mouitle, iseau sur le platras. dit point, que ne fit pas

Cette mère tant forcenée! Elle maudit cent fois Énée. Lé qualifia de cornu. De fesse-mathieu saugrenu, De fiacre 2 et de poule mouillée. Elle couroit, échevelée. Par la ville et sur les remparts, Faisant trembler les boulevards Par ses hurlemens effrovables. Et par ses sanglots pitoyables. « Ah! c'est donc là, mon cher cufaut. Dit-elle, sa tête vovant De son corps ainsi séparée, Dont elle étoit toute effarée. C'est donc là le soutien tardif Que ton bon père putatif M'avoit laissé pour ma vieillesse, Moi qui trépassois de tristesse Quand ce joli papa mignou Te relevoit ton cotillon Pour te fesser dans ton bas age, Ce qui t'a fait si doux, si sage. Tu me laisse à la gueule au loup, Sans pitié, n'avant pas un sou. Et qui fera tes funérailles? Seroient-ce ces lâches canailles Qui donnent ta tête aux corbeaux, Et ton corps aux autres oiseaux? Moi qui m'étois donné la peine De te vêtir de tiretaine Et d'étamine d'Amiens, Où sont donc, hélas! mes soutiens? Non, non, il faut que je te suive Jusque sur l'infernale rive, Et que je demande à Pluton De te faire son marmiton. S'il ne te veut chef de cuisine. llélas! mon désespoir me mine, Mes yeux se troublent, mon cerveau Lt mon esprit sont à vau-l'eau. O toi, des dieux le vrai monarque. Fais que je voie cette barque

son bonnet.

<sup>•</sup> se d'sait alors pour cocher de fiacre, et il conserva longtemos cette sim. Appliqué à la voiture, le mot s'étendait, par mépris, à tout c. rrosse re et mal fait.

Où doivent passer les humains! S'il ne faut que graisser les mains De Caron pour voir l'autre vie, Il me reste un sou d'Italie Pour tout vaillant, pour tout mon bien: Disons qu'il ne nous reste rien, Le pré n'en vaut pas la fauchure, Pour en étourdir la figure Plus longtemps du maître des cieux. Fais donc que je meure en ces lieux, Et que, sur la rive infernale, le puisse embrasser Euryale. Que faire parmi ces Troyens. Puisque j'ai perdu mes soutiens? Ce que ces chiens de trouble-fêtes Wannoucent, exposant leurs têtes, Ce qui me pénètre le cœur D'ennui, de chagrin et d'horreur. Encore un coup, lance-tonnerre, Détache-moi de cette terre ; Lt vous, citovens malheureux, Puissé-je mourir à vos yeux, Vous qui me trouvez mère folle...» Le prince Ascagne la console Et lui fait présent d'un biscuit Sortant du four de cette nuit: Puis il dit au menin Idee, lu jeune Actor, pis qu'Asmodée, De la mener dans son taudis. Là, se trouvant sur son pouillis. Elle fit fort la délabiée. La folle et la désespérée. Maudissant, comme auparavant, Les Troyens, le sort et le camp, Donnaut au diable sire Énée, Priam, Paris, Ilionée

Alors le cornet à bouquin,
La trompette et le tambourin,
Annon; oient par leurs sons terribles
D.s décadences infaillibles.
L'air retentissoit de grands cris,
Auxquels les Troyens ébahis
Firent répondre la cohue.
Les Volsques faisant la tortue,
Marchoient pour ébaucher l'assaut:

Pour le moindre petit écrit
Il me faudra, comme une buse,
Quêter le secours d'une Musc.
La prier de guider mes vers
Pour qu'ils n'aillent pas de travet
Laissons, laissons cette salope,
Cette péteuse Calliope,
Ce grenier à vesse complet,
Sentant moins bon que serpolet.

: C'est là, morbleu, qu'il faisoitchaud! Ils s'attachent aux palissades, Aux murs à force d'escalades. Cherchent à combler le fossé Et mettre Trovens in pace. Mais il en fallut bien rabattre, Chaque Troven en valut quatre; lls repoussoient à coups de crocs. De dards, d'espontons 1 et d'estocs. En docteurs passés à la guerre, Tous ceux qui labouroient leur terre. On ne voyoit que javelots, Que flèches et qu'ardens brâlots Chez les Rutulois les surprendre: On leur jetoit aux yeux la cendre. Et sur le dos de gros cailloux, Ce qui les fit débander tous. On lâche, bref, une machine Qui culbuta plus d'une échinc Et mit bas nombre de soldats. De têtes, de jambes, de bras-Les Latins quittèrent la sape, Aux cris du champion Messape, Qui clabaudoit à pleine voix : « A moi, mes amis Rutulois, Cà, que l'on me donne une échelle. Soit de corde ou bien de ficelle. Afin d'escalader le mur. Tandis que Mézence le dur Lancera des torches ardentes Bien moins à craindre qu'effravantes v Mais, morbleu! quel est donc ce train! Toujours même chant au lutrin? Toujours une Muse en campagne? Que Belzébut vous accompagne, Sire Virgile, et votre esprit! l'our le moindre petit écrit Il me faudra, comme une buse, Quêter le secours d'une Muse. La prier de guider mes vers Pour qu'ils n'aillent pas de traver-! Laissons, laissons cette salope, Cette péteuse Calliope, Ce grenier à vesse complet,

<sup>\*</sup> Esponton, sorte de demi-pique.

air guindé si grave, dans un conclave, 'est, dans la vérité, ne utilité. : entendre merveille: aitoit de la bouteille. e nous égaieroit ur divertiroit. conter une bataille. le de muraille. faire le piteux, pour un cul breneux qu'un ânc qu'on étrille. essouvenir du drille, ind il monte à l'assaut. , rions, s'il le faut. dormir notre Muse : la cornemuse; ne cet instrument, n'est plein que de vent. ms croit, qui vous imite, marche bien plus vite; ravaux je prends Scarron use et pour mon patron: itre des pasquinades, des turlupinades, natin des désirs, n-train de tous plaisirs, prit le consistoire, sens la grande armoire, oc des humains. de tout chagrin é le répertoire; ... Mais parlons d'histoire. z grosse tour étoit marts où commandoit je ne me trompe: t que je m'interrompe cet Hélénor 3 connoit pas encor. de Lycimnie, n d'Esclavonie, i des Méoniens, ecteur de tous Trovens. L à la sourdine ve sa concubine. z, dans cette saison,

Font sans mystère et sans façon. Certain Lycus, son camarade, Maître joûteur en perforade, Étoit avec cet Hé!énor En qualité d'aide major. De cette tour, tour si pesante, En ce que du moins cent cinquante Troyeus de bonne volonté, Constans et pleins de fermeté. Avoient, pour défendre la ville. Pris cette tour pour domicile, Les Itales, grands fanfarons, Avoient juré leurs grands jurous De se rendre maîtres du poste. Malgré du Troyen la riposte, Malgré la grêle de cailloux Dont ils étoient moulus de coups. Turnus en main prit une broche. Sur laquelle il mit une torche; Autant en fit le Laurentin, Le Rutulois et le Latin, Et tous, de même compagnie. Mirent avec cérémonie Le feu dans ce grand bâtiment Comme on voit ordinairement Un maire de petite ville, Assez souvent un fat, un gille. A peu près comme Tribolay, Maire de Beaune et de Voluay. Mettre avec piaffe, et d'un air grave, A cent fagots, gibier de cave, Le feu, d'un pas de président. Tant ce maire fait le fendant: Quoiqu'il soit en esprit fort mince. Fort méprisé dans sa province. Il fait toujours de l'important. Je reviens à l'embrasement. C'est là que l'on vit des grillades, Des boudins gras, des carbonnades; Maron, pourtant, m'a répondu Qu'aucun Troyen de gras fondu Ne périt dans cette brûlure. Le feu redouble avec usure. Grille les rats et les souris, Et, s'attachant aux pilotis, Mit bientôt cette tour en branle. Elle chancelle, elle s'ébranic,

Et tombe avec si grand fracas, Que l'on en trouva du platras Jusqu'auprès d'Albe. Je vous jure Que ce n'est pas une imposture, l'uisqu'à l'hôtel-de-ville on voit Un livre où ce cas apparoit. Cette tour, en tombant par terre, Copia des mieux le tonnerre, Tua deux Troyens et demi, Et tout au plus un ennemi. Après si belle dégringole, l'lutôt si lourde cabriole, Hélénor, plus tier qu'un lion, Se ramasse avec action Et s'élance droit sur l'armée De ce renversement charmée. Maron ne dit ce qu'il devint, S'il mourut, ou bien s'il parvint, D'un pas léger autant qu'utile, A se réintégrer en ville. Lycus, plus jeune et plus léger, Près du mur se vint héberger: Se sauvant, au travers des armes, Outrecuidé de mille alarmes. Il fait ses efforts pour grimper. Pour s'élever, pour attraper La main d'un Troyen charitable. Voulant sauver ce panvre diable. Mais, zeste, il se sauva donc bien, Ce pauvre diable ne tint rien. Turnus le saisit par l'échine, D'un maître coup de javeline, Puis de sa main il l'accrocha Et d'auprès du mur l'arracha, En lui tenant ce fier langage : « Crois-tu d'échapper à ma rage, Petit lanceron de Troyen, Petit bâtard de Phrygien? A tes dépens reconnois Turne : Je vais, pour te mettre dans l'urne, Après que je t'aurai mis nu, Te pulvériser si menu, Que la cendre n'est pas plus fine. Ne dois-tu pas voir à ma mine Que je suis pis qu'un guichetier, Et qu'enfin je suis sans quartier? » Ensuite en l'air il tint sa proie.

Tout ainsi qu'un aigle fait l'oie. De tous côtés ce sont des cris: « Au meurtre ! au meurtre ! ie suis pris. » Dit l'un en voyant le Rutule « Ami, dit l'autre, qui recule, Assommez donc ce Laurentin, Ce fainéant, ce gros mâtin, Qui me suit de près pour me prendre. On songeoit donc à se défendre? A quoi Virgile a répondu, Bien attaqué, bien défendu. Muse, mettons-nous en dépense, Approfondissons la défense, Voyons ce que fait le Troyen, S'il est bon, ou s'il ne vaut ries. Déjà le brave Ilionnée, L'ame en déroute et forcenée, Tient un bon caillou dans sa main, Dont il attère ce vilain De Lucetius porte-broche. Qui s'étoit approché tout proche De la porte pour l'enfoncer. De cet autre côté Liger, En servant son bon maître Enée, Dame le pion à Corinée. Abasourdit Émathion. Grand archer et bon compagnon. Cenée aussi tue Ortigie. Mais le fier Turnus à Clonie. Dioxipe, Ida, Sagaris. Promulus, et le sage ltis, L'un après l'autre ôta la vie. Parbleu, c'est une litanie, Au moins une procession, Qui pérégrine vers Caron. Capys assassine Piverne; Celui-là mérite la berne, D'avoir quitté son bouclier, Son sabre avec son baudrier, Pour porter la main à la plaie Qu'il gagna dans la fausse braie, Ce qui droit sur le sombre bord, Le sit courir après la mort. Ce Capys joua bien son rôle, Coupant le filet à ce drôle. Pour l'apprendre à se désarmer, Quand il est temps de s'escrimer. Arcent, porte-casaque, refois sur le Cosaque. ochée à l'Espagnol, couleur de tournesol. on père, au brave Énée ur sa haqui néc, rendre à battre le fer général de grand air. t sur la muraille. sur lui cotte de maille. au poing, bien en arrêt, ire étant toujours prêt, ézence prenant sa fronde. · laquelle il se fonde. ux ou trois tours de bras. asque et cuirasse à bas. p accrocha sa calotte, it la tête en compote, urut le seul fils d'Arcent : oit bien mort un cent, ient eu telle blessure. n une autre aventure. ue je viens de conter; pour qui veut m'écouter. Mais l'on dit, c'est un doute. prêcheur si l'on n'écoute dit quand il ne dit rien e. ou quand il dit fort bien : scagne, ou du jeune lule nan, nommé Rémule, sit d'épouser la sœur Turnus, grand giboyeur. in, adroit de la langue, ygiens fit la harangue irai de bout en bout, ressouviens de tout. iement n'en fallut mie. it meublé son génie: l'Allemand, le Grec.

Et parloit comme Abimélec.
Il étoit tout plein d'industrie,
Connoissoit la géomètrie,
Savoit faire un salamalec
Et la guerre comme un Valdec<sup>4</sup>.
Voici de bonne foi l'étoffe,
Dont se servit ce philosophe:

« Mourez de honte, ô vous Troyens! Doubles chelmes 2 de Phrygiens! Vous serez bientôt notre proje. Comme des Grecs fut votre Troie! Nous vous mettrons dans des mortiers, Yous, vos casques, vos boucliers, Pour vous piler tout à notre aise. Le cul bien bouché d'une chaise. C'est bien à vous, vrais paltoquets, De vouloir brider nos mulets, Et de croire dans nos familles Effleurer nos femmes, nos filles, Comme fit ce grand chienlit Cet esturgeon, cet étourdi, Ce Paris auteur de nos peines, Et des trous faits dans nos bedaines. Parbleu! vous en aurez menti. Car vous changerez de parti. Et quand? Ce sera tout à l'heure, Franche canaille, ou que je meure! Ah! que vous allez voir beau ieu! En me trémoussant tant soit peu, Je vous veux mettre en fricassée. En hachepot, en chair hachée, Même à la broche et sur le gril, Et vous percer comme un baril. Vous connoîtrez l'ardeur mutine De notre nation Latine. Belliqueuse in omni gradu? De mes jours je ne fus tondu, Marque évidente de jeunesse, Si ce n'est celle de sagesse;

au de Brasey veut probablement parler ici du prince Georges-Frédéric de (1630-1692), qui se signala, dans sa jeunesse, au service de la Hollande, stard encore, après avoir été au service de l'Empereur. La même maison autres capitaines illustres. Ce nom était ici de circonstance, puisque l'au-lia sa suite en Hollande. (Amsterdam, chez Pierre Mortier, 1706.) emot qu'on ne trouve même pas dans la plupart des dictionnaires du dixsiècle, et qui signifie rebelle, séditieux, funatique. Il est dans la Sattre

Un en vant mieux d'être un peu fou, Quand on a de plaisirs son soûl. Pour vous, préparez vos épaules A mille et mille coups de gaules, Coureurs d'estafe , enfans trouvés, Et du grand Jupin réprouvés. Cessez, cessez, proscrites rosses, De vouloir mesurer vos forces Avec nos drus Italiens Toujours sur pied comme des chiens, Qui passent leur vie à la guerre, Qui lorsqu'ils labourent la terre, Piquent d'une lance leurs bœufs, Qui mangent pain, gobent des œufs, Ne sont point sujets à leur bouche, Ne grondent pas, quand on se couche, Les servantes ni les laquais, De ce que leurs lits sont mal faits, Qui sont jeunes dans la vieillesse, Plus que vous dans votre jeunesse, Toujours même esprit, même cœur, Mêmes chansons, linge et vigueur. Mais yous, qui pour tout exercice, Dansez, mangez du pain d'épice, Qui portez toques de velours. Et des ginjolins de peau d'ours; Qui couvrez d'une pourpre jaune Votre honneur, à seize sous l'aune; Vous! vous êtes des Phrygiens, Fils de ces valeureux Troyens? Non, vous êtes des Phrygiennes, Des garnemens, des vauriennes, Des chauves-souris, des hiboux, Enfin des flûtes à deux trous . »

Ce discours entendu d'Ascagne Dit par cet échappé d'Espagne Fils de garce et d'un Laurentin, Comme son fils, fils de putain, Lui fit envisager l'infâme Avec de grands yeux tout de flamme. Après avoir bandé son arc, Présent d'un roi de Danemark.

li fit à Jupin sa prière, A peu près de cette manière : « Grand Dieu, protecteur des enfan-Audacieux avant seize ans, Protége ma première thèse, Puisque d'ans je n'en ai pas seir. Qui dit thèse, veut dire exploits Pour tous les successeurs de rois. Quand je serai de l'Italie Possesseur, je fais la folie Alors de te sacrifier Deux moutons avec un bélier. Un des plus gras veaux de rivière, Un beau mulet, sa muselière, Peut-être un fort bon épervier. Des ciscaux de Langres d'acier, Pour rafraichir ta longue barbe Qu'une nymphe qu'on nomme Barbe Trouve fourchue; elle a raison, On en voit peu de sa facon. » On sait de Jupin la tendresse Pour l'audacieuse jeunesse: Ascagne tire, et voit son trait Gâter l'original portrait De ce fanfaron de Rémule, Qui tomba roide aux yeux d'luk, Ironisant sur cette mort, Assez haut et même assez fort, Pour que la nation Latine Entende sa voix enfantine. « Va, dit-il, morguer les Troyens Dans les enfers, et les liens De l'luton et de l'roserpine, Fichu corps que la rouille mine! Voilà comme les l'hrygiens, Répondent aux Italiens. » Après ces mots femmes et filles. Quittant l'ouvrage et les aiguilles. L'enlevèrent à bras-le-corps, Le portèrent dans les dehors. En chantant des vers à sa gloire. Il leur donna deux sous pour boire.

1 Coureurs de mauvais lieux. L'estafe était une certaine rétribution que les sonteneurs et autres gens de cette espèce exigeaient des femmes de débauche.

<sup>2</sup> C'est un terme de mépris facile à comprendre, les flûtes percées de deux seulement étant de qualité inférieure et au dernier rang. Mais peut-être fau-draut-il à ce passage une explication plus grossière.

ıne un petit gâtean, purte un petit morceau; vint reprendre sa place. t sur son front måle audace. arriva qu'Apollon, t Pégase et son valion. pied tout comme une grue erché sur une nue. ant d'un air de pitié. iégeant et l'assiégé. ua le petit lule. ioit d'assommer Rémule : on fait du sang des dieux, t un jour peupler les cieux, valeur toujours s'augmente calme et dans la tourmente; ton trait porte-terreur ijours suivi de honheur. postérité, la race, e confrère Assarace, les ordres du Destin. re la barbe au Latin. st pour toi franche bicoque, rde une autre breloque, que jour tu régneras, dédomma geras les travaux de la guerre. souffres sur cette terre, e n'y tenois la main, rroit quêter ton pain, » , et le tout pour cause, se métamorphose. la forme de Butes, du vieil Anchises. e vénérable Énée is près de sa lignée. modérer les transports, sions et les efforts. sous cette ressemblance. a de la remembrance ie assis sur le rempart : ., le tire à l'écart.

Et lui dit ces mots à l'oreille: «Ton premier coup a fait merveille. C'est Apollon qui te le dit. Va te reposer sur ton lit, De peur que quelque taciturne, Soit en plein jour, soit sur la brune ', Aujourd'hui, peut-être demain, Ne te prive de manger pain. Ton ballot n'est pas de te battre. De te faire tirer à quatre : Encore une fois, sur ton lit Va dormir, c'est moi qui l'ai dit.» Après ce conseil salutaire. On vit partir le luminaire De la terre, même des cieux, En se manifestant aux yeux Des chefs de la race Troyenne D'une vapeur aérienne. Par l'autorité d'Apollon. On enleva comme un ballon Ascagne, malgré son courage: On le fut enfermer en cage, Tandis que nos vaillans Trovens S'ingénioient sur les movens De désarconner le Rutule. lci l'on fait une bascule. Là l'on raccommode un redan. Les uns tendent un guet-à-pan, Ponnant le fil à leur épée; Les autres font une pipée Pour attraper les Laurentins. On trace un godan aux Latins, Là-bas, dans cette demi-lune Où l'activité non commune Fait faire aux Troyens un effort. Sereste y fait bâtir un fort, Chacun de cul, comme de tête. Cherche enfin à garder sa crête, On recommence les combats, Là haut, ici, comme là-bas: La terre est couverte de flèches, De javelots, de dards, de perches.

ne est fautive; nous verrons encore, dans la même page, l'auteur fairle avec perche: ce ne sont pas les seuls exemples de ces licences, tant et on ne doit pas y regarder de trop près avec Moreau de Brasey. , piège, guet-apens. De rondaches et de brassards. De morions et de cuissarts! Telle à nos veux paroît la gréle, Quand elle tombe pêle-mèle, Cassant vitres, tuiles, châssi: Les javelots tombant ainsi, Percent têtes, jambes, poitrines, Ventres et bras, fessiers, échines; Les casques et les boucliers. Les cuirasses, les étriers, Retentissoient du bruit des armes, Et remplissoient le camp d'alarmes. On eût dit un charivari D'une veuve qui prend mari, Où le peuple, avec bassinoires, Poëles, lèchefrites, lardoires, Pilon, casseroles, poèlon, A sa porte fait carillon.

Alors Bitias et Pandare, Fils d'Alcanor, homme très-rare, Et naturel du mont ida, Où git, plus grande que Breda, Ville autrefois de l'apanage De déesse de grand parage; Ces frères, nourris, dans les bois, D'herbes, de pain, d'huile, de pois, Par la bonne matrone llière, Femme champêtre, mais leur mère, Étoient robustes, toutefois, Courageux et de fins matois. Pour brutaux, ils l'étoient de reste, Même portoient un air funeste, Avec la mine d'un chamois, Mais grossiers comme Amiennois, Gens forts sur la cérémonie. A quoi se passeroit leur vie, Sans la ressource du rébus, Qui chez eux n'est pas un abus. Nos deux garcons, gens à bagarre, Gens à grand bruit, à tintamarre, Ayant en main chacun un croc, Sur leur casque plumes de coq, llabits voyans, brillans panaches, Rondache au bras, grandes moustaches, Visière en l'air, sabre au côté,

Peigné, décrassé, vergeté, Se confiant en leur courage. Ouvrent la porte et font la rage. L'un est à gauche, et l'autre à droit 🕏 Chacun, planté debout et droit Comme les chênes de l'Adige, Attend de lui quelque prodige. Des Rutulois environ cent, Suivis d'Équicole et Quercent, De Tmarus et d'Ilémon le brave. Plus vite que ne part le Drave, Vincent aux portes des Troyens = On les y recut comme chiens Sont recus dans un jeu de quill Nos deux jeunes, mais maîtres drilless > A coups de lance et d'espontons -De javelines, d'hocquetons, De bâton et de pertuisane. Leur sirent faire à tous la cane : Je dis la cane et le plongeon, Puisqu'ils en curent tout du lorg Et si long qu'avec infamie Ils furent privés de la vie. En vérité, pour cette fois, Mal fut mené le Rutulois. Turnus ailleurs faisoit carnage; Mais, voyant qu'on perdoit courage Et que l'on embrochoit ses gens, Il vole, sans perdre de temps, A la porte de Dardanie. Où, sans autre cérémonie. D'un coup il renverse Antipas, D'un autre il avale 1 le bras : Cet autre se nommoit Mérope, C'étoit le bras droit de Driope Et le bon ami d'Antipas. Il entr'ouvre aussi Birias. Homme d'humeur fort colérique. Surtout dans ses temps de colique; Ce Bitias étoit fort grand. Gras, gros, épais comme un géaut: Aussi, quand il tomba par terre, Ce fut comme un coup de tonnerre. Aphydne fut étendu mort. Et Crimante eut le même sort.

<sup>1</sup> Dans le sens primitif du mot, faire tomber, faire descendre.

's, enflant le courage reurs de brigandage, ant les Rutulois in comme de la voix, ne déroute entière oyens un cimetière, lement on les frappoit te où Pandare étoit. duit par une Furie, on frère atné sans vie. a porte avec effort : l étoit robuste et fort. it une large épaule, it ferme comme un môle. Trovens, errant dehors. en défendant leurs corps. benêt et ce gros âne rdu la tramontane, nus étoit enfermé ville encor tout armé. d'estoc et de taille côtés combat, chamaille, artout avec fureur, partout la terreur. t briller ses aigrettes, s luisantes et nettes, ille ni crasse dessus: irtout brilloit Turnus, andare à lui se présente, la perte récente on frère Bitias. it, d'un gros échalas, ert auprès de la porte. croche de la sorte: Jupin, crois-tu, maraudeur, nous faire peur? voir le palais d'Amate, er une casemate cacher crainte des coups? uvient-il plus des trous viens de faire à mon frère. t logé dans une bière? as-tu cru voir les murs, ces bords sombres, obscurs,

Qui forment l'infernale rive? Il faut, ventrebleu! que je rive Ton clou; tu fais trop le pédant, Le maître-ès-arts et l'impudent, Voire même le Jean-Farine, Dont tu portes la triste mine, Et dont au besoin, animal, Tu servirois d'original. Allons, mesurons nos épées, Écorneur de franches lippées! - Aurois-tu hu du persico 1, De l'ambrette ou de l'abricot, Un peu plus qu'à ton ordinaire, Pour parler ainsi, téméraire? Voyons ce que vaut ta valeur, Ce qu'elle pèse, et si ton cœur Est un cœur de bonne mesure, Ou sujet à la flétrissure! Tu pourras bientôt, à ton dam, Signifier au roi Priam Qu'il s'est trouvé dans cette ville, l'our ton malheur, un autre Achille. Commence et ne perds point de temps; C'est trop me tenir en suspens.» A ces mots Pandare le darde D'un coup de dard jusqu'à la garde; Mais ce beau joujou de Junon, Dont Turnus était le mignon, L'escamotant à la bricole 2 Le fit entrer, sans hyperbole, Dans la porte de plus d'un pié, Ce qui d'un dard est la moitié. Turnus, quittant sa hallebarde, A Pandare ajusta nasarde, Puis, d'un coup tout des plus bruyans Fendit sa tête jusqu'aux dents. Le coup en fit gronder la terre Un ton plus haut que le tonnerre; Elle en trembla, même s'ouvrit. Jugez ce que le mort souffrit, Car Jupin en branla la tête: Mais Junon, cette bonne bête, Au fond du cœur en ricana, Comme Vénus en fulmina.

eur de noyaux de pêche et esprit-de-vin. me ruse, par un mouvement de côté.

Per eux fait à Pali Comme entreprise La peste comme o Si fon out su qu'ic Pressés e mme har Par la ruse du roi b starces les plus b Armés de piques et Timetes, pour faire Det: If le faut mer Et que ce colosse si Serve d'ornement ac Voilà ce qu'avança le Soit qu'ii fût, comme Par nos enn mis sul Ou que le sort l'eût : Capis et les têtes plu Lui dirent : Vos fièv L'éor bien plutôt le Au lieu de l'y faire i Legrand Jupiter not Que savons-nous ce qu Un ce gros ventre rel-Encore une fois, je le On je snis d'avis que Cette machine si prof Ou, qu'avec de beaux On me la mette par c Ou q i'on lui donne la Avec paide mal allun Les plus pressés éter-Lt les autres découvi Grèce, ainsi sottemen Nous coûtera fort per Et nous la pourrons : Et du même temps ne En cet embarrassar L'un fut pour et l'aut Là-dessus l'aocoon Suivi de Troyens plu Et, s'approchant de l'

<sup>1</sup> En délire.

<sup>2</sup> Suffisante.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ce mot avait un ser la plaisanterie favorite satiété dans son Virgile

Ce coup valut la mort à trente, Qui moururent tous d'épouvante; Et si Turnus cut eu hon sens, Et qu'il eût fait entrer ses gens, Rompant d'abord les barricades, Déracinant les palissades Et tuant entin les soldats Oui gardoient les ouvrages bas, ll cut du vénérable Énée Fort étourdi la destinée; Car, prenant le fort des Trovens Et sur-le-champ logeant les siens Dans les carrefours de la ville, Il leur cût enlevé l'asile Ou'ils avoient au pays Latin. Mis en repos le Laurentin, Gagné magnifique victoire, A jamais assuré sa gloire Et fait, au son du tympanum, Pour sûr chanter un Te Deum. Vais sa fureur pour le carnage Lui valut tout le tripotage Qu'il eut à quelques pas de là Pour n'avoir pas fait tout cela. De sa main mourut en cachette Phalaris d'un coup d'escopette; Gygès fut brusquement tronqué; Et très-lourdement ennuqué. Halys, Prytanis et Phégée, Noémon, Alcandre et Lyncée Prirent la poste au petit pas. Pour aller giter au trépas. Ce fut une capilotade l'égoûtante autant que maussade, Oui mit en fuite le Troven Devant ce nécromancien. Les Muses perdirent Brétée, Dont la veine étoit peu goûtée, Mais qui cependant, nuit et jour, Chantoit pour leur faire sa cour: Tantôt c'étoit une élégie, Et tantôt une fantaisie;

Pour l'une il faisoit un bouquet. . Pour l'autre c'étoit un sonnet, A celle-ci une sonnette 1; Souvent il prenoit sa musette Pour y souffler un madrigal, Et sur sa lyre, à ton égal, Il chantoit une chansonnette Sur une gentille brunette Qu'il rechercha fort autrefois. Il avoit assez bonne voix, Savoit même un peu de musique: Mais, pour le coup, avec Amique, ll fut chanter en faux-bourdon. Une complainte chez Pluton. Bientôt après l'adroit Clytie Comme eux se vit privé de vie. Les chefs, entin, des Phrygiens Ne savoient plus par quels moven-Mettre fin à la tragédie Qui menaçoit d'un incendie Leurs tours, leurs murs et leurs travaux. Où Turnus hachoit en morceaux Tout ce que rencontroit son sabre, Qu'un affranchi, né de Calabre, Étant esclave, lui donna, Dont maints Trovens il tronconna. Mnestheus, en courant, s'écrie : « Où fuyez-vous donc, je vous prie? Étes-vous ces oiseaux de nuit Qui craignez le jour et le bruit? Avez-vous quelque autre retraite Pour retarder votre défaite, Pour vous défendre, que vos murs? Allez, vous êtes des cœurs durs, Mais plus durs que n'est une roche Vous méritez qu'on vous décoche Un trait au milieu de ce cœur. Sans vergogne et sans nul honneur. Est-ce là servir notre Énée, Maître de notre destinée ? Se peut-il qu'un homme enfermé l'e toutes parts ait désarmé

· Cette plaisanterie rappelle la réponse de Malherbe à Racan, qui lui reprochat ses sonnets irréguliers : « Eh bien! si ce n'est pas un sonnet, c'est une sonnette » (Tallemant des Réaux, éd. Techener, in-8°, 1° vol., p. 294.) « Romans, vers, charsons, sonnets et sonnettes, s'écrie aussi le bonhomme Gorgibus, dans les Précients réducites (sc. vix), puissis -vous être à tous les diables! » plus fringante jeunesse, utiens de notre vieillesse? , vous méprisez nos dieux, mères et vos aïeux, t notre pieux Énée, iguit dedans Palantée. endant de jour en jour s quelque éclatant secours. » iscours, en tout laconique, nena dans la boutique, instant les fit rallier endre leur bouclier. , voyant gronder l'orage. ime de guerre très-sage, etraite vers les siens, rnant le dos aux Trovens. re il gagna la rive. e content du cariage as le fort il avoit fait. l pourtant encor un trait : partir à l'aventure, : faire déconfiture yen qui, dans cet instant, luisoit tambour battant fort jusqu'à la rivière, l lui serrer la croupière i'il pût trouver le moment voir prendre le montant. a'osa ferrer la mule ssister son cher Butule : ignoit son triste sort. murmuroit bien fort: piter, des rois le maître, alors un coup de traître : ambassadrice lris. tacha dans le pourpris de la race Trovenne. puloit aider dans sa peine. ire un commandement ler, mais promptement,

A ce fier ennemi d'Énée, Dont il guidoit la destinée. Et de se rendre dans son camp Sans réplique et tout sur-le-champ; Ce que Turnus lit, l'âme empreinte De chagrin, de souci, de crainte. D'ailleurs, n'étant pas le plus fort. Et voyant partir de ce fort Grêle de dards, de javelines, Qui buttoient sur sa longue échine, Il s'élance armé dedans l'eau. D'où, sortant comme un fier taureau, Ne remportant qu'honneur pour proie. Il fut recu, mais avec joie. Sur-le-champ il fut radoubé. Car il étoit fort imbibé: Puis I'on fit un grand feu de paille Pour lui réchausser sa tripaille: Sa perruque fut mise au four, On lui remit nouvel atour, Après qu'il eut fort à son aise Dormi longtemps dans une chaise. Enfin, il fut bien ressassé, Savonné, frotté, repassé, Même étrillé, c'est chose sûre, Pour du sang ôter la rouillure: Car il étoit ensanglanté Derrière, devant, à côté. Bien lui prit de faire retraite, Et de porter dans sa pochette Pour le besoin de vieux écus; Cela, ma foi, sauva Turnus: Donnant cet argent aux vedettes, Il sut éviter les baguettes Par lesquelles il eut passé Et dont il seroit trépassé; Car cette rude camisade Vaut encor moins que l'estrapade. Les chevaux et les chevalets. Que la rame et les osselets.

l'ainsi que s'exprime l'édition originale, ce qui ne signifie rien, ou du as grand'chose de hon (cariage veut dire une charretée, ce qui peut rs une carriole); dans l'édition de Bruzen de la Martinière, in-12. 1737.

Plus que content du grand carnage. ffre au moins un sens raisonnable.

. .

## VIRGILE TRAVESTI

## LIVRE DIXIÈME

Laissons Turnus sur le rivage, Mettre l'ordre dans son ménage, Donner du pain à ses valets Et faire panser ses mulets. Encor faut-il le laisser libre Pour dégorger les eaux du Tibre, Qu'il avala le traversant, Pour éviter le trait perçant b'un ennemi, dans sa poursuite Ne cherchant qu'à demeurer quitte Des croquignoles que Turnus Avoit donnés, s'étant intrus Dans le fort de la gent Troyenne, Où, de son autorité pleine, Il avoit sali tous les draps Et bien mal mené les soldats, Jusqu'à leur manger leurs éclanches. Parlons d'autres paires de manches, Lt laissons là le Rutulois Se délasser de ses exploits. Un Suisse à manteau d'écarlate.

Mais grand destructeur de petun, De Jupiter le domestique. Gardant la céleste boutique, Autrement le palais des dieux, L'ouvrit et fit voir à nos yenx Un échantillon manifeste De la Divinité céleste. Mercure le porte-poulet, Le maquignon et le valet Du grand Jupin pour l'aventure, la veille fut (c'est chose sûre) De porte en porte chez les dieux l es prier, d'un air gracieux, De se trouver à l'assemblée. Pour entendre la ratelée Oue son hon maître et son Seigneur, En tout bien, même en tout honneur. Leur destinoit pour maléfice, Qu'aucuns d'eux avoient par malice

A grande toque, à manche plate,

Oui ne fut onc un ventre à jeun.

Commis contrel es l'hrygiens, En les traitant comme des chieus. Et leur faisant fatale guerre. Tantôt sur mer, tantôt sur terre. Jupin arriva le premier, Fit, entrant, signe à son portier D'ouvrir les battans de la porte Pour que la divine cohorte Entrât de front, non de biais, Dans ce magnifique palais, D'où Jupin, assis sur son aigle, Remarquoit tous les tours d'espiègle Des Troyens rangés dans leur fort, Contre le téméraire effort De la Rutuloise canaille, Qui nuit et jour cherche et travaille A chasser du pays Latin Ce distilleur d'eau de plantain 1, Ce vrai diminutif de Troie, Ce picoreur, ce rabat-joie, Et tous ces proscrits de Trovens, Tous gens d'honneur, je le soutiens. Les dieux ayant avec prestance Dans leur place pris leur séance, Jupiter cracha, se moucha, De son mouchoir son nez torcha. Où ce dien logea ses lorgnettes. Ses besicles ou ses luncttes. Pour examiner si les dieux S'étoient tous rendus dans ces lieux. Voici le ton et le ramage Qu'il tint à si noble assemblage :

« Mes amis et mes bous parens,
Mes confrères et mes enfaus,
car parmi vous de mon lignage
Je vois chez moi plus d'un plumage,
Je veux tous vous homéliser,
Un tantinet vous dépriser;
Puis, d'un certain rapatriage,
Yous régaler après l'orage.
Pourquoi tant de fâcheux soupçons
Parmi vous et de trahisons?
Tout ainsi qu'une bourgeoisie
Se divise par jalousie,

l'our se choisir maire ou consul; De même, selon mon calcul, Je vous vois l'âme divisée. Et, qui pis est, subtilisée A traverser ces gens de bien, Ces chétifs malheureux Trovens. Mes desseins sont donc des sornettes, Et mes défenses des gazettes? On se rit de mes actions: Plus de subordinations Pour moi, Jupin, votre bon maître? Jarni coton, l'ou va connoître Si j'entends à me soutenir. Et les mutins des mieux punir! J'avois défendu sur la vie Que l'on ravageat l'Italie, Que l'on s'armat contre Æneas, Des pauvres Troyens le soulas; Et je verrai Latine engeance, Au mépris de cette défense, Morguer les Troyens dans leurs fort-Faire, par d'utiles efforts, A ces bonnes gens pleine guerre, Sans appréhender mon tonnerre! Allez, je saurai quelque jour Vous tous mettre au mastigadour 1! Et d'où vient donc cette discorde? Pourquoi gens de sac et de corde Sont-ils par des dieux protégés, Soutenus et même vengés? Dites-moi done qui vous excite, Qui vous divise, et qui suscite Tant d'affreux et fréquens combats. Quand Jupiter n'y consent pas? Je sais qu'un jour sur cette terre On verra dangereuse guerre, Quand un certain jeune animal. Je me trompe, c'est Annibal. Sortira des murs de Carthage. Et se fera faire un passage Tout au travers du mont Ceni. Du l'Hotaret, du Mondovi, Des Alpes, montagnes aftreuses A passer toujours dangereuses,

Ce pleurard. Le plantain est une plante marécageuse, bonne pour les yeux
 Du grec μάστιξ, -- mors pour faire écumer.

tout comme en hiver, orter la flamme et le fer, t, le désespoir, la rage, ville et dans le village aain, ne s'attendant pas ouver tant de tracas. permets le ravage. orde avec le pillage; jourd'hui je veux, morbleu! n'obéisse un petit peu. t de remûment, de grâce, ne veut que le ressasse. nier bruit, au premier vent, il faut le contrevenant. ces échappés de Troie; n paix, vivez en joie, fuyez co vieux dictum, lia rara fratrum i. 'exemple de vos pères, ivez tous en bons frères : vous l'ordonne ainsi, end que, pour grand merci. rez que la destinée sonnête homme d'Énée le que j'ai résolu. » ours d'un ton absolu, ononcé tout d'une haleine. ce me semble, la peine, : un verre de vin frais rafraichi son palais; monsieur son chef d'office, zert avecque le Suisse. as été en rendez-vous 1 gourmet, roi des filous. poisonneurs, c'est le même: irtier l'est à l'extrème, raude toujours son vin. passe pour assassin. s, donnant dans l'hyperbole, upin prit la parole, s tourner autour du pot, ses griefs mot à mot : put-puissant, lance-'onnerre,

Auteur de la paix et la guerre, Sans qui tout homme ne peut rien, Ni pour le mal ni pour le bien. Je m'adresse à tol, non à d'autres: Ecoute donc mes patenôtres, Puisqu'elles partent de mon cœur. Tout à mon papa, mon Seigneur. Tu vois comme le roi Rutule, Sans conscience et sans scrupule. Ne craint pas de nous offenser, Puisqu'il fait sans pitié danser Le branle de l'olichinelle A mes Troyens, à leur séquelle. Non, non, c'est une indignité, Une horreur, une lâcheté. Mutiler la gent pacifique, Gens passés docteurs en logique, En droit civil, en droit canon, Et non pas en droit d'esponton! Ce Turnus, juché sur sa pie, De sa fureur se glorifie, Et d'aise léchant ses dix doigts, Il médite encore une fois D'entrer armé dans cette ville. Qui sert aux Phrygiens d'asile, Afin d'y tailler en pleins drap-Jambes et mains, cuisses et bras. Vovez-vous déjà qu'il se botte, Tandis qu'un gouiat lui décrotte La rouille de son bouclier. Ou'il a souillé sur le gravier. En sortant de cette eau bourbeu-e. Gluante et fort marécageuse? Ah! c'en est fait, tout est perdu, ll va larder l'individu De mon cher petit fils Ascagne, Qui dans le pays de Cocagne Devoit se rendre incessamment Pour v commander longuement Un peuple ami de la pistole, De la guinée et de l'obole. Du louis d'or, du ducaton, De la rose et du patagon \*.

s frères vivent rarement en concorde. » 100le à la rose est une ancienne monnaie d'Angleterre, en or, ainsi nommée Velle est marquée d'une rose.

Partout on assomme, on égorge: Vovez le fossé qui regorge Du sang de ces braves soldats, On ne voit qu'assauts et combats Sur les remparts, sur les courtines. Dans les angles où sont les mines: Sur les glacis, les parapets, On n'entend que coups de mousquets. Écontez les balles qui siffent, Même les mourans qui renissent. Arrêtez donc ce fier Turnus, Ce grand fabriqueur de Malchus 1, Aussi bien que ce Diomède Oui le devance et le précède. Et qui tous deux ont résolu De mettre enfin un dévolu Sur le bénéfice d'Énée... Je frémis à cette pensée, Il ne leur reste plus que moi, Qui suis votre fille, grand roi. Souffrirez-vous que l'on m'attaque? Que jusqu'en mon port on baraque? Qu'on entre à grands coups d'aviron Dans ma rade et dans mon giron? Que si notre pieux Enée Architecte sa destinée Pour la cheviller en ces lieux Sans l'ordre du maître des dieux : Ah! i'v consens, qu'on l'enchevêtre, Qu'on le nasarde comme un traitre. Qu'il soit partout vilipendé Et par ses Trovens lapidé; Enfin, que sa triste tigure Soit toujours sujette à l'injure ; Que dans son fort, sur ses remparts, Il soit accablé de brocards; Que sur mer il vogue sans voile, Et qu'il couche à la belle étoile. Mais, si l'oracle des destins. Les dieux célestes, les marins,

Et ceux de ces royaumes sombres\_ Tous faits pour tourmenter les ombres = Bref, si Jupin a résolu Qu'il prendroit Latins à la glu. Qu'il en seroit un jour le maître, \_ Qui de vous ose ici paroître Réfractaire à sa volonté, Sans commettre une impiété? Rappellerai-je la grillade De ses vaisseaux dans une rade : Le froid qu'il eut pendant l'hiver-Les périls qu'il courut sur mer. Ou quand ce boursoufié d'Éole Lui sit faire la cabriole? Alors je crus qu'un esturgeon Le goberoit comme un vairon. Rappellerai-je l'ambassade De cette Iris, cette maussade. Les fureurs de dame Junon Complotant avec Alecton. Cette impitovable Furie Qui met en cendres l'Italie, A la besace les Troyens, Et fait triompher ces vauriens? Si cette envieuse de pomme?, Cette Junon, je vous la nomme, Ne consent pas que le Latin Soit faufilé par le Destin Avec cette race Trovenne, Que voulez-vous qu'elle devienne Mettez-la sous votre manteau. Vous lui conserverez sa peau Du moins, ou détournez l'orage De la furcur et de la rage De votre femme et votre sœur, Pour mes Troyens porte-malheia a". Rendez-moi le petit Ascaigne : Reine (du pays de Sardaigne, Non), mais d'Amathonte et Paphos. De Cythère et non de Leshos,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce t-à-dire ce grand conpeur d'oreilles. On sait que Malchus, serviteur du grand prêtre, ava t eu l'oreille coupée par saint Pierre. Voir les Evang, selon saint Marc, xiv; selon saint Luc, xxii, et selon saint Jean, xviii.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Allusion à la pomme d'or jetée sur la table par la Discorde aux noces de Théthiset de Pélée, et que Junon disputa à Minerve et à Vénus, parce qu'elle était destinée à la plus belle.

it dans mon Idalie, palais toute sa vie, roquer le marmot erai comme un sot, u'il quitte la rapière vit un la Dindonnière: 3 les Carthaginois, juins et les Chinois de loin donner l'aubade , gens à gambade, s tartuliés, ent mortifiés. rt à ma géniture mservé sa figure, rité les dangers de sable et des rochers, fréquentes frasques. ers les tristes bourrasques. ut dans ce continent place pour son ponent ?... re, trêve de raillerie! Junon en furic; 1 à vous de raisonner. ander et d'ordonner, ille de suborneuse, ette, de raccrocheuse! la reine Junon le son vieux barbon, punissable injure s digne de flétrissure. vient chercher si matin, dans le pays Latin? ie la folle Cassandre adis fort mal entendre planteroit son piquet, trotter son criquet, un capitaine Fracasse, t d'Énée a l'audace la guerre à Turnus ; parer comme un intrus ontagne et de la plaine, es son futur domaine; voler ses chapons. fs. ses vaches, ses moutons, à ses troupeaux la guerre, er tous ses grains sur terre, · un arsenal

Au milieu du pays natal De ce pauvre prince Rutule, Qui vit sans tache et sans macule ; D'aller sur le mont Palatin, Sonner le réveille-matin : Tandis que son cher fils Iule, Tranchant déjà du sier Hercule, Abat Rutulois et Latins. Et fait bouquer les Laurentins! -Paix-là! taisez-vous, bonne bête, Dit Jupiter, hochant la tête. C'est parler trop haut dans ces lieux: Vous en incommodez les dieux: Je les entends tous qui mugissent, Et même ces murs retentissent De l'éclat de votre discours. Duquel j'ai dû trancher le cours. Pour vous donner la patience D'entendre en repos ma sentence. Or sovez donc tous attentifs, Point endormis, et point pensifs. Vulcain, faites taire l'enclume : Elle m'étourdit et m'enrhume : Et vous, qu'on écrive, greffier, De bonne encre et sur bon papier! Puisqu'on ne peut faire alliance. Lier aucune intelligence Entre Troyens et Rutulois, Sans recueillir ici les voix. L'Altitonnant, comme un hon père, Les traitera de la manière Que d'eux-même ils se traiterent; Par là, morbleu! les choses iront Comme ciles pourront, je le jure l'ar le Styx, sans être parjure. Parafé, ne varietur. x Après ce jugement obscur. Jupiter descendit d'un trône D'ivoire peint en rouge et jaune: Puis tous les dieux sirent les frais De le mener dans son palais, Où la nappe se trouva mise. Là chacun en prit à sa guise, But son vin à tirlarigot. Toujours à l'aide du bon mot. Mais quittons les dieux pour la terre, Et voyons comme va la guerre,

De rondaches et de brassards. De morions et de cuissarts! Telle à nos yeux paroît la gréle. Quand elle tombe pêle-mèle, Cassant vitres, tuiles, châssi : Les javelots tombant ainsi, Percent têtes, jambes, poitrines, Ventres et bras, fessiers, échines; Les casques et les boucliers. Les cuirasses, les étriers, Retentissoient du bruit des armes, Et remplissoient le camp d'alarmes. On cût dit un charivari D'une veuve qui prend mari, Où le peuple, avec bassinoires, Poëles, lèchefrites, lardoires. Pilon, casseroles, poèlon, A sa porte fait carillon. Alors Bitias et Pandare, Fils d'Alcanor, homme très-rare. Et naturel du mont Ida, Où git, plus grande que Breda, Ville autrefois de l'apanage

De déesse de grand parage; Ces frères, nourris, dans les bois, D'herbes, de pain, d'huile, de pois, Par la bonne matrone Ilière, Femme champêtre, mais leur mère, Etoient robustes, toutefois, Courageux et de fins matois. Pour brutaux, ils l'étoient de reste, Même portoient un air funeste, Avec la mine d'un chamois, Mais grossiers comme Amiennois, Gens forts sur la cérémonie, A quoi se passeroit leur vie, Sans la ressource du rébus, Qui chez eux n'est pas un abus. Nos deux garçons, gens à bagarre, Gens à grand bruit, à tintamarre, Ayant en main chacun un croc, Sur leur casque plumes de coq, llabits vovans, brillans panaches, Rondache au bras, grandes moustaches, Visière en l'air, sabre au côté,

Peigné, décrassé, vergeté, Se confiant en leur courage. Ouvrent la porte et font la rage. L'un est à gauche, et l'autre à droit; Chacun, planté debout et droit Comme les chênes de l'Adige, Attend de lui quelque prodige. Des Rutulois environ cent, Suivis d'Équicole et Quercent, l'e Tmarus et d'ilémon le brave. Plus vite que ne part le Drave, Vinrent aux portes des Troyens; On les y recut comme chiens Sont reçus dans un jeu de quilles: Nos deux jeunes, mais maîtres drilles, A coups de lance et d'espontons, De javelines, d'hocquetons, De bâton et de pertuisane. Leur firent faire à tous la cane; Je dis la cane et le plongeon, Puisqu'ils en curent tout du long Et si long qu'avec infamie Ils furent privés de la vie. En vérité, pour cette fois, Mal fut mené le Rutulois. Turnus ailleurs faisoit carnage; Mais, voyant qu'on perdoit courage Et que l'on embrochoit ses gens, ll vole, sans perdre de temps, A la porte de Dardanie. Où, sans autre cérémonie, D'un coup il renverse Antipas, D'un autre il avale 1 le bras: Cet autre se nommoit Mérope, C'étoit le bras droit de Driope Et le bon ami d'Antipas. Il entr'ouvre aussi Birias. Homme d'humeur fort colérique, Surtout dans ses temps de colique; Ce Bitias étoit fort grand, Gras, gros, épais comme un géaut: Aussi, quand il tomba par terre, Ce fut comme un coup de tonnerre. Aphydne fut étendu mort. Et Crimante eut le même sort.

<sup>1</sup> Dans le sens primitif du mot, faire tomber, faire descendre.

s. enflant le courage reurs de brigandage. ant les Rutulois n comme de la voix. ie déroute entière yens un cimetière. ement on les frappoit e où Pandare étoit, luit par une Furie, on frère alné sans vic, i porte avec effort : l étoit robuste et fort, it une large épaule, t ferme comme un môle, Troyens, errant dehors, en défendant leurs corps. enêt et ce gros âne du la tramontane. ius étoit enfermé tille encor tout armé. d'estoc et de taille côtés combat, chamaille, irtout avec fureur, partout la terreur. t briller ses aigrettes, s luisantes et nettes, ille ni crasse dessus; rtout brilloit Turnus, andare à lui se présente, la perte récente on frère Bitias. it, d'un gros échalas, ert auprès de la porte, croche de la sorte: lupin, crois-tu, maraudeur, nous faire peur? voir le palais d'Amate, er une casemate cacher crainte des coups ? ivient-il plus des trous iens de faire à mon frère, t logé dans une bière? as-tu cru voir les murs, ces bords sombres, obscurs,

Oui forment l'infernale rive? Il faut, ventrebleu! que je rive Ton clou : tu fais trop le pédant. Le maître-ès-arts et l'impudent. Voire même le Jean-Farinc. Dont tu portes la triste mine, Et dont au besoin, animal, Tu servirois d'original. Allons, mesurons nos épées, Écorneur de franches lippées! — Aurois-tu bu du persico 1, De l'ambrette ou de l'abricot, Un peu plus qu'à ton ordinaire, Pour parler ainsi, téméraire? Voyons ce que vaut ta valeur, Ce qu'elle pèse, et si ton cœur Est un cœur de bonne mesure, Ou sujet à la flétrissure! Tu pourras bientôt, à ton dam, Signifier au roi Priam Qu'il s'est trouvé dans cette ville, Pour ton malheur, un autre Achille. Commence et ne perds point de temps; C'est trop me tenir en suspens.» A ces mots Pandare le darde D'un coup de dard jusqu'à la garde; Mais ce beau joujou de Junon, Dont Turnus était le mignon, L'escamotant à la bricole \*, Le tit entrer, sans hyperbole, Dans la porte de plus d'un pié, Ce qui d'un dard est la moitié. Turnus, quittant sa hallebarde. A Pandare aiusta nasarde. Puis, d'un coup tout des plus bruvans Fendit sa tête jusqu'aux dents. Le coup en fit gronder la terre Un ton plus haut que le tonnerre; Elle en trembla, même s'ouvrit. Jugez ce que le mort souffrit, Car Jupin en branla la tête; Mais Junon, cette bonne bête, Au fond du cœur en ricana. Comme Vénus en fulmina.

eur de noyaux de pêche et esprit-de-vin. ne ruse, par un mouvement de côté. Ce coup valut la mort à trente, Qui moururent tous d'épouvante; Et si Turnus eût eu hon sens, Et qu'il eût sait entrer ses gens, Rompant d'abord les barricades, Déracinant les palissades Et tuant entin les soldats Qui gardoient les ouvrages bas, Il eût du vénérable Énée Fort étourdi la destinée; Car, prenant le fort des Troyens Et sur-le-champ logeant les siens Dans les carrefours de la ville, Il leur cût enlevé l'asile Qu'ils avoient au pays Latin, Mis en repos le Laurentin, Gagné magnifique victoire, A jamais assuré sa gloire Et fait, au son du tympanum, Pour sûr chanter un Te Deum. Vais sa fureur pour le carnage Lui valut tout le tripotage Qu'il eut à quelques pas de là Pour n'avoir pas fait tout cela. De sa main mourut en cachette Phalaris d'un coup d'escopette; Gygès fut brusquement tronqué; Et très-lourdement eunuqué. Halvs, Prytanis et Phégée, Noémon, Alcandre et Lyncée Prirent la poste au petit pas. Pour aller giter au trépas. Ce fut une capilotade l'égoûtante autant que maussade. Qui mit en fuite le Troven Devant ce nécromancien. Les Muses perdirent Brétée, Dont la veine étoit peu goûtée. Mais qui cependant, nuit et jour, Chantoit pour leur faire sa cour: Tantôt c'étoit une élégie, Et tantôt une fantaisie;

Pour l'une il faisoit un bouquet, . Pour l'autre c'étoit un sonnet. A celle-ci une sonnette :: Souvent il prenoit sa musette Pour y souffler un madrigal, Et sur sa lyre, à ton égal, Il chantoit une chansonnette Sur une gentille brunette Qu'il rechercha fort autrefois. Il avoit assez honne voix, Savoit même un peu de musique; Mais, pour le coup, avec Amique, Il fut chanter en faux-hourdon. Une complainte chez Pluton. Bientôt après l'adroit Clytie Comme eux se vit privé de vie. Les chefs, entin, des Phrygiens Ne savoient plus par quels moven-Mettre fin à la tragédie Qui menaçoit d'un incendie Leurs tours, leurs murs et leurs travaux, Où Turnus hachoit en morceaux Tout ce que rencontroit son sabre, Qu'un affranchi, né de Calabre, Étant esclave, lui donna, Dont maints Trovens il tronconna. Mnestheus, en courant, s'écrie: « Où fuyez-vous donc, je vous prie? Étes-vous ces oiseaux de nuit Qui craignez le jour et le bruit? Avez-vous quelque autre retraite Pour retarder votre défaite, Pour vous défendre, que vos murs? Allez, vous êtes des cœurs durs, Mais plus durs que n'est une roche Vous méritez qu'on vous décoche Un trait au milieu de ce cœur. Sans vergogne et sans nul honneur. Est-ce là servir notre Énée. Maître de notre destinée ? Se peut-il qu'un homme enfermé l'e toutes parts ait désarmé

<sup>1</sup> Cette plaisanterie rappelle la réponse de Malherbe à Racan, qui lui reprochait ses sonnets irréguliers: « Eh bien! si ce n'est pas un sonnet, c'est une sonnette.» (Tallemant des Réaux, éd. Techener, in-8e, 1er vol., p. 298.) « Romans, vers, charons, sonnets et sonnettes, s'écrie aussi le bonhomme Gorgibus, dans les Précients rédicules (sc. xix), puissip -vous être à tous les diables! »

lus fringante jeunesse, tiens de notre vieillesse? vous méprisez nos dieux, nères et vos aïeux, notre pieux Énée, guit dedans Palantée, ndant de jour en jour quelque éclatant secours. » scours, en tout laconique, iena dans la boutique, astant les fit rallier ndre leur bouclier. , vovant gronder l'orage. me de guerre très-sage, etraite vers les siens, nant le dos aux Trovens, e il gagna la rive, e content du cariage ! s le fort il avoit fait. pourtant encor un trait partir à l'aventure, faire déconfiture en qui, dans cet instant, uisoit tambour battant fort jusqu'à la rivière, lui serrer la croupière 'il pût trouver le moment oir prendre le montant. 'osa ferrer la mule sister son cher Rutule : ignoit son triste sort. murmuroit bien fort; piter, des rois le maître, slors un coup de traître : ambassadrice Iris, tacha dans le pourpris de la race Troyenne, uloit aider dans sa peine, re un commandement er, mais promptement,

A ce fier ennemi d'Énée. Dont il guidoit la destinée, Et de se rendre dans son camp Sans réplique et tout sur-le-champ; Ce que Turnus lit, l'âme empreinte De chagrin, de souci, de crainte. D'ailleurs, n'étant pas le plus fort, Et voyant partir de ce fort Grêle de dards, de javelines, Oui buttoient sur sa longue échine. Il s'élance armé dedans l'eau. D'où, sortant comme un fier taureau. Ne remportant qu'honneur pour proje. Il fut recu, mais avec joie. Sur-le-champ il fut radoubé. Car il étoit fort imbibé; Puis l'on fit un grand feu de paille Pour lui réchauffer sa tripaille; Sa perruque fut mise au four, On lui remit nouvel atour, Après qu'il cut fort à son aise Dormi longtemps dans une chaise. Enfin, il fut bien ressassé, Savonné, frotté, repassé, Même étrillé, c'est chose sûre, Pour du sang ôter la rouillure: Car il étoit ensanglanté Derrière, devant, à côté. Bien lui prit de faire retraite. Et de porter dans sa pochette Pour le besoin de vieux écus; Cela, ma foi, sauva Turnus: Donnant cet argent aux vedettes, Il sut éviter les bagnettes Par lesquelles il eut passi-Et dont il seroit trépassé; Car cette rude camisade Vaut encor moins que l'estrapade, Les chevaux et les chevalets. Que la rame et les osselets.

ainsi que s'exprime l'édition originale, ce qui ne signifie rien, ou du 18 grand'chose de hon (cariage veut dire une charretée, ce qui peut 8 une carriole); dans l'édition de Bruzen de la Martinière, in-12. 1757.

Plus que content du grand carnage. fre au moins un sens raisonnable.



## VIRGILE TRAVESTI

## LIVRE DIXIÈME

sons Turnus sur le rivage, l'ordre dans son ménage, · du pain à ses valets e panser ses mulets. faut-il le laisser libre égorger les eaux du Tibre, vala le traversant, viter le trait perçant memi, dans sa poursuite rchant qu'à demeurer quitte quignoles que Turnus onnés, s'étant intrus ; fort de la gent Troyenne, son autorité pleine, t sali tous les draps ı mal mené les soldats, l leur manger leurs éclanches. s d'autres puires de manches, sons là le Rutulois ser de ses exploits. uisse à manteau d'écarlate,

A grande toque, à manche plate, Qui ne fut onc un ventre à jeun, Mais grand destructeur de petun, De Jupiter le domestique, Gardant la céleste boutique, Autrement le palais des dicuy, L'ouvrit et fit voir à nos veux Un échantillon manifeste De la Divinité céleste. Mercure le porte-poulet, Le maquignon et le valet Du grand Jupin pour l'aventure, la veille fut (c'est chose sûre) De porte en porte chez les dieux Les prier, d'un air gracieux, De se trouver à l'assemblée, Pour entendre la ratelée Que son bon maître et son Seigneur, En tout bien, même en tout honneur, Leur destinoit pour maléfice, Qu'aucuns d'eux avoient par malice

Commis contre! es l'hrygiens. En les traitant comme des chieus, Et leur saisant satale guerre, Tantôt sur mer, tantôt sur terre. Jupin arriva le premier, Fit, entrant, signe à son portier D'ouvrir les battans de la porte Pour que la divine cohorte Entrât de front, non de biais, Dans ce magnifique palais, D'où Jupin, assis sur son aigle, Remarquoit tous les tours d'espiègle Des Troyens rangés dans leur fort, Contre le téméraire effort De la Rutuloise canaille, Qui nuit et jour cherche et travaille A chasser du pays Latin Ce distilleur d'eau de plantain 1, Ce vrai diminutif de Troie, Ce picoreur, ce rabat-joie, Et tous ces proscrits de Trovens, Tous gens d'honneur, je le soutiens. Les dieux avant avec prestance Dans leur place pris leur séance, Jupiter cracha, se moucha, De son mouchoir son nez torcha, Où ce dieu logea ses lorgnettes. Ses besicles ou ses luncttes, Pour examiner si les dieux S'étoient tous rendus dans ces lieux. Voici le ton et le ramage Qu'il tint à si noble assemblage:

« Mes amis et mes bous parens,
Mes confrères et mes enfaus,
Car parmi vous de mon lignage
Je vois chez moi plus d'un plumage,
Je veux tous vous homéliser,
Un tantinet vous dépriser;
Puis, d'un certain rapatriage,
Vous régaler après l'orage.
Pourquoi tant de fâcheux soupçons
Parmi vous et de trahisons?
Tout ainsi qu'une bourgeoisie
Se divise par jalousie,

l'our se choisir maire ou consul; De même, selon mon calcul, Je vous vois l'âme divisée, Et, qui pis est, subtilisée A traverser ces gens de bien, Ces chétifs malheureux Troyens. Mes desseins sont donc des sornette= Et mes défenses des gazettes ? On se rit de mes actions: Plus de subordinations Pour moi, Jupin, votre bon maître e: Jarni coton, l'on va connoître Si j'entends à me soutenir, Et les mutins des mieux punir! l'avois défendu sur la vie Que l'on ravageat l'Italie, Que l'on s'armat contre Æneas, Des pauvres Troyens le soulas; Et je verrai Latine engeance, Au mépris de cette défense, Morguer les Troyens dans leurs for Faire, par d'utiles efforts, A ces bonnes gens pleine guerre, Sans appréhender mon tonnerre Allez, je saurai quelque jour Vous tous mettre au mastigadour Et d'où vient donc cette discorde Pourquoi gens de sac et de corde Sont-ils par des dieux protégés, Soutenus et même vengés? Dites-moi done qui vous excite, Qui vous divise, et qui suscite Tant d'affreux et fréquens comb Quand Jupiter n'y consent pas? Je sais qu'un jour sur cette term On verra dangereuse guerre, Quand un certain jeune animal -Je me trompe, c'est Annibal. Sortira des murs de Carthage. Et se fera faire un passage Tout au travers du mont Ceni. Du l'Hotaret, du Mondovi, Des Alpes, montagnes aftreuse-. A passer toujours dangereuses,

i Ce pleurard. Le plantain est une plante marécageuse, bonne pour les veux g Du grec μάστιξ, — mors pour faire écumer.

u de tout comme en hiver, our porter la flamme et le fer, a mort, le désespoir, la rage. ans la ville et dans le village u Romain, ne s'attendant pas se trouver tant de tracas. lors je permets le ravage, a discorde avec le pillage; lais aujourd'hui je veux, morbleu! u'on m'obéisse un petit peu. as tant de remûment de grâce.

fon ne veut que je ressasse, n premier bruit, au premier vent. omme il faut le contrevenant. aissez ces échappés de Troic; ivez en paix, vivez en joie, urtout fuyez co vieux dictum, Concordia rara fratrum! nivez l'exemple de vos pères hfin vivez tous en bons frères : upiter vous l'ordonne ainsi, a prétend que, pour grand merci, ous ferez que la destinée le cet honnête homme d'Enée oit telle que j'ai résolu. e discours d'un ton absolu lais prononcé tou d'une haleine. aloit, ce me semble, la peine. m'avec un verre de vin frais m eût rafraichi son palais; tui, si monsieur son chef d'office. le concert avecque le Suisse cut pas été en rendez-vous hez un gonrmet, roi des filons, les empoisonneurs, c'est le même; c cabortier l'est à l'extrème, ar il fraude toujours son vin, lont il passe pour ssassin

Vénus, donnant dans l'hyperbole, prés Jupin prit la parole, it, sans tourner autour du pot, tit tous ses griefs mot à mot Dieutout-puissant, lance-'onnerre,

Auteur de la paix et la guerre. Sans qui tout homme ne peut rien. Ni pour le mal ni pour le bien. le m'adresse à toi, non d'autres; Ecoute done mes patenôtres, Puisqu'elles partent de mon cœur. Tout à mon papa mon Seigneur. Tu voi comme le roi Rutuie. Sans conscience et sans scrupule. Ne craint pas de nous offenser. Puisqu'il fait sans pitié danser Le branle de l'olichinelle A mes Troyens, à leur séquelle. Non non c'est une indignité, Une horreur une lachete, Mutiler la gent pacifique, Gens passé docteurs en logique. En droi civil, en droi canon. Et non pas en droit d'esponton Ce Turnus, juché sur sa pie, De sa fureur se glorifie, Et d'aise léchant ses dix doigts. Il médite encore une fois D'entrer armé dans cette ville. Oui sert aux Phrygiens d'asile, Afin d'y ailler pleins draplambes et mains, cuisses et bea-Voyez-vous déjà qu'il se botte. Tandis qu'un goujat lui décrotte La rouille de son bouclier. Ou'il a souillé sur le gravier. En sortant de cette eau bourbense. Gluante et fort marécageuse? Ah! c'en est fait, tout est perdu. Il va larder l'individu Do mon cher petit fils Ascagne. Qui dans le pays de Cocagne Devoit se rendre incessamment Pou v commander longuement Un peuple ami de la pistole, De la guinée et de 'obole. Du louis d'or, du ducaton. De la rose et du patagon \*.

<sup>«</sup> Les frères vivent rarement en concorde. »

<sup>3</sup> Le noble à la rose est une ancienne monnaie d'Angleterre, en or, ainsi nommésarce qu'elle est marquée d'une rose.

Partout on assonme, on égorge: Vovez le fossé qui regorge Du sang de ces braves soldats, On ne voit qu'assauts et combats Sur les remparts, sur les courtines, Dans les angles où sont les mines: Sur les glacis, les parapets, On n'entend que coups de mousquets, Écoutez les balles qui sifflent, Même les mourans qui renissent. Arrêtez donc ce fier Turnus, Ce grand fabriqueur de Malchus 1, Aussi bien que ce Diomède Oui le devance et le précède. Et qui tous deux ont résolu De mettre enfin un dévolu Sur le bénéfice d'Énéc... Je frémis à cette pensée, Il ne leur reste plus que moi, Qui suis votre fille, grand roi. Souffrirez-vous que l'on m'attaque? Que jusqu'en mon port on baraque? Ou'on entre à grands coups d'aviron Dans ma rade et dans mon giron? Que si notre pieux Enée Architecte sa destinée Pour la cheviller en ces lieux Sans l'ordre du maître des dieux : Ah! j'y consens, qu'on l'enchevêtre, Ou'on le nasarde comme un traitre, Qu'il soit partout vilipendé Et par ses Trovens lapidé: Enfin, que sa triste tigure Soit toujours sujette à l'injure : Que dans son fort, sur ses remparts, Il soit accablé de brocards; Que sur mer il vogue sans voile, Et qu'il couche à la belle étoile. Mais, si l'oracle des destins, Les dieux célestes, les marins,

Et ceux de ces royaumes sombres. Tous faits pour tourmenter les ombres: Bref. si Jupin a résolu Ou'il prendroit Latins à la glu. Ou'il en seroit un jour le maître, Qui de vous ose ici paroître Réfractaire à sa volonté, Sans commettre une impiété? Rappellerai-je la grillade De ses vaisseaux dans une rade; Le froid qu'il eut pendant l'hiver, Les périls qu'il courut sur mer. Ou quand ce boursoufié d'Éole Lui fit faire la cabriole? Alors je crus qu'un esturgeon Le gobero t comme un vairon. Rappellerai-je l'ambassade De cette Iris, cette maussade. Les fureurs de dame Junon Complotant avec Alecton. Cette impitoyable Furie Oui met en cendres l'Italie. A la besace les Trovens. Et fait triompher ces vauriens? Si cette envieuse de pomme?, Cette Junon, je vous la nomme, Ne consent pas que le Latin Soit fausilé par le Destin Avec cette race Troyenne, Que voulez-vous qu'elle devienne? Mettez-la sous votre manteau, Vous lui conserverez sa peau Du moins, ou détournez l'orage De la fureur et de la rage De votre femme et votre sœur. Pour mes Troyens porte-malheur. Rendez-moi le petit Ascaigne : Reine (du pays de Sardaigne, Non), mais d'Amathonte et Paphos. De Cythère et non de Lesbos,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C'e 1-à-dire ce grand coupeur d'oreilles. On sait que Malchus, serviteur d' grand prêtre, ava t eu l'oreille coupée par saint Pierre. Voir les Evang, selon saint Marc, xiv; selon saint Luc, xxii, et selon saint Jean, xxiii.

<sup>2</sup> Allusion à la pomme d'or jetée sur la table par la Discorde aux noces de Théthiset de Pélée, et que Junon disputa à Minerve et à Vénus, parce qu'elle était destinée à la plus belle.

soit dans mou Idalie, on palais toute sa vie, t croquer le marmot sperai comme un sot. t qu'il quitte la rapière soit un la Dindonnière : jue les Carthaginois, oquins et les Chinois it de loin donner l'aubade les, gens à gambade, tes tartufiés. ment mortifiés. sert à ma géniture conservé sa figure, évité les dangers ics de sable et des rochers. es fréquentes frasques. mers les tristes bourrasques, peut dans ce continent r place pour son ponent ?... **êve, tr**êve de raillerie! lit Junon en furie; ien à vous de raisonner. mander et d'ordonner. folle de suborneuse, brette, de raccrocheuse! er la reine Junon e de son vieux barbon. e punissable injure ins digne de flétrissure. ue vient chercher si matin. s dans le pays Latin? que la folle Cassandre jadis fort mal entendre planteroit son piquet, it trotter son criquet. e un capitaine Fracasse, iet d'Énée a l'audace e la guerre à Turnus ; mparer comme un intrus montagne et de la plaine. rres son futur domaine; iir voler ses chapons, eufs, ses vaches, ses moutons, re à ses troupeaux la guerre, uper tous ses grains sur terre, er un arsenal

Au milieu du pays natal De ce pauvre prince Rutule, Oui vit sans tache et sans macule : D'aller sur le mont Palatin. Sonner le réveille-matin : Tandis que son cher fils Iule. Tranchant déjà du sier Hercule. Abat Rutulois et Latins, Et fait bouguer les Laurentins! – Paix-là! taisez-vous, bonne bête, Dit Jupiter, hochant la tête, C'est parler trop haut dans ces lieux: Vous en incommodez les dieux; Je les entends tous qui mugissent, Et même ces murs retentissent De l'éclat de votre discours, Duquel j'ai dû trancher le cours. Pour vous donner la patience D'entendre en repos ma sentence. Or sovez done tous attentifs. Point endormis, et point pensifs. Vulcain, faites taire l'enclume : Elle m'étourdit et m'enrhume : Et vous, qu'on écrive, greffier. De bonne encre et sur bon papier! Puisqu'on ne peut faire alliance. Lier aucune intelligence Entre Troyens et Rutulois. Sans recueillir ici les voix, L'Altitonnant, comme un hon père, Les traitera de la manière Que d'eux-même ils se traiterent : Par là, morbleu! les choses iront Comme elles pourront, je le jure l'ar le Styx, sans être parjure. Parafé, ne varietur. » Après ce jugement obscur, Jupiter descendit d'un trône D'ivoire peint en rouge et jaune; Puis tous les dieux firent les frais De le mener dans son palais, Où la nappe se trouva mise. Là chacun en prit à sa guise. But son vin à tirlarigot. Toujours à l'aide du bon mot. Mais quittons les dieux pour la terre, Et voyons comme va la guerre,

Tout est en feu; le long des murs, Un n'entend que des cris obscurs, Des blasphèmes et des injures, Ce n'est que coups, qu'égratignures, Sabres en l'air, clairs, reluisans, Que tons plaintifs et languissans. Les Troyens, privés d'espérance, Déterminés à la défeuse, linsi que des frères frapparts Étoient rangés sur leurs remparts, Attachés comme des punaises, Bien éloignés d'avoir leurs aises. Tymette, fils d'Icétaon, Le vieux Tybris, Cassor, Hémon, Asius, le seul fils d'Imbrasse. Avec l'un et l'autre Assarace. 1 la pâte mettoient la main, Et faisoient présent du levain A cette race Rutuloise, Scélérate autant que sournoise. Clarus, et les deux Tarpédons, Tous deux maîtres porte-guignons, Au premier rang avec rudesse. Aussi bien qu'Acmon de Lyrnesse, Jetoient, mais jetoient de bon cœur, Des pierres d'énorme grosseur. Ascagne avoit ôté son casque, Portant en main tambour de basque. Pour solliciter le soldat A bien soutenir le combat. Son teint frais comme la framboise, Ses cheveux de couleur d'ardoise, Attachés d'un anneau d'or trait, Faisoient d'Adonis le portrait. Près de lui le vaillant Ismare, Décochant traits, criait : « Tarare! Vous nous attraperez demain, Nais ce n'est pas le plus prochain. » A cette attaque étoit Mnesthée, Fier de son ardeur effrontée. D'avoir chassé, la fourche au cu, Turnus, comme un franc lanturlu 1. Capis, fondateur de Capoue, Au nez leur jetoit de la boue,

Éclaboussoit leurs bataillous, Jonchoit de blessés leurs sillous. Avec beaucoup d'irrévérence; Il étoit sur une éminence, Commandant le camp ennemi, Qu'il éborgua presque à demi. Cet assaut pressant, redoutable, Parut aux Troyens soutenable, Et Maron, qui n'est pas un fat, Sur cela dit: bon chat, bon rat.

Mais quel tracas sur la rivière, D'où vient ce bruit, cette lumière -C'est une flotte, apparemment : Je la connois au maniement De la rame qui frappe l'onde, Peste! elle porte bien du monde, Car le chamaillis est fort grand. Quel est ce bruit? il me surprend -Alı! Dieu vous gard', messire Éuée ニ Vous quittez ensin Palantée, Évandre et le mont Palatin. Pour nous venger du Laurentin! Vos gens vous croient sans vergogne-De leur laisser tant de besogne, Tandis que, prenant vos ébats, D'eux vous faisiez si peu de cas. Vous trouverez bien du mécompte. A votre dam, à votre honte, Quand vous serez dans votre fort, Contre qui l'on fait grand effort. Dieu bénisse votre venue! Vous venez de faire recrue; A t-on pris parti de bon cœur? Parlez-nous en homme d'honneur : L'enrôlement est-il valable? Avez-vous mis argent sur table, Ou la pistole dans la main? L'auroit-on reprise sous main? Mais vovons un peu votre suite : Elle est légère, et marche vite : Vous galopez dessus les eaux, Mieux que si c'étoit sur chevaux. Malpeste, je vois des bagages, Des vaisseaux, voiles et cordages.

<sup>4</sup> Comme un homme de rien, un de ceux qu'on envoie promemer, en leur disant lantarin.

Des paquebots, des brigantins. Des yachts et des Levantins. Nauriez-vous pas quelques machines ; A gros ventre, à longues échines, Du fait d'un quidam, mais point -ot, Qui parut, non sans dire mot, Même qui fit grand tintamarre. Nul eff t. petite bagarre, Mais qui tit dire à Saint-Malo, Sed libera nos à ma'o. Si la mèche étoit éventée. Ou'on feroit honne picorée! Ou si corsaire étoit Turnu-, ll vous rifleroit rasibus, Ou brûleroit ribon ribène Et vos vaisseaux et leur antenne, Et les avirous, et les mâts, Et les voiles, et les soldats. Chut, point de bruit : il est à terre, Cherchant à mettre sous sa serre Les Troyens et leurs ducatons....

Mais retournons à nos moutons. Et voyons d'où notre bon Gille, On notre piteux de Virgile, Pour vous toujours fort complaisant, Vous fait sortir pour le présent. Comme il vous sait hommed'exemple Il vous fera sortir d'un temple, Peut-être d'un enterrement, Pour vous y faire largement Pleurer à votre fantaisie, Puisque c'est là sa frénésie. Seroit-ce d'un autel ? mais non, C'est du camp du prince Tarcon, Ce fameux roi de l'Etrurie, D'où nous vient le mot d'écurie, A cause de ses beaux haras, D'où sortoient chevaux à poil ras, Grand, gros, gris, noir, alzan et pie. Aïeux de ceux de Normandie, Qu'on appelle chevaux Normands, Pères des vrais chevaux Morvans, D'où sans contredit vient la morve.

Mais comment rimer avec orve? Allons toujours notre chemin, Nous rimerons bien mieux demain. Ce Tarcon vous fit-il bien boire? Occupa-t-il votre machoire? Quand vous entrâtes dans son camp, Parlates-vous bien hardiment? Aux yeux n'aviez-vous point de larmes? Le cœur étoit-il sans alarmes? Ne vous faisoit-il point tic-tac ? Vous présenta-t-il du tabac? Demandâtes-vous alliance Contre les efforts de Mézence, Et contre ses préparatifs, Qui sont presque tous relatif-A notable déconfiture De vos Troyens par la brûlure? Avez-vous bien dépeint Turnus. Tranchant du fier Vitellius. Qui ne garde pas poires molle-A vos vaisseaux, vos banderoles? Parlez donc, sire le béat, Voulez-vous passer pour un fat? Votre raison dans le voyage Auroit-elle bien fait naufrage? Un peu plus de civilité, Et beaucoup moins de gravité! Mais vous avez bien fait, je pense. De vous être mis en dépense D'aller mendier du secours, Puisque Tarcon a pour toujour-Établi sous votre prudence, Sagesse, force, expérience, Un bon millier d'Etruriens. Pour déconfire Italiens : Ainsi l'avoit prédit l'oracle De Jupin dans son tabernacle. Sur son aigle à califourchon, Les deux mains dedans son manchon. Pour bien fêter votre venue, Permettez qu'on passe en revue Un si gentil convoi naval, Troupes de pied et de cheval,

 <sup>«</sup> Terme populaire, vieux et burlesque, qui signifiait: à quelque prix que εε , nonobstant toute résistance et empéchement. » (Dictionnaire conrique de Leroux.)

Les généraux, les blanchisseuses, Ingénieurs, et ravaudeuses, Les vivandiers, les margajats, Les fouille-aux-pots, semi-soldats.

Le beau vaisseau que monte Énée! Mais, pour la Méditerranée. Il me paraît trop haut de bord. Trop grand, trop gros, trop lier, trop fort. Comment! il est percé d'avance, Pour soixante canons, je pense; Au moins je vois soixante trous, Pour les mettre et les loger tous A leur venue, à leur naissance. C'est un vaisseau de conséquence. Muse qui prencz vos ébats, Ouvrez-moi; ... non, ne m'ouvrez pas, l'e l'Hélicon la grande porte : Quoique je n'y sois qu'un cloporte, Qu'un insecte, qu'une fourmi, Demeurez dans votre pouilli '! Prenez-vous-en à ce Virgile, A ce béat, cet imbécile, Qui vous assigne à tout moment, Et vous fait un commandement De venir au bout de sa plume, Si peu cet écrivain présume Tirer quelque chose de bon, Pour faire fleurir son jargon. Voyons pourtant ce qu'il demande Par cette dernière légende : N'est-ce pas les noms et les biens De ces fameux Étruriens, Grands amateurs de la guinée Qui vinrent au secours d'Énée? Sans être sifflés du vallon. Vous saurez la force et le nom De ce que tient telle boutique. Primo, c'est le prince Massique.

Flottant d'un air de majesté. De valeur, d'intrépidité, Sur les flots salés de Neptune. Quoiqu'il ne marche qu'à la brune. Le Tigre est le nom du vaisseau Sur lequel it fend si bien l'eau. Il est chargé de mille casques, Portés par gens drus et fantasques. Oue Cozès avec Clusium Ont donné pour Lavinium. Abas montoit un gros navire Peint en or, azur et porphyre, Avant en poupe un Apollon Tenant en main un violon. Il avoit de Populonie Amené bonne compagnie : Le tout montoit bien à neuf cents, Bien armés, en habits décens, Portant baudrier de chenille 3, Casaque brodée à l'aiguille, Des brodequins faits de rubans, Et de la frange sur les gants<sup>5</sup>. Asylas fut élu de Pise, A cause de sa vaillantise. l our gouverner mille soldats, Servis par autant de goujats Ou'on appeloit porteurs de lance. Cet Asylas eut connoissance Des astres, du chant des oiscaux, Des entrailles des animaux, Quand la poule avoit la pépie, Comme on arrêtoit la roupie, Quand ses valets buvoient son vin Et fatiguoient son guilledin 4; Bref, il cut l'art de prophétie, Et sut mieux la nécromancie. Astur, surnommé le charmant Par Maron, qui jamais ne ment,

<sup>1</sup> Peut-être pouillié ou pouillé, catalogue, inventaire, recueil des benéfices. Voir, dans le dictionnaire de Furetière, la source et les étymologies de ce mot.

<sup>2</sup> Chenille, espèce de bout de passement ou ornement de so e qu'on met sur des habits et des baudriers, qui a la figure d'une chenille. (Dictionnaire de Furetière.)

Les gants à franges étaient une des grandes modes du dix-septième siècle. Voir, dans les Variétés histor, et littér, de M. Éd. Fourn'er, le Satyrique de la court (III, p. 247), le Gan de Jan Godard (V, p. 184).

<sup>1</sup> Cheval hongre d'Angleterre, très-rapide.

fioit en son adresse, ercté, sa vitesse; mté de Vaugirard. quatre faisoit le quart !, le dévot sire Énée pprendre à faire menée. iens, Graviciens, rgiens, Lyguriens, nt entre cux petite troupe montoient qu'une chaloupe. -je donc pas bientôt fait ? j'oubliois le plumet rtain drille de Cupave un teint de betterave, de cygne à son bonnet. aintien d'un lansquenet. sseau, nommé le Centaure. t sans craindre la rémore, ar cent trente gaillards ımés à lancer dards. l'avoit qu'une brigade pour la carabinade. our les enfans perdus, s étoient allègres, drus, issoient d'humeur fort libre. us étoit fils du Tibre a sorcière Manto; uoiqu'il n'eût pas un zéro, a des murs à Mantouc, on, de bois et de houe; oi tourner autour du pot? indage c'est le mot. tte belle chemise, craignit plus la bise. itouan sous Mincius, and ennemi de Turnus. de son ami Mézence, nts hommes porteurs de lance, e peaux de louveteaux. couronnés de roseaux. ient avec effronterie. it quelque espièglerie loues tours d'Italiens,

Pour venger ces pauvres Troyens. Aulètes, à l'arrière-garde, Avoit mis un bon corps de garde Ambulant sur deux gros vaisseaux Commandés par deux généraux. Il avoit pris pour sa devise, En poupe, un Triton sans chemise, Large d'épaule et fort velu De la tête jusques au cu. De par les dieux et les déesses, Muse, sans chercher de finesses, l'ai rangé les Étruriens, Les Mantouans, les Cériens, Suivant avec grande allégresse Le réservoir de la finesse, Ou le grand chef des Phrygieus, Ce reconfort de tous Trovens. Je croyois n'y pouvoir suffire, Et j'étois près de me dédire D'avoir morgué votre secours Dans un trajet de si long cours ; Mais, serviteur, belle Uranie. l'ai bien fini ma litanie. Comptons à présent les vaisseaux : Trente voiles fendent les eaux Pendant la nuit, au clair de lune ; S'ils sont soutenus de Neptune, C'est ce que dans peu l'on saura, Et que la suite nous dira. Æneas routoit par le large, Assez éloigné de la marge Ou du rivage de la mer, Ayant près de lui pour alfier 2 l'allas, fils unique d'Evandre, Qu'il parut étonné d'entendre Badiner autour de son bord. Il crut être dans quelque port Quand il aperçut des Naïades Faire sur mer mille gambades. Danser autour de ses vaisseaux. Et flûter sur des chalumeaux. Avec beaucoup de mélodie, Les plus beaux endroits de sa vie.

sion au proverbe d'alors : « Les députés de Vaugirard, qui viennent en ne font qu'un. » :-e-nseigne-

Ces Nymphes en chantant nageoient, Et devant le convoi voguoient, Quand la belle Cymodocée, · De vive éloquence douée, En fit montre au bon Æneas. De veiller, fatigué, fort las, Comme de gouverner les voiles. Les mâts, les cordages, les toiles : « Dormons-nous, prince, ou veillons-nous? Dit l'une; nous connoissez-vous? Et savez-vous bien qui nous sommes? -- Parbleu! vous n'êtes pas des hommes, Répondit Énée en courroux. -- De par Jupin, rassurez-vous, Lui répliqua cette Naïade; Nous avons manqué la grillade Dont a voulu nous régaler Le Latin, voulant nous brûler Avec de grands fi mbeaux de paille, Qu'en main portoit cette canaille. Cybèle, la mère des dieux, Qui partout les suivoit des yeux, Nous donna contre la brûlure Vite cette aimable figure. Qui fut trompé? ce fut Turnus; Il en devint des plus camus, Car il nous vit sur le rivage Et nous entendit chanter rage, A contre-poil psalmodier, Et fièrement l'injurier. Il nous appela des grivoises, Des ponts-neufs, des fines matoises, De ces filles, et cætera, Qui, pour cinq sous, feroient cela. Cependant ton petit lule, Prêt à tomber dans la bascule, Dans ces murs est environné Et du Rutule espionné. ll a soutenu comme un diable Un assaut presque insoutenable, Où ces fendans, ces garnemens, Ont tué force jeunes gens, Dont il gagna grand mal de ventre; Dont les moindres sont semi-dieux,

Or ce mal ne vaut pas le diantre. Et vaut encor moins que bibus. Si c'est un cholera morbus. Déjà l'on voit de l'Étrurie La nombreuse cavalerie Qui se joint aux Arcadiens Pour le secours de tes Troyens. Mais ce songe-creux de Rutule. Ce Turnus hardi comme Hercule, Veut leur lâcher un lais courant Pour les prendre tous au battant. Va, dès que tu verras l'aurore, Tandis qu'ils dormiront encore, Arranger et mettre sur pied Les troupes de ton allié Surtout prends ton invulnérable. Ton bouclier impénétrable, Qu'a forgé de sa noire maiu Le dieu des forgerons, Vulcain. Va! jamais le pieux Énéc Ne fera si bonne journée Que celle qu'il fera demain. » Après quoi, poussant de la main Le vaisseau de ce capitaine. Elle courut la pretentaine, Fit quatre tours de baladin. Parla, chanta périgourdin, Dansa bien mieux qu'une Sirène Des bords renommés de la Seine. En levant son vertugadin: Puis elle disparut soudain.

Prenant la route de Falaise,

Il fit sa prière à Cybèle:

Me régala, moi, galopin,

« O toi! dit-il, qui de sapin

Quand je sis bâtir une armée

Toi, la mère de tant de fieux :.

l'our la mer Méditerranée :

Mais laissant le Troyen bien aise.

Son bord, plus vite que le vent,

Faisoit un mille en un moment,

Pendant qu'avec beaucoup de zèle

Fils, - patois ou familier. On connaît le dicton picard rapporté par la Fontaine : Biaux chires leups, n'écoutez mie Mère tenchent chen fieux qui crie (Fabl. IV, f. 15.)

ioi de ce labvrinthe; mets de payer pinte mière occasion. boire à l'intention néreuse Déesse. u'on talonne et qu'on presse Ascagne dans son fort: ate il n'est pas le plus fort. : je prenne sa revanche; nde grassette et blanche rai ton docteur grand sacrificateur. , je te donne en mémoire future victoire. ois bientôt remporter, ı laquais pourra porter (ppareil d'une offrande) : abac de contrebande, mote ou mille-fleurs. uelques autres odeurs; demi-cent d'écrevisses, claine deux services. ettes de vrai chagrin, avec un serin. donc, puisqu'il faut me battre, 'on n'en veut rien rabattre, boutique du Destin, termine le Latin. ne transplante en sa place, emplume ma besace es ou des defructus 1 pitelet de Turnus: que je le trousse en malle 2, soit mis à foud de calc. » lit que ce lime-sourd 3 endroit demeura court. dant, fendant le nuage,

Apollon entroit en voyage, Et commençoit à déboucher Vis-à-vis l'endroit du coucher Du grand falot de ce bas monde. Déjà son char sortoit de l'onde. Mais pourquoi prendre ce détour Pour dire qu'il étoit grand jour? « Soldats, dit le bonhomme Enéc, Voici cette grande journée Où je dois cueillir des lauriers Aux dépens de ces levriers. Faites valoir votre courage; Surtout point de patelinage: Défendez-vous en gens de bien, Qui comme moi ne craignez rien. Après, foi d'un homme d'épéc, Vous aurez la franche lippée, De marauder permission En pays de promission. Tenez-vous prêts pour l'abordage. C'est où sera le grand carnage. Soyez tous fermes comme un roc, Faute d'armes prenez un croc l'our vous garantir des taloches Deces vrais chercheurs d'anicroches. Je vois déjà le camp Troyen, Qu'en échec tient l'Italien, Qui leur fait manger maigres soupes. Amis, disposez vos chaloupes: Marchez en ordre, allez de front Les forcer de faire faux bond. C'est bien à la gent Rutuloise De s'aviser de chercher noise A tant de braves citovens. Sans feu, sans lieu, même sans biens' » Là-dessus il fait voir son casque, Au Mantouan, au Bergamasque,

eut voir, dans le dictionnaire de Furetière, le sens tout particulier qu'il ce mot, et le compléter par l'article de Quitard (Dictions. des provert-). : su bon défractu, pour un bon régat, une bonne gratification. aiter, enlever, faire périr, expédier promptement : « Dites-moy un peu avoit is bien troussée en malle? » démande le docteur Thésaurus à sa enlevée par Lidias, avait été dépouillée par des Bohémiens. (Coméd. des d'Adrien de Monthuc, sc ne dernière.) eur met ici lime-sourd pour lime sourde, locution dont on se ser-désigner un hypocrite, un sournois qui fait le simple et cache sa ma-

Et prend en main son boucher, Que lui portoit son écuyer. Il fut-aperçu des murailles, Dont chacun faisoit des gogailles: La femme en grisa son mari, Pour mieux jouir du favori; Et la fille, dans ses goguettes, In fit les bons tours des coquettes; On en dansa branle de Metz. On en fit de fort bons banquets. Tout s'en mêla jusqu'aux servantes, Qui n'en furent que plus fringantes; Bref on en fit le conte bleu, En s'épanouissant un peu.

l'arlant du bouclier d'Énée, Virgile en sa verve échauffée Fait certaine comparaison, Assez de mise et de saison, Pour me divertir sans scrupule: Il en fait une canicule, Mauvaise constellation, Trainant toujours contagion, Comme le pourp e ou bien la peste, Ce qui me réjouit de reste, Hatte, et me dilate le cœur, Et relève ma belle humeur.

Turnus, au bruit de la fanfare. Du remûment, du tintamarre Qui charivarisait sur l'eau. Aussitot s'écria : « Tout beau ! De la mer est-ce donc la fête. Pour que poissons lèvent la tête. Fassent courliette et tant de bruit? Qui jamais tant en entendit? Quoi done, sur l'aquatique rive Est-ce qu'on lave la lessive? Oh! parbleu! monsieur le pois; oa, Je veux vous mettre à la raison. Comment! les turbots et les soles Vieudront nous donner croquignoles, Et nous troubler dans nos travaux!» Mais, lorgnant, il vit des vaisseaux Et connut, non sans fâcherie, Que ce n étoit pas raillerie; Car la slotte gagnoit le port, Et commençoit à mettre à bord, Ce qui le sit changer de note,

Et sur-le-champ prendre la bettell fit filer ses piétons, Le long du port vers les pontons Qu'à bord faisoit jeter Énée, Et fit à grands coups de cognée Faire des abatis soudain, Pour défendre tout le terrain Qui du port étoit à la ville. Peste! c'étoit un homme labile, Et qui savoit bien son métier.

Dès qu'on cut vu le bouclier Du chef de la nouvelle Troie, Le l'hrygien marqua sa joie, Arrangé sur les garde-fous, Par une grêle de cailloux, De javelots, de dards, de flèches, Dont une perça les calèches D'un général Italien, Ce qui ne leur sit pas grand hien. Ils tracèrent une rigole, D'où ces bonnes gens par bricole Faisoient rouler des pots à feux. Et mille ingrédiens sur eux. Turnus avoit quitté sa tente, l'our s'opposer à la descente, Qu'il craignoit autant que la mort: Aussi fit-il un grand effort; Il harangua sa soldatesque D'une manière assez grotesque: « Amis, il faut vaincre, ou mourir Cent tois plutôt que de souffrir Que ces gens, ces prétendus braves, Nous rendent jamais leurs esclaves. Du rivage all z vous saisir. Car vous n'avez pas à choisir. Vite, que ses pas on redouble; Portons la terreur et le trouble: Voici la grande occasion. Et la décisive action Qui doit terminer cette guerre; Après cela videz le verre, llaussez le coude, et buvez bien. Je ne vous demande plus rien. Cela dit, à la courte paille, L'ardent Turnus, vaille que vaille, Fit lors tirer les escadrons, Les bataillons, les lancerons,

J'entends par la les porte-lance Ou les lanciers, c'est même chance, Pour ailer défendre le port, Et peut-être y gagner la mort; Car on ne va pas à la guerre, A dessein de vieillir sur terre. Cependant messire Æneas Pour son profit ne dormoit pas, Il avoit la puce à l'oreille, l'uisque d'une ardeur sans pareille il fit mettre en mer ses pontons, Et déballer ses bataillons. Certains, imitant la grenouille Oui sur les bords de l'eau farfouille. Patrouilloient en gagnant le port. Et tout mouillés venoient à bord. Les uns s'élancoient sur les sables, Les autres leur jetoient des câbles, Qu'ils accrochoient à leurs vaisseaux. Et-se glissoient ans prendre d'eaux. Là, chaloupe, barque et barquette Plate, bateau, planche et banquette, Tout servit au débarquement, Ce qui se sit en un moment. Tarcon, connoissant la contrée, Profita seul de la marée. La fine lame que c'étoit ! Pendant qu'au port on débarquoit, Il fit faire une revirade, Oui servit alors d'estacade. D'où l'on tira sur Rutulois Drus et menus comme des pois, Cela veut dire à la poignée ; Dont il s'ensuivit la saignée De maints soldats du Laurentin. Soit que Târcon eût trop matin A son bord donné la poussée, Ou que quelque maligne ondée, A la requête d'un saumon, L'eût frappé droit vers le poumon, Il s'entr'ouvrit et vit son monde, Au gré des vagues et de l'onde,

Flottant au milieu des débris.
En poussant en l'air de grands cris,
Turnus se déconforte et beugle,
A peu près tout comme un aveugle
Qui vient de perdre son bâton:
Appuyé sur son esponton,
Il fait sonner le boute-selle,
Fait serrer marmite et gamelle,
Abandonner tous les travaux,
Tourner tout court vers les vaisseaux;
Et, fier comme un prince d'Orange,
Se jette au milieu de la fange,
Pour s'opposer par un effort
A la descente dans le port.

De son côté, messire Enće Bien commençoit sa matinée. Le grand Théron ( qui l'auroit cru ? D'un grand coup de pied dans le cu Fut atterré sur le rivage. Lycas près de lui faisoit rage. Mais un revers bien appliqué. It sur son nez des mieux flanque. Le sit suivre son camarade. Gyas eut pareille accolade. Cyssée à peu près même sort; L'un étoit grand, l'autre étoit fort, Et donnoient à coups de massue Aux débarquans bonne venue. Eneas fit un meilleur coup: D'un trait lancé de bout en bout Il coupa le chemin des vivres. Et mit Pharus dedans ses livres. Ce Pharus étoit grand parleur, Grand fanfaron, grand vétilleur, Qui s'en faisoit beaucoup accroire; Jugez s'il n'eut pas grand déboire De se voir couper le chisset Par un si vilain camouflet. Cydon cût cu même piqûre, Si, par une heureuse aventure, Il n'eût été bien sccouru, Par les sept fils d'un lustucru ',

<sup>4</sup> Ce mot, d'une signification un peu vague, s'employait tantôt pour un quidam, n'amporte que'; tantôt pour désigner un sot, un niais. Le terme avait été en grande vague vers 1660, à ce point que Loret a divisé une des lettres de sa Muse historique (31 janvier 1660) en strophes finissant toutes par : L'eusses-lu cru? et que

Ces sept grivois, visant l'image be notre pieux .Eneas, De tout massacrer un peu las, Lui lancèrent leur javeline, Dont l'une auroit percé l'échine, L'autre le cou, l'autre le cu, Malgré sa force et son écu ; Mais madame Vénus sa mère D'une main hardie et légère. Sans paraître là toutefois, Les escamota tous les trois. Les autres, donnant sur son casque, Ne firent ni frisque ni frasque. Achate chamailloit des mieux : Chamaillant il dit au Pieux : « Vous commencez bien la journée, Mon très-révérend père Énéc. Ces traits rougis du sang des Grees Chez Turnus feront des échecs, Servez-vous-en, je vous en prie. --- Achate, je te remercie,» Lui dit le bon prince Troyen; Puis, reprenant hardi maintien, Ce ne furent que des ruades, Des coups fourrés, des souffletades, Des cris affreux ou languissans l'oussés par les agonisans. Tout se mêla : dans la mêlée On vit briller messire Énée, Lançant un grand dard sur Méon. Lequel perça comme un poinçon Sa cuirasse, aussi sa rondache, Et sa poitrine, dout il crache Son âme avec ruisseaux de sang. Ce qui le mit au même rang De ceux qui vont dans l'autre monde. Numitor, en qui force abonde,

Voulut, d'un coup d'estramacon, D'Eneas couper un troncon;

Nommé Phorcus, de bon parage.

Lui-même passa par l'étrille. Clausus, jeune et vaillant soldat, Qui dans sa tête avoit un rat, Ce que nous appelons folie. A Driope arracha la vie; Son âme, en sortant de son corps. En cromornant prit ses essors, Se dissipant comme en fumée. Dont en trembla toute l'armée: Plus, embrocha trois Thraciens Avec autant d'Ismariens, Tous à la fois d'une entilade. Dont il sit plus d'une gambade: Six embrochés de bout en bout Méritoient bien qu'il bût un coup. Les Arunciens, avec Halaise. Et Messape, par parenthèse, Se battoient en enfans perdus, Traitoient Troyens en choux cabus En faisoient des capilotades, Des saupiquets 1, des marmelades : Enfin, partout on batailloit, On rognoit, tranchoit et tailloit. lci, l'on se tape, et l'on tue; Là, l'on se trémousse et remuc, A qui maître demeurera Du champ de bataille, et fera A son concurrent faire gille, Pour entrer en vainqueur en ville-

Mais voici bien un autre cas: Ce jeune blondin de Pallas. Qui des premiers franchit la rade. Non sans quelque estramaconnade. Dardant flèches et javelots. De tous côtés brisant des os. Vit ses rossignols d'Arcadie. Belle et bonne cavalerie. Oui fuvoient devant le Latin Comme un loup devant un mâtin. Ne pouvant, comme infanteric. Mais il prit Gaultier pour Garguille, Éviter la trigauderie

l'abbé de Pure a intercalé dans la première édition de ses Véritables Prélieuses. comédie (même date), le début d'une tragédie intitulée : La Mort de Lusse-in-crit, lapide par les femmes.

1 Mets assaissonné avec du sel et des épices, - toute espèce de sauce de haut goùt.

sefin de Turnus. é que ne fut Ninus. ile pantalonnade, ire d'une passade, parler correctement. s'élanca brusquement, nd péril de sa vie. rsant troupe ennemie, milieu de ces fuvards, « Vous êtes des pendards. asi que mon père Évandre prenoit à vous défendre, ans son temps, il guerroyoit bataille il vous menoit? dions, prenez courage, le vous faire un passage rs de ce bataillon, -bas comme hérisson: nemin en Arcadie. ys, notre patrie, ns manger des pois verts, nos vieux vins couverts. tantinet nos donzelles, rendre de nos nouvelles, s batifoler. rire, rossignoler, er à la comédie. ivec elles la vie. it, à grands coups de poings, dafrer ces sagouins, donner à dos, à ventre, voyer dans le centre. dans le Capharnaum, a seculorum. rez point d'autre passage sant grand remû-ménage malotrus, ces sournois, bigots de Rutulois, as ferez mettre nappe , malgré leur Messape é leurs arrière-bans. s tous des Aldermans 1. » allas taille-besogne partout, entaille et rogne.

Fait fort le cheval échappé. Montre qu'il n'est pas éclopé, En se démenant comme quatre. Tant il appette \* de se battre. Ses gens le suivoient de fort près, Faisant à leur tour des progrès. Lagus, avec sa valetaille, Accroché dans une broussaille. Fut atteint d'un coup dans le dos Qui lui fracassa bien trois os. Sans compter deux næuds de l'échine. Hysbon, sur hête chevaline, Recut un coup dans le poumon Qui lui fit mordre le limon. liélénus perdit la lumière D'un coup qu'il eut dans la visière. Achémole fut châtié Pour avoir autrefois souillé Le lit de madame sa mère. Dont le front de monsieur son père Fut ombragé, tant qu'il vécut, D'un cimier qui fort lui déplut. l'allas entroit des mieux en danse, Tuant, portant mauvaise chance. Un Larvs et Tymber, jumeaux, Jeunes, dodus, vaillans et beaux. Ressemblant à l'Amour tout comme. Ce Tymber fut fait gentilhomme; D'un damas fin le fier Pallas Lui sit voler sa tête à bas. Ce qui fit dire, c'est dommage D'assommer tel homme à son âge; Mais cela ne l'empècha pas, Pour le coup, de passer le pas. Larys, pour le venger, se cabre. Et, dans sa main prenant son sabre. Courut au meurtrier soudain. Qui, d'un seul coup tronquant sa main Avec une de ses oreilles. Fit penser de lui des merveilles. Après la mort de ces jumcaux. Il courut à deux grands chevaux, Trainant une chaise roulante, Ou bien un char, que je ne mente :

rs municipaux en Angleterre, réglant tout ce qui a trait à la policein appetere, désirer, brûler de... Rhétée étoit monté dessus, Il se sauvoit avec Ilus, Et s'alloit cacher dans sa tente, Presqueàdemi mort d'épouvante; Quand cet intrépide Pallas, D'une main saisissant son bras, Lui sit faire la dégringole, Et lui fit passable rigole, Par où son âme et son esprit Sortirent, comme il est écrit Dans le journal ou répertoire Qui de ce fait apprend l'histoire. Tout en fut : les Arcadiens, Les Phrygiens, Étruriens, Donnoient de terribles taloches De leurs épieux et de leurs broches, Et, comme de vrais carabins, lls menoient ces pauvres Albins Sans leur parler, sans dire gare; Après cela sonnoient fanfare, Et recommençoient de nouveau A joner des mains, du couteau.

Sur cela, notre bon Virgile, Des poētes le plus habile, Fait certaine comparaison N'avant ni rime ni raison. Que je tairai, ne vous déplaise. D'autre côté le brave Halaise, Couvert d'écailles de poisson, Portant en main un saucisson Fait comme une billevesée 1. Le jeta comme une susée Au nez de Phérés et Ladon : Avecque ce grillant brandon. Il leur grilla grande moustache, Le poil des veux, de la ganache 2, La cuirasse et le gantelet. Le casque avec un beau collet D'un point rebroché dans Venise 3: Enfiu, la veste et la chemise.

Tout fut brûlé, tout y passa. Un peu plus loin il redressa L'épaule au fameux Démodoque, Et lui fendit en deux sa toque, Toque de valeur et de prix, Piquée en or sur velours gris, Par sa sœur fort aimable tille. D'un heau plumage et très-gentille. Pucelle ou non, qu'importe à nous? Fruit cultivé n'est que plus doux. Strimon en fut pour la main gauche. Thoas, qui fièrement chevauche Jeune cheval Andalousin. Entendit sonner le tocsin Sur la fergaille de sa crête: C'étoit d'un caillou sur la tête Qu'Halaise lui jeta bien fort, Dont il s'ensuivit prompte mort. Pallas, voyant ce trouble fête, Le prit par la manche et l'arrête, En lui parlant de la façon: « Un peu trop vite, mon garcon, Vous menez de mon Arcadie La fringante cavalerie. ll faut, sans faire un grand effort, Que j'apaise votre transport; Vous pourriez d'une pleurésie, Mal aussi grand qu'épilepsie, Gagner, étant en action, La mortelle inflammation. » Cela dit, ce Pallas farfouille Dans le réservoir à l'andouille. Aux houdins blanes, aux houdins nois. Puis dans les ténébreux manoirs Le fait aller, comme en furie, Dire combien de menterie ll avoit dit étant ici. Ismaon le suivit aussi. Et comme lui perdit la vie, Pour lui servir de compagnie.

<sup>1</sup> C'est-à-dire comme une balle enflée et pleine de vent. C'est de ce premier sens, aujourd'hui inusité, que découle celui que ce mot a habituellement aujourd'hui.

Du menton. Ce terme désignait proprement la machoire inférieure du cheral, et, par extension, un homme d'esprit sourd.

Voir sur la vogue, au dix-septième siècle, du point de Venise et des autres points d'Italie, une note de notre édition du Roman comique, I, p. 526.

lant le brave Lausus. néral après Turnus. is le grand patriarche, it une contre-marche, it les Italiens s i par Étruriens. ortant d'une escopette e triste courbette Abas qui le bravoit, ià le bras levoit faire grande saignée re ars a avec sa cognée, le suivoit toujours, elle pût sauver ses iours. si c'est raillerie, ide on nous fait la tuerie : roit qu'Arcadiens, lois et que Troyens, ou morts à plate terre. uroient contre la guerre, s demandoient du vin; isoit le Latin, elet, soit le rosaire; aisoit son scapulaire; lemandoit pardon. emandoit du bonbon. ossignol d'Arcadie, triste mélodie. en, à pleine voix, it tous ses dieux de bois. Pénates, c'est le même : e n'ai pas fait carême. ni de bout en bout. 'aidera beaucoup. mais tel tripotage t vu sur ce rivage : lonnoit, on se plaignoit, ssoit, on rechignoit; dant, à force égale, onduisoit sa cabale. essoit, mais vivement; opposoit fortement. t de la même année,

Et je crois de même journée, Tous deux avoient le teint fort clair, Et se mettoient du meilleur air; Mais, par malheur, leur destinée A ce combat étoit bornée.

Comme ces choses se passoient Et que les Latins commençoient De prendre poudre d'escampette, L'histoire dit qu'une coquette. Princesse au moins sœur de Turnus, Lui vint recommander Lausus. Et le prier avec instance, En lui faisant la révérence. De voler vite à son secours. Car en lui gisoit son recour-. Turnus étoit sur sa charrette. Que traînoit très-maigre squelette : A force de coups d'aiguillons, Il la sit franchir les sillons, Et, tout suant, fendant la presse, Il arrive, en grande détresse, Eveillé comme émérillon, Au milieu d'un gros bataillon : · Latins, dit-il, faites retraite. Je veux me battre tête à tête Avec ce joune sier-à-bras. Ce petit morveux de Pallas, Qui quitte exprès sa l'alantie, Et qui, d'une ardeur éventée Vient ici moudre à mon moulin. Manger mon pain, boire mon vin. Crovoit-il, quittant l'Arcadie. lci venir à l'étourdie Jouer du bâton à deux bouts. Nous perdre et nous abimer lous? Va, va, bientôt pour ma dent creuse. Tu vaudras moins qu'une macreuse! Ou'Evandre n'est-il le tén.oin Des cou**pe que je te vas, sago**uiu, Appliq**uer saus m**iséricorde! » Après cette forme d'exorde, On vit tracer.3 les Rutulois Et les Latins à cette voix.

és, mal:raités. res, — du latin *artus.* ; de botanique : couler entre deux terres. Le chiendent et le fraisier

Pallas, comme un sot, un grand ase, Parut un moment en extase. Regardant Turnus fixement, Puis lui fit ce beau compliment : « Penses-tu que tes incartades Et tes lâches fanfaronnades Intimident un ennemi Qui ne te voit pas à demi, Et qui fait consister sa gloire A te mettre à bas la mâchoire. Vême à te dépouiller tout nu, Comme un pierrot, un malotru? One si le Destin, au contraire, Veut que tu fasses l'inventaire De mes tripes, de mes boyaux, Et que, succombant sous ta faux, tinsi tu me barres la veine, Je subirai mon sort sans peine; C'est dont Jupin sera garant. Vais finissons ce différend. » Cela dit, au champ de bataille Il entra couvert de ferraille. Le sier Turnus, de son côté, De sa charrette étant sauté. Comme un lion tenant campagne, Que toujours furcur accompagne Quand il voit de loin le taureau, Sur lui, l'épée hors du fourreau, Se jetoit à bride abattue, En gueulant : Au meurtre ! au feu ! tue ! Pallas, au ciel levant les yeux, Fit cette prière à ses dieux : « O toi, victorieux Alcide, Qui sur les conquérans préside, En mémoire de ce sestin, Que fit, sur le mont Palatin, Mon père Évandre à ton passage, Faisant joyeux pèlerinage, Où tu mangeas force bonbons, Confitures et macarons. Rôti doré, friand potage, Où tu bus vin de l'Hermitage. Protége mes premiers exploits, Et conduis mon bras et mes doigts. Pour que mon trait jusqu'à l'empenne Entre dans la vaste bedaine De cet avaleur de pois gris.

Qui voudroit de notre débris Enrichir sa gent Rutuloise, Moins brave qu'elle n'est sournoise. Alcide ces mots écouta. En gémit, même en tremblota, Et, qui pis est, versa des larmes. Jupin lui dit : « Le sort des armes Est un sort tout des plus douteux; Aujourd'hui l'on peut être heureux Et demain se voir en disgrace. Hélas! en si petit espace, Un homme monte et puis descend: D'exemples voulez-vous un cent? Après cet essai de morale, Jupiter dit : « Je m'en brimbale. Pallas vise droit à sa fin. Il sera mort demain matin. D'autres, issus du sang céleste, Y sont restés: j'en ai de reste A vous nommer dans mon loisir. Pour contenter votre désir. Souvenez-vous des murs de Troie, De Sarpédon qui fit ma joie. Oui ne vivoit que de biscuit; Il y resta, dont bien m'en cuit. Turnus même est très-près du terme Où sa rude et brute épiderme Doit être taillée en lambeaux, A coups de hache ou de conteaux. De chacun, selon sa portée, Enfin la vie est limitée. » Cependant le brave Pallas. D'un dard grand comme un échalas. Plus pointu que n'est une broche. De toute sa force décoche Un grand coup qui m'auroit fait peur. Mais qui n'attrapa, par malheur, Turnus qu'au-dessus de l'épaule. Lequel se saisit d'une gaule, On entend bien d'un javelot, Montrant qu'il n'étoit pas manchot. En le lançant, il dit : «l'rends garde' Je vise au baril de moutarde, Avec un dard si pénétrant, Qu'il va l'ouvrir dans ce moment. Tu n'en feras pas davantage, Enfant gâté qui n'es pas sage.

Du Latin l'ange tutélaire.

ala lance le dard. mme un coup de pétard. Pallas sur la terre: les fruits de la guerre. rmée en retentit. en s'en émeutit. ois en dansa d'aise, en fit un dièse, empagner son esprit, ant, comme on me l'a dit, orps par cette rigole. ou trois tons de viole. u six de claveciu. anèrent dans son sein nme la symphonie on de Jérémie. étant grand dégoiseur. mort fit l'orateur. ton de railleur à gage, euvre son ramage ès de cette facon. enard prepant le ton : ns. tous gens à pendre, is-en trouver Évandre. ui son cher fils Pallas. liez point les hélas devez à votre maître, 'ai pas occis en traître. ui son corps. Pour ses biens, ûr ils seront les miens: je garde sa goguille, d de cravate jonquille, se et son baudrier, ue et son gauche étrier, étant dans la bataille dans cette broussaille. le reste je sajsis. » pris, aussitôt mis, dire à son grand page : equin trousse-hagage. lagrin étoit le Troven, n que l'Etrucien. elle fanfaronnade e telle algarade; t! bientôt viendra le temps breuvera les champs de ce rude adversaire.

Le défenseur du Rutulois. Et des princes le plus matois. D'abord la prompte Renommée, A babiller accoutumée. Fut apprendre au bon Æueas La culbute du beau Pallas. Il partit comme un coup de foudre. Pour tâcher d'en aller découdre Avec ce fatal ennemi, Qui le privoit d'un tel ami. On vovoit couler sur ses armes. En courant, un torrent de larmes Oui ses belles armes rouilloient. Et son rabat blanc lui mouilloient. Ce qu'il trouva sur son passage Fut mis à mort ou bien en cage. Bref, il étoit si furieux. Ou'il fut, mais d'un grand sérieux Donner du nez contre un gros chêne. D'autres disent contre un grand frêne. Oui l'envoya, du contre-coup. A plus de cinq cents pas debout. Dont il fit très-laide grimace. Il se rajuste, il se ramasse. Et n'eut qu'un œil au beurre noir. Qui ne l'empêcha pas de voir Assez clair pour se faire route, Et pour causer de la déroute Chez le Butule et le Latin. Dont il visita l'intestin. Avec lui point de compérage : Partout il faisoit grand ravage, Foulant ses ennemis aux pieds Et ralliant ses alliés. Il ne songeoit qu'à la recherche De ce géant, de cette perche, Oui très-fort s'enorgueillissoit, Tandis qu'Æneas gémissoit De la perte du fils d'Evandre. Ou'il ne pouvoit encor comprendre. Onc ne se vit en tel détroit En songeant à ce passe-droit, Surtout après une alliance Qui s'en alloit en décadence Après tel bouleversement. Songeant à part au traitement

Ou'il recut dedans Palantée. Où du mort la sœur tant vantée Lui fit une collation Oui mérite relation : Elle étoit d'un panier de fraises, Et d'une perdrix dans les braises, D'une compote d'abricots, D'un salmigondis d'haricots, D'une tourte toute friande. Du thé de la facon d'Hollande, Du parmesan, de bonnes noix, Trois instrumens, six belles voix, Dont la délicate harmonie, Mêlée avec la symphonie, Fut, après la collation. Sujet de récréation. Ce souvenir, qui le chicane, Lui faisoit faire à coups de canne Ce qu'un autre à coups d'espadon, De dard, javelot et brandon, Fait quand il est dans la mêlée. Là, plus d'une bête épaulée, Plus d'un borgne, plus d'un boiteux, Plus d'un manchot, plus d'un cagneux, Fut fait par le pieux Énée, Qui, dans sa colère effrénée. Cassa sa canne sur le dos. Au détriment de quelques os, De qui tomba dessous sa patte. Il brisa plus d'une omoplate, Prit les quatre fils de Sulmon Sans filet ni sans hamecon, Seulement par mâle aventure, Et d'Ulfens la progéniture, Consistant en quatre grands fieux, Bien faits, posés, polis, pieux, Qu'il garda pour un saint-office, Ou bien pour faire un sacrifice A la tête de ses soldats, Après les assauts, les combats, Voulant saupoudrer de leur cendre Feu son ami, le fils d'Évandre. Après, la baïonnette en main, ll fut pour abattre soudain,

Foulant aux pieds droits de nature, L'assommante et triste figure D'un certain poltron de Magus, Qui, de peur de se voir perclus, Vint se jeter aux pieds d'Énée, Lui disant : « De par ta lignée, De par Ascagne, ce mouton, De toi très-digne rejeton. Ne plante pas ta hallebarde Dans mon réservoir à moutarde; Laisse-moi dans ce monde-ci. D'en sortir je n'ai pas souci, N'ayant fait nulle pénitence l'our paroître avec révérence Devant Minos le clairvoyant. Et Radamanthe l'effrayant. Sauve le fils, sauve le père, Tu feras plaisir à la mère, Qui perdroit trop à mon trépa-. De tant tuer n'es-tu point las? Dans une maison magnifique, D'ordre lonique, ou bien Dorique, Que j'ai dans un certain endroit, Où je veux te mener tout droit, Sans t'égarer, je te le jure, Ni sans te faire aucune injure, l'enterrai des talens d'argent, Monnovés (c'est mon contingent Avec un demi-cent de vases D'or enrichi par des topazes, Des améthystes, des rubis, Presque tous remplis d'ambre gris. En outre, j'ai deux cent cinquante Gros, grands lingots, que je nemente, En métal, en argent, en or, Ce qui compose mon trésor; Je te le donne, foi d'Itale. Aux dents aurois-tu hien la gale¹, Pour refuser si beau présent, Et à ton Jule si décent? De tes Troyens la belle gloire Ne peut croître par ma victoire; Un cœur de boue et de limon, Peut-il assurer leur renom?

i On dit proverbislement d'un homme qui mange bien qu'il n'a pas la gale aux dents. C'est donc comme si l'auteur avait mis : serais-tu assez empêché pour?… jui me prends-tu, misérable? rtit le vénérable dont tel harangueur le tripler la fureur. que j'aurai la faiblesse er ainsi ta richesse? e-la pour tes enfans: ls seront devenus grands, ront de bons usages, nt des enfans bien sages. en assommant Pallas..... endroit, d'un grand hélas! ra le sûr interprête ouleur la plus parfaite ntoit, et même du cas isoit de son cher Pallas...) le brisant comme un verre. out commerce dans la guerre; squ'il la fait sans quartier. faire même métier.» . suivant sa bourrasque, nain il ôta son casque, utre plongea soudain mette dans son sein. là le grand Émonide. métier prêtre invalide e, et du blond Phæbus, sornettes et rébus, de sa tavavolle1, uitre et sa banderole, s habits plus petillant, ême bien plus brillant it le doigt d'une bourgeoise le saphir, la turquoise, pant de rang en rang, ané de voir son sang r par une fenêtre. fit des Troyens le maître, ers de son justaucorps, de part en part son corps. ip perdant la lumière, t voir si par derrière soit un ennemi le crût mort qu'à demi : donc pas que Séreste

Vint le dépouiller de sa veste. Et de tout le brimborion Qu'il avoit autour du chignon. Pour en établir un trophée Au Dieu protecteur de l'armée D'Æneas et ses étendards : Pour couper court, c'est au dieu Mars. Notre prince échappé de Troic Fit un conte à la Mère l'Oie, Puis prit un peu de brandevin l'our se tenir le cœur serein. Ensuite, en franc oiseau de proie, Le plus souvent vrai rabat-joie, Il fondit sur le brave Anxur, D'un vol rapide, mais trop dur, Puisqu'il lui coupa la maln ganche, Main utile quand on chevauche, l'entends chevanche un Limousia. Semi-frère d'Andalousin: Car cette main conduit la bride, Mène le cheval et le guide. En plaine, par monts et par vaux, Et partout où vont les chevaux. D'Anxur il courut à Cécube. Allongé presque comme un tube, Lequel étoit fils de putain, Si son père étoit ce Vulcain Que Vénus ombragea de sorte, Que tout mortel qui corne porte S'appelle Yulcain parmi nous. Ce nom me paroit assez doux: Cocu, cornard, sont moius sonores, Et sentent moins les métaphores. Ce Cécube et certain Umbron. Tranchant du maître Aliboron, Crovoient réparer le désordre, Mais ils avoient du fil à tordre Surtout pour de jeunes narquois, Qui, malgré flèches et carquois, Malgré javelots, javelines, Eurent tous deux dans les tetines Coup de dards assez bien placés, Mais coup sur coup des mieux lancés. Tarquite, avec grande secousse, Venoit trottant à la recousse,

ment d'église, toile bordée de dentelles, et quelquefois toute de point.

Portant casque comme un turban, Sur ses ergots comme Artaban 1, Eut au beau milieu de la panse, Long de deux bons pieds d'une lance Que portoit le preux Eneas, Et le tout pour venger Pallas : Tirant sa lance avec furie. Des flancs il lui tira la vie. Qui sit, sortant, le même accord Ou'on fait au moment de la mort. Tarquite étoit lils légitime : Faune l'eut sans faire de crime, Et comme il habitoit les bois, On ne le montra point aux doigts. Ah! pour le coup je m'équivoque, Ce n'est pas une sûre époque Pour la garde de son honneur: Partout femme donne son cœur, Et dans la ville et le village, De cet aimable badinage Le sexe se fait sûrement Un très-sensible amusement. Donc, on tous lieux le mariage N'est pas exempt de cocuage; Aussi voit-on peu de maris Qui d'être époux ne soient marris. Faune eut donc ce fils de Driope, Nymphe potagère et salope, Comme les nymphes d'à présent, Qui, quoiqu'on leur donne présent, Sont toujours fort éguenillées, Malpropres et fort dérangées. Eneas fut moins narratif Que boucher au superlatif : Cependant, voyant ce Tarquite, Qui de vivre paroissoit quitte, Du pied le poussant rudement, D'une apostrophe seulement Il gracieusa son cadavre, Efflanqué, livide et fort havre: « Puisque j'ai su dans ton poitrail Faire sinistre soupirail. Pour en faire sortir, infame,

Ton esprit, ta rage, et ton âme, Désormais d'un épouvantail, Dans les sillons pour le bétail, Tu serviras, et de pâture Aux oiseaux de mauvais augure, Tels que corbeaux et cormorans. N'est-ce pas se moquer des gens, Insulter le ciel et la terre. Qu'un garde-bois fasse la guerre. Tranche du petit général, Quand on ne lui fait point de mal. Qu'on chasse loin de son domaine. De sa forêt et de sa plaine? Crois-tu pouvoir tout dans ces lieux. l'our être fils d'un de nos dieux? Va! double excrément de nature, Tu n'auras point de sépulture, Seras mangé des hannetons, Et peut-être des brochetons, Tout au moius des oiseaux de proies, Des poulets, dindons, et des oies.

Sur-le-champ il grippa Lycas D'un vilain coup de coutelas. Qui lui fit abreuvoir à mouche, Auprès de l'œil qu'il avoit louche, Dont il perdit raison et sens, Et mourut en grincant les dents Là tout près, bien à sa portée, Il coupa la tête d'Anthée, Grand architecte d'almanachs. Obbrius à trois carats. Là, le fils de Volscent, Carmerte, Blond, blanc, beau, hon, plaisant, alerte. L'un des plus grands princes Latins Oui fût parmi les Laurentins, Avec Numa faisant frairie. Furent semer la zizanie Dans le royaume de Pluton, Chacun par un coup d'hoqueton. Assaisonné par notre Énée, N'épargnant rien dans sa tournée. En fin finale avec raison Virgile fait comparaison

<sup>1</sup> Cest un personnage de la Cléopâtre, roman de la Calprenède, qui, s'il n'a patout à fait donné naissance au proverbe : « tier comme Artaban, » l'a du moinrépandu et popularisé.

vec Briarée. causa diarrhée. r à cloche-pied Jupin sur son trépied. ent mains, cinquante bouches, d'étranges escarmouches, terribles morceaux, td'horribles chinfreniaux1. aller chercher lippées, en l'air cinquante épées, s la Fable nous le dit. s annoncer qui le vit, smoin de ces merveilles, i compta ses oreilles). en avoir un cent. il avoit autant. clut notre Virgile. our chasser sa bile. haleur de ses combats, it cent mains et cent bras; : le vouloit pas croire, ipporter à l'histoire, s plus qu'un seul moven orer ce bon Troyen. là, ma foi, j'en jure. it, je vous assure, us mentiroit en rien. it homme de bien. ici bien autre denrée! arler de l'effarée 2 e beaux chevaux du char uisoit cet égrillard lonis de Nymphée. rassa si fort Énéc. cent tous le mors aux dents. iveur tous bondissans. mais fuyoient en arrière, rsant sur la poussière tillon ou conducteur. ensa mourir de peur; a de la reine d'Hongrie

Pour le coup lui sauva la vic. Lucage et son frère Lyger, D'un air dispos, d'un pas léger. Faisoient faire une caracole A deux Danois sortant d'école. Trainant un mauvais tombereau. Quand ils virent sur le carreau Tomber leur allié Nymphée Qu'alloit éventrer notre Énée. Ils coururent à son secours, Croyant interrompre le cour-De si sanglante boucherie. Lyger, en arrivant, s'écric: « Quoi! prétends-tu, dis, Jaquemart. Fieffé cagot, vilain cafard. Portant fistule lacrymale. Établir ici ta cabale Malgré nous et malgré nos dents? Y croyois-tu trouver les champ-De ta ville des mieux brûlée, Et par les Grecs des mieux pillée? Dis-moi donc, fendeur de nascaux. Ne cherches-tu point les chevaux De ce fameux roi Diomède? Tu tranche ici du Nicomède 5. Peut-être un peu mal à propos. Pour ta santé, pour ton repos. Il faut punir ton insolence, Mettre une borne à l'impudence Avec laquelle, dans ce camp, Tu crois mener tambour battant. Avec tes gueux de rapsodistes. Nos pisse-froid & de Latinistes. Je dois, par Jupin notre Dieu. Chasser la guerre de ce lieu. Je veux te saigner sans lancette. Que ce champ serve de palette. Gâter en mille endroits ton corps. Mais épargner ton justaucorps Pour m'en illustrer dès Dimanche. Avec une chemise blanche.

sur la tête, — dans le style burlesque et est employé ici comme un substantif.

mis à la mode par la pièce de Corneille. On devine aisément qu'il est de fuire le fier.

i-dire, soit faible et sans vigueur, soit froid, sans vie, taciturne, méde mauvaise bumeur.

Un maître coup de javelot De cc Lyger fut le ballot. Ce qui troubla si fort Lucage, Qu'il en perdit d'abord l'usage De la voix, même des cinq sens, Fors l'un de ces deux reluisans. Il en trébucha sur le sable : Un second javelot l'accable, Dans l'aine il entra brusquement, Et, quoiqu'il n'y fût qu'un moment, Il fit une grande ouverture Par où sortit ce qui nature Anime quand on est vivant. Ce trou-là, peste! étoit si grand, Que par là toute sa colère S'en alla dans son hémisphère, Je veux dire dans les enfers, Où Pluton la remit aux fers; Ce que voyant le sage Énée, D'une langue morigénée ll apostropha ce brutal. Sur un vrai ton sacerdotal. Lyger tomba dans une ornière, Qui pour lui devint meutrière, D'un cran abaissa son caquet, Lui fit emballer son paquet l'our commencer le grand voyage Ou l'éternel pèlerinage; Mais, comme il appréhendoit fort Ce qui peut viser à la mort, Les mains jointes, n'ayant point d'armes, On le vit, les deux yeux en larmes, Non pas d'un air amabilis. Mais d'un air lacrumabilis, Faisant une mine piteuse Et montrant une âme peureuse, Demander grâce à son vainqueur, Disant du profond de son cœur : « Prince sans pair, pieux Enée, Qui, sous planète fortunée, Viens ici faire les plats nets Et nous priver de nos bonnets. Par toi-même je te conjure De la sser jouir ma tigure. Sans dire mot, à petit bruit,

Dix ans de mon bonnet de nuit. Je conjure ta Révérence De vouloir passer sous silence, Que j'ai, de ma rage occupé, Fait fort le cheval échappé. Que feras-tu de ma fressure? llélas! Æneas, je te jure Qu'elle ne vaut rien à bouillir, Et bien moins encore à rôtir : Je serois dur comme un coquâtre !. J'aurois moins de suc que de plâtre, Enfin, je paraîtrois plus sec Qu'un Troyen rongé par un Grec. Pardonne-moi donc cette offense Pour que je fasse pénitence. » En prenant le ton prévôtal,

En prenant le ton prévôtal, Et quittant le sacerdotal, Æneas, d'un grand coup d'épée, Lui fit au cœur une croisée Par où son âme, avec la peur, S'en allèrent, non sans douleur, Sur le chemin de la nacelle, En chantant une kyrielle De juremens séditieux Contre les Troyens et les dieux.

Tout ainsi, comme une tempête Aux roseaux fait baisser la tête, Fait concentrer de gros vaisseaux A fond de cale dans les eaux, Cause des villes ruinées. Sait abattre les cheminées. Arracher arbres, arbrisseaux, Dans la plaine et sur les coteaux, De même le bon sire Énée. A coups de dards ou de cognée, Sur les soldats du Rutulois. Déjà n'ayant force ni võix, Exploitoit sans rodomontade Ces maîtres passés en gambade, Les assommoit à coups de pied, De l'un avaloit la moitié. De l'autre écrasoit la cervelle. Là jouoit de la manivelle. lci du sabre et du couteau. Avec l'épée hors du fourreau;

<sup>1</sup> Demi-coq.

en main sa javeline. pit ventre et poitrine. suivoit toujours la mort. irnus chagrinoit fort. que par le bon Énée étoit si malmenée le de son ennemi, la sienne, Dieu merci, pit le diable à quatre, savoit bien se battre): u'ainsi l'on chamailloit. ens que l'on assiégeoit ort, leur nouvelle Troie. a accord montrant leur joie, avoir part au gâteau, oins changer leur chapeau. côté, l'âme aguerrie. nt de la gendarmerie. pour leur commandant, our son age prudent, ntre eux une sortie ous points fut assortie. r, voyant dans les cieux e passoit sur les lieux, i tint ce doux ramage : re moitié, dont j'enrage, œur dessus le marché. si mal endimanché? énus, votre rivale. que le Latin détale es reclus de Troyens? s pas trouvé les movens liser 1 sur l'Itale bien passer en gale? ils pas laborieux, nillans, industrieux, ur accorte et débonnaire? ité sanguinaire: and on se voit malheureux. 'on n'a ni feux ni lieux.

Il faut bien chercher à revaitre. Faire le valet ou le maître. Ou bien le maître et le valet, Comme étoit monsieur Jodelet 2; Enlin se faire un patrimoine, Soit en argent, soit en avoine, Se raccrocher en quelque endroit Où l'on puisse dire à bon droit : J'ai travaillé pour ma fortune. La chose me paroît commune; Qu'en pensez-vous, dame Junon? - Hélas! mon cher poulet mignon. Lui répondit cette déesse. Turnus en aura dans la fesse. Un autre diroit dans le cu; Puisque Jupin l'a résolu, Que peut Junon que de se tairc. Ne pouvant pas se satisfaire? Près de vous j'étois en crédit, Autrefois vous me l'avez dit; Mais aujourd'hui, quelle vergogne! Au ciel je n'ai plus de besogne, Et Vénus l'emporte sur moi! J'en sais la raison, le pourquoi; A tout cela point de remède. Ah! s'il faut que le Latin cède Sa femme, son chat et son chien A ce maraudeur de Troven. Ft que, par le sort de la guerre, Le Rutule fasse un parterre, Du moins conservez-moi Turnus. Afin de le rendre à Daunus : ll est d'origine immortelle. Comme ce fils de maquerelle. Ce grand benêt, ce lustucru, Cet idiot, ce malotru A face plus qu'efféminée, Ensin, ce pleureur à journée Que vous protégez bel et bien, Et contre qui je ne puis rien.

porter. On disait faire paroli pour faire lêle, ne le ceder en nien. n Geoffrin, dit Jodelet (1890-1660), commença, dit-on, par jouer en plein it partie successivement des troupes du Marais et de l'Hôtel de Bourion nom devint hientôt celui d'un type, et figura au nombre des persondinaires de certaines comédies. Scarron, surtout, a beaucoup travaillé, et c'est à une de ses pièces et à un rôle qu'y jouait cet acteur (Jodelé tralet) que fait ici alusion Moreau de Brasey.

— Oui-da! j'y consens, bonne bête Qui souvent as martel en tête, Presque toujours mal à propos, Pour mon plaisir et mon repos. A m'écouter soyez donc prête, J'appointerai votre requête, Et je reculerai le sort Du prince que vous aimez fort. Faites qu'il détale au plus vite, Qu'il s'échappe et prenne la fuite, Et que, dans un pays lointain, Il aille rafraichir son teint Loin de ces échappés de Troie; Mais n'étendez pas la courroie, Surtout n'en demandez pas plus, Car je vous prépare un refus, Mais un refus, dame ma mie, Fondé sur notre prud'homie, C'est-à-dire un refus tout court, Qui, lâché, n'a point de retour. »

Dès que le maître du tonnerre, Lequel jamais ne se déferre, Eut accordé cette faveur A sa femme souffre-douleur, Elle se couvrit d'un nuage, S'y tint comme oiseau dans sa cage, Fendit l'air en quittant le ciel, Le cœur tout confit dans le fiel : Et, pour qu'on ne vit pas sa crête, D'un bon surtout, fait de tempête, Son nuage elle enveloppa, A la sourdine décampa, Et vint cutre les deux armées Qui lui parurent des pygmées, Sortant de son appartement, En descendant du firmament. Arrivant, la bonne déesse Fit un de ces tours de finesse Dont on ne peut se désier : A force de s'ingénier, Elle contresit un Énée Qu'elle forma d'une nuée. Et par un prodige nouveau, Etonnant, rare, autant que beau.

Son armet fut à la Troyenne, Sans doute à la grosse mordienne ; Elle le sit braire et parler, Prendre du petun, renisser, Chanter, sauter, danser et rire, De son prochain beaucoup médire, Jouer du luth, faire des vers, A la vérité de travers, A peu près, et quasi tout comme Ceux que l'on verra dans ce tome, Dont le sens est estropié, Sans cadence, grâce, ni pié. Tel paraît de nuit un fantôme, Au rapport de l'auteur Brantôme; Ou tels sont tous les songes creux Qu'on fait quand on ferme les yeux, Quand on dort, ou quand on sommeille, Et quand on croit tenir merveille, Belle femme, ou des coffres-forts, Force bijoux, riches trésors. Tant y a que cette effigie A Turnus dit : « Je te défie De mener à bout ton rôlet, Et de me prêter le collet. Tu verras si je suis un drille, Qui se mouche d'une guenille, Et si je sais mal ferrailler, Batailler, comme tirailler. Allons, mets-toi donc en posture; Je veux te mettre à bas la hure, Et t'égorger comme un goret, Car je suis un coupe-jarret, Qui des mieux sait jouer son rôle. Voyez un peu le plaisant drôle! »... Turnus, au lieu d'un compliment, Lui lanca son dard rudement, Mais, au lieu d'attraper Énée, Il se perdit dans la nuée, Dont le fantôme rit beaucoup. Turnus, ayant manqué son coup, Fut aussi sot qu'une bécasse, Qui se trouve dans la tirasse; Mais il fut encor bien plus sot, Quand il vit partir le marmot

<sup>†</sup> Sans art, à là bonne franquelle... « Nous nous contentàmes d'apprêter tout à la grosse mordienne, » lit-on dans le Francton de Ch. Sorel.

voit le pleureur à gage, couroit vers le rivage. se connoissant pas, ı poussant un hélas : fuit donc, le brave Énée, oyant à la journée, e d'enterrement si bien un compliment? ves-tu si redoutable. ne veuilles sur le sable par notre combat chera dans mon grabat? quitter ta fiancée. future épousée, porte dans une main ur l'humide terrain, in temps considérable, rrer en misérable? ainsi complimentoit Eneas il croyoit, imant au fond de l'ame ıme un poltron, un infâme. it d'en venir aux mains fleur des spadassins. t pousse sa boutade. ju'il trouve dans la rade. re près d'un rocher itelots, ni sans nocher: 'Ozinius le drille, 1 porteurs de souquenille, corsaires Clusiens u secours des Troyens. me du fils d'Anchise, iomme en hiver sans chemise, mblotant fut s'y cacher. grimpe et va le chercher: oupe il vole à la proue, très-pitoyable moue; ndant qu'il flairoit en vain, ompt le câble soudain, crochoit sur le rivage; ntrant dedans son nuage, ındonne ce vaisscau des vagues et de l'eau. re côté messire Énéc

Cherchoit, la gueule enfarinée. Le roi Turnus pour le combat. Chemin faisant, notre béat Donna grands coups de sa lardoire, Démeubla plus d'une mâchoire, Fêla de têtes plus d'un cent, Sans compter celle de Volscent; Fit une brèche à deux échines, Autant enrhuma de poitrines, Escarmoucha plus d'un Latin, Fit la barbe à plus d'un Albin. Mais retournons à ce navire. Qu'un vent plus fort que n'est zéphire Conduit par mer sans savoir où; Peut-être est-ce dans le l'érou. Le fantôme, qu'il m'en souvienne, Avoit assez bien fait la sienne: Mais à quoi bon se cacher taut? Aussi profita-t-il du vent, Et, se mêlant dans un nuage, A peu près de même plumage, Il quitta casque et morions, Ces fatras, ces brimborious, Qui l'habilloient à la gendarme, Toujours prêt à faire vacarme. Turnus, errant dans le vaisseau, Cherche sur pont, visite bau', Va dans la chambre et dans la salle, Et descend jusqu'à fond de cale Pour chercher le faux Eneas, Oui partout ne se trouva pas. Pour jurer, Turnus est le maître, Et c'est ce qu'il sit bien paroltre, Ouand il se vit si loin du port, Du Phrygien et de son fort, Quand il ne trouva que les armes, La cuirasse, et la cotte d'armes, Le brasselet, le gantelet De l'insolent esprit follet. « O dieux ! dit-il, et vous, déesses, Vous passerez pour des Jean-fesses, Si vous protégez ces pillards, Ces cogne-fétus, ces fuyards, Enfin ces gens à triste mine. Qu'ai-je donc fait qui vous chagrine.

ou barrot, solive mise en travers, qui affermit le hordage d'un vaisseau.

l'our m'enlever de mes drapeaux. Et pour devenir mes bourreaux? Vous êtes dieux, dieux pitoyables? Non, ma foi ! vous ètes des diables, Nais diables pires que cafards, Et plus noirs que des Savoyards. Voyez un peu la belle gloire, De procurer aiusi victoire Aux restes d'un cheval de bois. A des bandits, des Albigeois, A leur général pleure-miche, l'lus propre à parer une niche Qu'à venir gober mon gratin, Et m'enlever tout mon fretin. Où conduiscz-vous ma figure. Digne inventeur des turelure, l'es brin, bron, brac, des zons, zons, zons, Des laridène et laridons. De tout le long de la rivière, Oh! qu'il y va gai, ma bergère! Et des toc mon tambourinet 1, Que l'on chante sur tabouret, En les vendant au coin des rues : Vous qui faites marcher les nues, Apollon, le père du jour, Me réserve-t-on pour un four? Ne menc-t-on en Barbarie, En Macédoine, en Tartarie, Ou dans le signe de Cancer? Non, non, je suis en pleine mer. Eloigné de mes Latinistes. Des Phrygiens les aubergistes. Vents furieux et vents coulis, Plongez moi dans le margouillis 2 le quelque caverne profonde! Qu'irois-je faire dans le monde? Puis-je y paroître avec honneur, Si l'on me croit un roi sans cœur?» Tandis que Turnus se lamente.

Naudit les dieux et se tourmen te. Ou'il voudroit s'entr'ouvrir le Pour s'enrôler parmi les morts \_ Ce qui seroit un cas pendable. Et de tout point non graciable. Ou qu'il doit se jeter en mer, Pour noyer le chagrin amer, Et qu'il se dit : « Mais, misérae ble! La mer ne fut jamais guéable ! Là, le poisson est le plus fort. On n'y peut gagner que la mort: Son navire à force de voiles. Le vent soufflant bien dans les toi'cs, Conduit le clabaudeur Turous, Jusque chez son père Daunus, Dans l'antique ville d'Ardée, Détruite et fort dégingandéc. Ainsi la déesse Junon Sut escamoter son mignon, Et le garantir des seconsses Qu'Æneas eût mis à ses trous:es. A peine arriva-t-elle au ciel, Qu'elle envoya son arc-en-ciel Avertir en secret Nézence Oue sur lui rouloit la défense De l'itale et du Rutulois. Oui s'en alloient tout de guiugois 5. Ce Mézence aussitôt détale, Après avoir fermé sa malle, Donné ses bas au ravaudeur, Avoir pris, contre maux de cœur, Un demi-setier d'eau-de-vie. Et se perchant dessus sa pie. Courant au milicu des Troyens Leur criant: «Vous êtes des chiens, Chiens indignes de ma furie, Qu'il faut mener à la voirie!» Cela dit, il tourna tout court, Enfrappant partout comme un sourd,

Itefrains de quelques chansons populaires de l'époque, dont plusieurs sont notés dans le Recueil de Maurepas: Robin turelure (Airs notés, II, f. 351); Bria, hou, brac (id., I; 115); zon, zon, zon (II, 519). Les flon, flon, larira don don, y revienment à chaque page.

<sup>2</sup> Pour ordure, lavure d'écuelles, ce qu'on donne ordinairement aux cochons-(Dict. com. de Leroux.)

<sup>3</sup> Tout de travers.

, faisant plus de besogne, las n'en fit en Bourgogne 1, n'en fit le Sarrazin s terres du Limousin. bataillon d'Étrurie, e sa cavalerie. t déjà laridondon, gober ce myrmiden; i, plus ferme qu'une roche, r qu'un juge de Basoche, rt que ne fut un Samson, fûté qu'un Brabancon, aux pieds que des galoches, phoit tant de taloches. braves Étruriens. signols Arcadiens, nt de mordre la poussière, at quatre pas en arrière, faisoient qu'un en avant. , portant le nez au vent, Mézence eut par derrière l'on appelle un clystère, nant pour le pauvre liebrus. en eut à jeun Palmus, auvoit avec Latage; ier eut dans le visage, oche un grand coup fourré, n nez fut éclafourré. le scul fils de Mézence. Palmus en décadence. tour de maître fripon: rit plumes de chapon. rtoit en guise d'aigrette. idrier, avec sa brette, tière, et son réveil, n cadran pour le soleil. ınt son père Mézence e tira la substance; ort le jeune Mimas, trouva sous son damas. éane, sa bonne mère, mique, soi-disant père, me heure que Paris mille et mille cris

A la défunte reine llécube. Grande amatrice de jujube, De raisiné, de cotignac, De bon brandevin de Cognac, D'anis de Verdun en Lorraine, Dont on parloit alors à peinc. Un Grec, mais un Grec de renom, Grand hallebardier, c'est Acron. Au bout d'une large chaussée, Faisoit une ample fricassée D'Itales et de Laurentins. Et des alliés des Latins. Sur son casque fait à Mélinde Flottoit panache de coq-d'Inde, De couleur d'or et d'incarnat, Éblouissant par son éclat. Une écharpe de filoselle, Que lui donna jeune donzelle, Dont il avoit conclu marché. Et dont il étoit entiché. Lui servoit alors de ceinture, Ce qui rehaussoit sa figure : Elle étoit d'un beau gris de lin, Pour témoigner amour sans fin. Sans s'attacher à la cadence, Acron des mieux menoit la danse, Quand Mézence, en tigre affamé, Là se trouvant à point nommé, A coups de dague défigure Le Grec Acron et sa parure, Oui, mourant, un portrait baisa, Sur son écharpe larmoya, Écrivit lettre à sa future, Lui mandant sa déconfiture, Regrettant d'avoir peu vécu, Et de ne pas mourir cocu De sa façon, car, pour une autre, li n'eût pas dit tel patenôtre, L'aimant du meilleur de son cœur: Chose rare que telle ardeur! Ce Mézeuce étoit incommode... Témoin certain fuyard Orode Ou'il courut comme on court un faon.

Et le fit baigner dans son sang,

hieu Galas, célèbre général des troupes de l'Empereur (1589-1647), voulut er de la Bourgogne en 1656, mais fut battu à Saint-Jean de Losne.

Bain qui n'est pas, pour l'ordinaire, [ Fort utile et fort salutaire. Dès que son âme eut déniché Sur son corps Mézence juché, Comme un vendeur de mithridate !. Pour se désopiler la rate : « Amis, dit-il, Orode est mort, Lui que l'on estimoit si fort Parmi la nation Troyenne. Déjà la région moyenne A vu galoper son esprit... » Là, le soldat l'interrompit, Sur-le-champ fit un feu de joie, En mangea salade d'anchoie, But pinte de bon vin d'Arbois, Et mit en œuvre les hauthois. Après un tour de sarabande, Chacun au combat se débande. Cédique égorge Alcathius, Rapon tronque Parthénius, Le riche llydaspe en a dans l'aile, Par Socrator trouble-cervelle. Agis, arrivant quant et quant, Par Valéte le suffoquant Lut, dans la veine jugulaire, Un coup qui le sit sans suaire Déloger de ce camp sans bruit, Pour tomber dans l'affreuse nuit Oui se trouve au bout de la vic. Salius assomme Atronie, Mais par Néplce, Salius Fut d'abord des cinq sens perclus. Enfin Messape, homme colère, Fut fouiller dans le mésentère D'Éricate, grand bandoulier, Bon soldat et bon pistolier. De même finit sa carrière Et fut exempt d'entrer en bière Clonie, adroit sur un cheval, Du reste très-grand animal. Ma foi, si la barbe n'en sue, Dit Maron, de telle revue, Comment, morbleu! se souvenir

De ceux qu'on entendit honnir. Jurer, bisquer, pleurer, maudire! L'esprit humain n'y peut suffire. Jamais combat ne fut si long. Si l'on s'en rapporte à Junon, Et même à Vénus, sa rivale. Toutes deux suivoient leur calele. L'encourageoient incognito, A chaque pas disoient : Preste, Relevoient l'un redressoient l'autre, Pour tous disoient la patesôtre. Mais vovoient fort à contre-cœur Tant de sang et tant de rumeur. Junon si fort s'en formalise, Qu'elle en pissa dans sa chemise, Puis compissa son tapabor De velours bleu galonné d'or. Vónus, qui ne fut jamais buse, Fut se masquer en cornemuse, Pour Junon mieux dépayser, Puis après fut cornemuser A l'oreille de son Énée. En lui lâchant une halenée De civette et d'un ambre gris Inventé par le beau Paris, Avec art et non pas sans peine, Dont il se servit pour Hélène, La première nuit qu'il coucha Avec elle et qu'il l'approcha. « Veux-tu laisser faire Mézence, Qui rogne ta Troyenne engeance? Dit-elle avec une action Oui méritoit attention. Dans ces sillons il se promène, Se servant de sa grande alène Aussi fièrement qu'Orion, Qui ne fut rien moins qu'embryon, Puisqu'il sut se faire passage, Tant il étoit grand de corsage, A travers les flots de la mer : Il eût servi de belvéder Ou de beffroi, c'est chose sûre. Tant grande étoit son encolure.

<sup>4</sup> Comme un charlatan, comme un vendeur de ce prétendu antidote, qu'on appelait mithridate, du nom de ce fameux roi du Pont qui, suivant l'histoire, avait trouvé le moyen de se rendre invulnérable au poison.

our va-t'en le gourmer, er et le déplumer; l'il ne soit plus de Mézence, main farcisse sa panso · qui soit bien affilé, n'en soit jamais parlé. s, après ce langage, it du remû-ménage soit dans un bataillon; t à ce grapillon imé que le panthère, ntenter sa bonne mère. , en voyant le Troyen, iant : « Tu ne tiens rien, » l mesura son échine, evant sa javeline, it à faire des vœux. saisonna d'un : « Je veux ing cents diables m'emportent, le moment me rapportent rchés sont comme on les fait): dard ie vois l'effet. aller à pied dans Rome, chant cheval et bon homme mais fait heureux retour 1. rue Phœbus fait le tour ou de l'autre hémisphère.» nce après, en bon père, n fils : « Mon cher Lausus, ichonne cet intrus, arme ce visage, oit être un bon présage, namp, sans aucun retard, icier et de soudard, ta gloire un trophée pouille éguenillée, rand chapeau, mais pointue Et des Lucifers les pieux.

Et de ses bas chaussés à cru, Qui pourroient bien sur ta toilette Servir de triste cassolette: Car, depuis qu'il erre les mers, Son entretien va de travers.

Aussitôt dit, son dard s'envole, Fendant l'air plus vite qu'Eole, Et va tomber, faisant grand bruit, Sur son bouclier d'or enduit, Qui, du retour, perça la côte D'Anthor; mais ce fut par sa faute: Pourquoi se trouvoit-il si près? Falloit-il là faire fores, Le pimpant, le fendant, le brave? Creyoit-il gagner une épave En risquant d'aller ad patres? Ce qu'il fit non ad honores, Mais réellement, dont enrage Le bon Troyen qui, dans sa rage, D'un dard ou bien d'un javelot, Fit à Mézence faire un rot, Faisant un trou près sa bedaine : Le pauvre diable en eut dans l'aine. Son fils, qui l'aimoit tendrement, Versa des pleurs abondamment, Chanta piteuse litanie Sur une telle tyrannie, Appela le sort un faquin, Jupiter fut un Maroquin, Junon fut une péronnelle, Vénus fut une maquerelle, Et Mars un pied plat, un dourdier, Mais Neptune un vinaigrier \*, Des putains toutes les déesses (Je crois qu'il dit même ivrognesses). Des flagorneurs furent les dieux.

ave dans le Livre des proverbes français de M. Leroux de Lincy quelques dicpportant à celui-là : « Jamais homme ni cheval n'amenda d'aller à Rome. » Trier, Jardin de récréat., seixième siècle.) « Ceux qui viennent de Rome ; que devant. » (Prov. communs, quinzième siècle; réimprimés en 1839 vestre.) Il y a encore : « Qui beste va à Rome, tel en retourne. » (Gabriel Trésor des sentences, seixième siècle.)

inaigriers, petits commerçants du dernier ordre, parcouraient alors les vendre leur marchandise. Il y a, dans le Gage touché, attribué à Le Noble e Histoire du vinaigrier, où Merçier a pris le sujet de son fameux drame, e du vinaigrier.

Mais que ne dit-il pas d'Énée Et de sa valeur erronée? Il le traita de fagotin. De malheureux pleure-sans-sin, Dit qu'il ne valoit pas le pendre. Enfin, à le voir, à l'entendre, On jugeoit de son désespoir, Même de son malin vouloir. Alors, pour être quitte à quitte, Ce Lausus au combat s'excite, Prend pour un sou de brandevin, Endosse l'armet de Membrin 4, Court au galop à l'offensive. Eneas, sur la désensive, L'attend de pied ferme et lui dit: « Quoi! prétends-tu, petit chianlit, Avec cette ardeur effrontée. Te mesurer avec Énée. Moi la perle des paladins, L'unique inventeur des gourdins, La terreur de tous les faux braves, Et l'épouvantail des Bataves?» Mézence, pendant ce discours, Clopinant, fut chercher secours Dans son camp, près de la rivière. Cependant une fourmilière De traits tombe sur le Troyen, Qui toujours, d'un même maintien, Suivoit sa valeur et sa proie, Et les suivoit même avec joie. Enfin, joignant Lausus de près. Sa fureur doubla d'un accès, Surtout quand il.vit l'impudence De l'étourdi fils de Mézence. Véritable tête à l'évent, Qui juroit plus fort que devant Contre les dieux et les déesses, Contre les Parques, ces traîtresses, Contre lui, contre les Troyens, Les appelant toujours des chiens, Dont les Parques bien enragèrent Et tout aussitôt se vengèrent En coupant le fil de ses jours.

Ce qui, fait, est fait pour toujours. Eneas, de sa grande épée, Plus tier que ne fut un Pompée, Éventa le sac à boudin De ce désespéré blondin. Son habit fait en broderie, Par sa mère toujours chérie, En fut arrosé de son sang, Qui, coulant tout le long du flanc, Fit un ruisseau sur la poussière, Oui bientôt fut une rivière. Son ame, en grande affliction, Après une telle action, Partit en voiture un peu lente Pour se trouver chez Rhadamanthe-Ce ne fut pas sans sangloter, Sans murmurer, ni sans pester; Mais à la mort point de resseurces: C'est une coupeuse de hourses, Qui, quand une fois elle prend, Ma foi, jamais elle ne rend. Énée, après un tel ouvrage Qui rehaussoit son grand courage, Pénétré d'un peu de pitié, Fut moins fâché de la moitié, Ce qui parut dans l'apostrophe Que lui fit notre philosophe: « Prince bien plus qu'infortuné! Prince maltraité, tronconné! Qui de mourir étois avide, Puisqu'à la mort, à toute bride, Tu courois par ordre du sort, Que te donner après ta mort, Pour te faire oublier l'injure Que fit ma main dans ta fressure? Désormais je donne mes soins A tes parens dans leurs besoins; Plus, je chanterai ton courage, C'est à quoi mon deveir m'engage; Bien plus, je te fais un présent (Sur ce pied j'en ferois un cent', Je te laisse donc tes ferrailles.

Pour mieux chômer tes funérailles:

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L'armet enchanté du roi more Membrin rendait invulnérables ceux qui le portsient. (Voir Boiardo et l'Arioste.) On sait comment l'illustre chevalier de la Manche en fit la conquête. (Don Quichotte, I<sup>10</sup> partie, liv. III, ch. xxi.)

asance du tombeau. s on serra la peau Heux, de tes ancêtres. ns spadassins et vieux reltres. s Enfers console-toi: eurs, au moins, c'est par moi, ir la main du grand Énée, finis ta destinée. remplis ton mauvais sort; aindre te feroit grand tort, te affreuse Tysiphone, ijours les ombres tisonne on grand trident de fer. feroit du mâchefer. j'ai grande impatience voyer là-bas Mézence, r objet de tes regrets, rvoir de tes secrets : ennuver tu peux l'attendre. eu je saurai te le rendre. n paquet de ma main. n rouge sur son sein.» e vint la valetaille sus, qui crie et piaille, ins sa tente l'enferma, nte qu'il ne s'enrhumât. nce, au bord de la rivière, ur un peu de bruyère, tre un gros arbre appuyé, avé, bien essuyé e avecque de l'eau pure : sque, et toute sa parure, or l'herbe auprès de lui. in de douleur et d'ennui, iver fondant en larmes, criant: « Courons aux armes; s est mort, il est certain ie a dans son intestin comme dans gibecière. ordonner une bière, emballer avec honneur.» æ en fut saisi d'horreur. it porter dans sa tente, rant toute son attente

Même lit des extravagances. Et proféra ces insolences: « Hélas!... c'est un commencement D'une douleur assurément. Hélas! dit-il, dans sa furie, C'est donc moi qui tranche ta vie, C'est moi qui porte dans ton sein Un coup qui me rend assassin! Je ne t'ai laissé dans ma place Que pour me voir cette disgrâce De te perdre pour un jamais! Cher enfant, ce sont mes forfaits. Ce sont mes tours de passe-passe, Ces désirs de faire main basse Sur tant de valeureux suiets. Pour la plupart de vrais baudets : Ce sont les maux de ma patrie. Qu'inventa mon espièglerie. C'est ma lâche cupidité, Et ma triste infidélité Qui font aujourd'hui mon martyre. Maraud que je suis, je respire! Et je puis voir encor le jour ! Allons, peut-être qu'à mon tour Je pourrai trouver bonne chance, Puisqu'il s'agit d'une vengeance.» Ensuite il appelle un trottin1, Fait amener son guilledin 2, Orné d'une belle fontange, Et d'une riche housse de frange. Monte dessus, puis lui parla, Et dans son discours faufila

Deux ou trois fines hableries.

« Rhébé, roussin farci d'honneur,

Qui comme moi porte un hon cour, Depuis longtemps, chose évidente,

Nous n'avons qu'une même tente.

Nous ne mangeons qu'un même pain.

Nous ne buvons..... je bois du vin.

N'est pas grande, à ce que je pense.

Et toi de l'eau : la différence

Ce qui veut dire menteries :

Au croc, par ce fâcheux revers,

ll en pleura tout de travers.

it laquais. eval hongre qui va l'amble.

Rhébé, reprends ta belle humeur, J'ai grand hesoin de ta vigueur : Ou je dois rapporter la tête D'Æneas, ce vrai trouble-fête, Ou la mienne doit y rester. Rhébé, c'est à toi d'exploiter Et de faire cette conquête, La plus belle et la plus honnête Que tu puisses faire en ces lieux, Et la plus agréable aux yeux Des Rutulois et des Itales. Tu seras mis dans leurs annales, L'histoire parlera de toi, Si jamais elle songe à moi.» Mésence ensuite s'enharnache, Prend sa cuirasse et sa rondache, Sa main pleine de javelots, l'uis s'en va, par bonds et par sauts, Au milieu des troupes Troyennes, Faisant fuir les Italiennes. ll prend Æneas par l'écu, Et dit : « Allons! à coupe cu'! Voyons qui sera le plus brave!» l e Troyen d'un air plus que grave : «Tope, dit-il, à qui va bien. O dieux! je ne demande rien. Je suis au comble de ma joie, Si vous faites triompher Troie, Si je ferre des quatre pieds Ce maître ès arts en passe-pieds 2;

Bref, si je fais un sacrifice De son boudin, de sa saucisse. > Mézence, d'un air insolent Dans sa tête ses yeux roulant: «Va! je ne crains ni Dieu ni diable, Dit-il d'une voix estroyable; En vain tu veux les invoquer. Dans ce moment tu vas bouquer, Peut-être demander la vie. Mais non, ma rage et mon envie Veulent, aux dépens de ton sang, Venger mon fils jusqu'en ton flanc. -Un javelot comme la foudre Partit, et fut réduit en poudre, Se brisant sur le bouclier De notre invincible guerrier. A celui-là succède un autre. Mais le pieux, le bon apôtre, Lanca son dard avec fureur. Qui, s'envolant avec rumeur, Sur le test du cheval s'acharne, Lequel y fit une lucarne. Qui le sit ruer, puis tomber, Et sous son poids fit succomber Le furieux et sier Mézence. Æneas, le pied sur sa panse, Lui sit dire un mea culpa: Puis après son chiflet coupa, D'où par le trou sortit son âme, En jurant Dieu comme un infame.

<sup>4</sup> Terme de jeu, qui signifie sans revanche, et ici, naturellement, jusqu'à ce que mort s'ensuive.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le passe-pied était une espèce de branle, en usage surtout dans la Bretagne. Il monta sur la scène de l'Opéra : ce fut alors une sorte de menuet très-vif à trois temps.

## VIRGILE TRAVESTI

### LIVRE ONZIÈME

us, à la blonde crinière, coit déjà sa carrière, s'éveillant en sursaut, n lit fit un saut, rand deuil, quitta panache, crêpe sur sa rondache, ura son bouclier, onzer son écuyer. ant quitté sa toilette, morer le squelette défunt ami Pallas, s pousser nombre d'hélas! any habitans célestes senter force zestes, es dont on fait cas, il aveit fait amas ville de Palantée, at des plus haut plantée : mt fut fait par retour, oir vaincu tont le jour.

De plus, il sit planter un chêne, Aux branches duquel on enchaîne Les dépouilles des ennemis, Ce qui rassura les esprits De ses tristes compatriotes: Là, l'on attache les culottes, La saugle et les deux étriers De l'un de ces mâche-lauriers; lci l'on voit pendre le casque, Le dard et le tambour de Basque D'un des plus fameux Laurentins: De ce côté, de deux Latins On voit les brillantes aigrettes. La dragonne et les castagnettes: En haut, les chaussons de Lamus; Au milieu, du défunt Lausus On voyoit pendre la chemise, Avec sa houppelande grise, Son mouchoir, son bonnet de nuit. Que l'on trouva, par cas fortuit.

Son javelot, sa sarbacane, Son hausse-cou, sa pertuisane, Son buffle, et deux vieux baudriers, Et la forme de ses souliers. En bas, on voyoit de Mézence Deux dards brisés, avec sa lance, Son casque orné d'ailes de coq. Un carquois, six traits, et son croc, Sa cuirasse toute froissée. Même de douze trous percée, Son large bouclier d'airain, Oui tenoit encore à sa main. Son caleçon, sa chemisette, Sa helle écharpe et son aigrette, Sa râpe à râper du tabac, Son baril et son havre-sac, Le tout en forme de trophée Que le bon et pieux Énée Avoit, avec des étendards. Mis pour honorer le dieu Mars. Là, voyant régner l'allégresse Parmi sa plus belle jeunesse, Même parmi ses généraux, Oui regardoient tous ces lambeaux Ou ces heureux fruits de la gloire Oue leur donnoit telle victoire, Il crut leur devoir un discours, Car il les haranguoit toujours, Et pour la moindre bagatelle Leur disoit une kyrielle: · Mes amis, mes compartageans, Tant de mes maux et mes tourmens. Que de cet honneur impayable De voir ici mordre le sable A ces superbes Laurentins, Ces Rutulois et ces Latins. Comme moi criez: Vivat Troie! Et donnez-vous tous à la joie. Le plus mauvais temps est passé Et l'ennemi bien repassé. Voici les armes de Mézence Et de son fils, dont l'insolence A mérité ce triste sort.

Ma foi, cans faire un grand effort, J'ai fouillé le fond de leur panse Avec le fer de cette lance. Ils croyoient nous prendre sans vert, Avec leur tête de pivert, De pivert ou bien de linotte. Tant étoit lourde leur marotte : Vous avez vu que, sans façon, En enfant de bonne maison. J'ai traité ce roi, ce barbare: Non que i'en fasse ici fanfare. Le sort ainsi l'a résolu. Et le grand Jupin l'a voulu. La mort de ce grand capitaine Nous rend les maîtres de la plaine: = Avant d'v faire nos choux gras. ll faut jouer du coutelas, Par la porte ou par la fenêtre Entrer en conquérant, en maître, La lance au poing bien en arrêt, Le dard à lancer toujours prêt. Dans la superbe capitale De ce fameux roi de l'Itale, Qui préten l nous prendre au filet Et nous régaler du stylet. Chargeons nos armes à barbette ', Oue chacuu de son escoupette Ote la rouille et le moisi : Sans perdre de temps courons-y. Là j'autorise le pillage, Le vol, même le brigandage, Et tout ce qui peut enrichir Gens qui savent si bien servir. En attendant l'heureux présage Oui doit ranimer mon courage. Allez rendre un dernier devoir A ceux qui du sombre manoir Ont entrepris le grand voyage, Pour nous établir une cage Où nous pourrons, en liberté, Mauger le jambon, le pâté. Boire du bon viu d'Italie. Faire la cour à Lavinie.

<sup>1</sup> On entend par barbette une plate-forme sans épaulement, d'où on tire le canon à découvert. Moreau de Brasey, qui se souvient, en écrivant, de son titre d'officier, multiplie les locutions militaires.

dir notre Ilium ant Lavinium. oi, je vais, dans une bière, ar mon hospitalière, r le corps de Pallas, nvoyer, tout de ce pas, nomme son père Évandre, douleur pourra se pendre, noins gagner un transport, I verra son seul fils mort, ort dans le lit de la gloire, bauché la victoire is venons de remporter. mme ie dois raconter t cette noble histoire ande peine on pourra croire', oyer dans ce moment, quitte sans compliment. » I ne put dire sans braire mouiller son luminaire: ne paraît pas nouveau. me étant son cerveau. fils d'Anchise chemine, toujours piteuse mine, rte où Pallas étoit, cète le vieux gardoit. te, écuyer d'Évandre l est bon de vous apprendre, écessoire en ce cas). levé ce Pallas qu'il quitta la bavette ce qu'il fût fait cornette; n le sit, par honneur, ıyer, de gouverneur. i défunt, non dans la joie. oient les dames de Troie. ne à l'œil ou le mouchoir. taler le désespoir ir pleurer à la sourdine, ins pour en faire la mine, semme en ce monde ici quand on veut, Dieu merci. oient échevelées. nt des mieux les désolées : es ne manquèrent pas, rdinaire du trépas. aussi le domestique

De l'infortuné fils unique Autour du corps en sanglotant, Force prières récitant, En se meurtrissant la poitrinc, De voir trébucher la cuisine. On entendoit des cris affreux Poussés par des estomacs creux. Qui se répandoient dans les rues Et s'alloient perdre dans les nucs. Eneas prit le goupillon Pour l'arroser à sa façon, Et. dans cette action célèbre. Il tit une oraison funèbre A peu près dans ce sens ici. Que je rapporte en raccourci, Pour captiver la bienveillance De mon attentive audience:

«Jeune guerrier, mais malheureux, Qui n'eus jamais le cul breneux, Dit-il, le cœur plein de tristesse, Je regrette fort ta jeunesse, Ta bravoure aussi, ce grand cœur, Que tu perds dans le lit d'honneur. Faut-il te voir quitter la vie, Quand je dois régir l'Italie, Commander aux Italiens. Les tenir tous dans mes liens, Les élever à la brochette Et les gouverner à baguette? Tu devois retourner vainqueur Chez Évandre, que la douleur Va suffoquer, voyant la bière Où cette Parque meurtrière, En tranchant le fil de tes jours, Vient de t'enfermer pour toujours. ll va dire que je l'enjôle, Avant juré sur ma parole De te renvoyer sauf et sain Te ravitailler dans son sein. Ce coup fâcheux me désespère, Je plains le fils, je plains le père, L'un et l'autre me fout pleurer : Mais pourquoi se désespérer? Tu n'es pas mort comme un infam : D'ailleurs, je jure sur mon Ame Que je vengerai cette mort, S'il plait à monseigneur le Sort.

J'y perds le plus, au bout du compte, ( Je le dis à ma propre honte: Non cher petit Ascagne et moi, Nous perdons tous de bonne foi. » Après ces douloureuses plaintes, Il prit ses armes de sang teintes, Les saupoudra, puis les baisa, Les sauça, même ressauça Dans la bedaine ou dans la panse De ce défunt tyran Mézence. Pour accompagner le convoi, Mille soldats de bon aloi. Charmés de revoir l'Étrurie Et d'éviter telle tuerie. Furent commandés sur-le-champ Parmi les plus lestes du camp. Son corps fut mis dans des orties Par deux mères des Repenties. Crainte de putréfaction : Après on vint à l'onction Avec du baume d'Arabie, Peut-être de Fontarabie. Peut-être étoit-il du Pérou : Ma foi je ne sais pas hien d'où. Pour finir la cérémonie Dont Æneas souffre agonie, Il fit apporter deux habits, L'un de pourpre, l'autre de gris, Tous deux de belle tiretaine, Que Didon avoit pris la peine De broder de sa belle main, Quand l'Amour, d'un trait assassin, Lui mit dans le cœur flamme ardente Dont elle ne fut pas contente, Et dont elle se désola, Jusque-là qu'elle s'en brûla. Le triste tils de la Déesse A belle cuisse, à blanche fesse, De son ami para le corps De l'un de ses deux justaucorps, De la culotte, de la veste. L'assortissant de tout le reste Comme de bas et de souliers. De bottes neuves, d'étriers, D'un beau casque et de son aigrette, D'une lance et d'une lancette, D'un magnifique baudrier,

D'un grand sabre et d'un bouclier B'une cuirasse à cotte d'armes, Enfin de toute sorte d'armes Que lui portoient les officiers D'un escadron de cuirassiers.

Après qu'on eut battu la marche. Tout le convoi se mit en marche, Marchant en ordre à petit bruit, Avec des flambeaux pour la nuit. Tous les soldats fondoient en larmes. Portant tous à rebours leurs armes; Même Maron nous dit ici Que son cheval pleuroit aussi, Cet Aton, cheval de bataille, Qui, dans la plaine et la broussaille, Dans les bois et dans les buissons. Dans les marais et sur les monts. Dans la paix comme dans la guerre. N'avoit pas son pair sur la terre. Trente chevaux des moins rétifs. Avec cent trente-deux captifs Pris dans différentes batailles, Accompagnoient ces funérailles, Marchant poings liés sur le dos, Deux à deux, et le reste en gros. Des soldats, au bout de leurs piques. Portoient les marques héroïques Des ennemis morts de sa main, Dont les noms, par un écrivain, Écrits en très-gros caractère, Chacun selon son baptistère, Sur leurs armes se faisoient voir. Douze tambours dranés de noir. Quatre trompettes, deux timbales, Portoient banderoles égales, Aussi bien que les tabliers, Et les deux maîtres timbaliers. Cette marche étoit terminée Par l'envoyé de notre Énée. Chargé de faire un compliment En haut ou bien has allemand. Six chars attelés de six mules. Colorés du sang des Rutules. Chargés de fastueux présens Utiles autant que plaisans, Et réjouissans à la vue, Faisoient la fin de la cohue.

itorions à présent i consiste le présent : l'œil du grand Polyphème, nouille et le diadème eine Sémiramis, lette du beau Pâris; a très-beau chapeau de paille, ne cotte de maille, ituron piqué d'argent, lots un demi-cent. nd bassin, une seringue, complet de taupe et tingue ', n le pot à pisser, n bon maître à danser. val natif de Sardagne. ons de cire d'Espagne, gode, deux Chinois, trois grands barils d'anchois, atres de bonnes olives, nme pour les lessives, rine pour six mois, te bons joueurs d'hauthois; nd tableau de Michel-Ange. résentoit un mélange e sorte d'animaux. it la terre ou les eaux: totale, une chemise -belle toile de Frise, nets de nuit, six mouchoirs, susse avec six rasoirs, aret, sa cafetière, ne très-belle aiguière, rangé, bien emballé, emballeur cordelé. is, suant de détresse. ts entrecoupés adresse ımi le feu Pallas : ! jeune guerrier, hélas! te jure, un grand déboire. oir passer l'onde noire: n aurois de bien plus grands,

Si je me trouvois des partans,
Car j'ai peine à quitter la vie,
Que je sais ma meilleure amie.
Nous allons, dans d'autres malheurs,
Chercher d'autres sujets de pleurs.
Adieu! puisse le chien Cerbère
Devenir pour toi meins sévère!
Embrasse tous nos bons Troyens,
Qui sont là-bas dans les liens;
Surtout dis à mon défunt père
Que j'ai soin du fils de ma mère,
Et qu'il ne lui manquera rien,
Tant que je me porterai bien.
Enfin pour le remettre en joie,
Dis-lui que je relève Troie. »

A peine eut-il dit ces trois mots, Qu'on vit voler des javelots, Tirer de la mousqueterie, Recommencer la boucherie, Assaillir, comme auparavant, Son fort aussi bien que son camp; Ce qui le fit enfin résoudre De brûler aussi de la poudre, Et de se joindre à ses soldats, Pour les préparer aux combats.

Dans ce temps, fameuse ambassade Vint lui présenter l'accolade De la part du roi des Latins, Disons plutôt des passe-fins, Plus fins qu'échappés de Gascogne, Même que niais de Sologne :: Cette ambassade vint au fort, Montrant, par un ardent transport, La paix peinte sur les visages Des députés moins que sauvages. Ils portoient des chardons bénis; Parbleu! c'étoient des malappris. Des gens qui n'avoient point de cranc! Est-ce qu'Æneas est un âne, Pour lui présenter des chardons? Voyez un peu ces Mirmidons!

e sais s'il y avait un jeu qui portât réellement ce nom; mais la locution ingue (des verbes : je tope et je tingue, c'est-à-dire je tiens) était fort usitée ers jeux. (voir Dictions. de Trévoux, à ces mots.)

ppelait niais de Sologne le faux bonhomme qui faisait l'ingénu pour attigens, qui se trompait à son profit : « Quel niais de Sologne! tu le trompes ofit. » (Comédie des Proserbes, II, 5.)

Une branche d'olive, passé, Quaud l'ambassade exige grâce! Juste elle étoit dedans le cas : Peut-être n'y songeoient-ils pas. la grâce étoit de leur permettre De f ire des trous, et d'y mettre Tout ce qu'on trouveroit de corps: lls vouloient enterrer les morts: Bon cela, c'est comme il faut dire. En outre, ils prioient de souscrire Le Troyen que, par sa bonté, Aucun acte d'hostilité Ne fût fait pendant cette guerre. A ceux qu'ils alloient mettre en terre. Comme aux vivants faits prisonniers, Soit soldats, dragons, cavaliers. Lui qui les appeloit ses frères, Ses hôtes, même ses beaux-pères : Allez, je vous jure ma foi, Que vous serez contens de moi, Dit Æneas, je suis bon diable, Fort doux, caressant, pitoyable, Je mets le passé sous les pieds; Mais soyez tous mes alliés. Qu'avoit à faire l'Italie, D'aller donner dans la folie Du plus grand poltron des humains, Qui, craignant d'en venir aux mains, Et de trouver mauvaise chance, Dédaigne de rompre une lance? Je veux parler de ce Turnus, Qui croit avec ocus-bocus 1. En faisant tourner sa baguette. Me faire faire une courbette. Parbleu! c'est pour ce pantalon . Ce visage, ce violon, Que Jupin garde la victoire!

Vous le verrez, oh! vraiment voire! Vous le verrez donc bien toujours! Quand votre roi pour son secours Armeroit toute l'Italie, Comme lui-même le publie, Il ne prendra jamais qu'un rat<sup>a</sup> Et ne sera jamais qu'un fat. Si chez vous j'ai porté la guerre. Si j'ai désolé cette terre, C'est par l'ordre du dieu Jupin, Qui n'estrien moins qu'un Turlupin, Qui, quand il a dans sa caboche De faire marcher comme un coche Une grande maison sur l'eau. Tout obéit à son cerveau, Et la maison, et la rivière, L'un portant l'autre, lui défère; Qui d'un si peut faire du ciel. S'il le veut, une ruche à miel, De cette terre une raquette. D'une vestale une soubrette ; Enfin qui peut, en cet instant, De vous faire un moulin à vent, De vos épouses des Harpies, Et de vos filles des toupies. L'ambassade, après ce discours,

Qu'elle ne prit pas à rebours,
N'eut pas un petit mot à dire;
Chacun le regarde et le mire,
Tant il parut plein d'onction
Et leur fit satisfaction.
Le chef enfin de l'ambassade,
Qui n'étoit pas le plus maussade,
Lui fit une péroraison,
Sons arrangement, sans façon,
Sans figure de rhéterique,
Et sans ces grauds mots dont se pique

<sup>4</sup> Ocus bocus tempora bonus, termes magiques dont on se servait pour faire tourner la baguette divinatoire, et qui se sont conservés jusqu'aujourd'hui dans les tours de passe-passe de la magie blanche. On peut voir les secrets relati's au premier de ces arts dans le Secret de la baguette divinatoire, tire du Grand Grimoire, p. 87, et dans le Dragon rouge, p. 85.

<sup>2</sup> On désignait par là un homme qui joue toute sorte de rôles et fait toute sorte de figures pour en arriver à ses fins. On connaît aussi le Pantalon du théâtre italien.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C'est-à-dire, il n'arrivera à rien, il ne réussira pas. On disait même : ce fusil a pris un rai, pour marquer que le chien s'était abattu sans que le coup pariit.

Le savant, comme l'ignorant, Le pédant, comme le régent. Voici, je pense, la manière Dont ce chef tourna sa matière: · Grand prince, tes fameux exploits, Chantés par la bouche aux cent voix, Bouche qui tient à deux oreilles, Mais bouche qui dit des merveilles, Quand surtout merveille se fait (Par-ci, par-là va son caquet; A la ville et dans le village Elle étourdit par son ramage, Et ne cesse de trompetter, Quand elle a lieu de caqueter); Tes exploits, tes hauts faits de guerre, Sont plus connus que le tonnerre, Et nous sommes embarrassés, Dirai-je encor fort tracassés, De savoir comment nous y prendre Pour te louer, et pour te rendre Les trois quarts de ce qui t'est dû; Car je n'ai jamais prétendu Que cette ambassade ordinaire Puisse te payer le salaire Oue ta victoire mérita. Sans qu'il s'en manque un jota. Parlerons-nous de ta clémence. Et de cette noble constance A faire bien, et jamais mal, Qui nous montre en original, D'un jour à venir notre maître, Ou celui qui voudroit bien l'être? De ce pas je vas dire au roi, Et i'en serai cru sur ma foi, Ce que tu nous as voulu dire: Cela ne doit que trop suffire, Pour nous unir et lier tous. Peste I c'est du lard dans tes choux. Et dans ceux de la gent Troyenne, Que Jupiter conduise et mène! Il est vrai que ce roi Turnus Devroit aller faire chorus

En quelque lointaine contrée. Sans venir à l'échauffourée Incendier notre pays, Faire nos filles des Laïs, Attirer chez nous le grabuge. Par un ennemi qui nous gruge. Dès que nous serons alliés, Avec plaisir, des mains, des pieds, Nous travaillerons aux murailles. Bastions, courtines, tenailles, Chemin de ronde, parapets, Demi-lunes, fossés, retraits, A l'angle, à la gorge, à la face. Dehors, même dedans la place; Bref, ce que nous aviserons, Et ce que faire nous pourrons Scra fait, mais à l'amiable, Et movennant rançon valable.» Le vieux Drance en demoura là. Sur-le-champ un grand bronhaha Se répandit dans l'assemblée. Qu'interrompit messire Énée. On accorda la paix aux morts. Et l'on en enterra les corps, Ce qui dura douze journées, Des deux partis bien avinées. Dieu sait si l'on sit dans le fort De nos Trovens un grand effort. Pour tacher d'établir frairie. Et même fonder confrérie. Chez ces bonnes gens, ces Albins, Pour la plupart de vrais Dandius. L'un d'un côté fut fait compère. L'autre guignoit une commère; Celui-ci parloit de contrat, L'autre demandoit un grabat, Tant il avoit en abondance Farci de vin sa large panse. On commença par doux larcin, Sur la bouche, l'œil et le sein, Et tout eût été dans la joie, Si, content de la petite oie 1,

#### 1 Les petites faveurs :

Menus détails, baisers donnés et pris, La petite oie, enfin ce qu'ou appelle En bon françois, les prèludes d'amour. (Contes de la Fontaine, l'Oraison de saint Julien.)

On eût réglé ses mouvemens, Ses transports, ses déportemens. On ne vit que scélératesse, Débordemens, tours de souplesse, Des Italiennes surtout, Oui les savent de bout en bout. L'une disoit : «J'ai la migraine,» Pour mieux courir la pretentaine; D'autres chantoient à leurs maris : «Ah! j'endors le petit, mon file.» L'on s'en donnoit à dos et ventre; Celui-ci sort, quand l'autre rentre. Certains, aux pieds des chênes verts, Faisoient voir la feuille à l'envers. Æneas, songeant à l'utile. Faisoit ravitailler sa ville, De blé, de farine, de bois, De bœufs, de veaux, de lard, de pois, De vin, de biscuit, d'eau-de-vic, Et d'autres besoins de la vie. Là. l'on réparoit le pavé, Et d'autre part, à cui levé, Chacun travailloit avec zèle A dérouiller son alumelle. Teinte du sang de l'ennemi. D'autres chantoient, la, sol, fa, mi, Pour témoigner l'ardente joie Ou'ils avoient de voir briller Troie. lci. l'on raccommode un mur: Là. l'on refait un contre-mur: En haut s'assemble le chapitre : En bas l'on remplace une vitre : Là l'on trace un grand ravelin; lci l'on relève un moulin, Et l'on prend d'une terre inculte, Pour l'établir sur une butte. Bref, on voit jusqu'aux généraux Mettre la main à ces travaux: C'est à qui rétablira l'ordre Qu'avoit causé si grand désordre. Tandis qu'en paix l'on respiroit,

Tandis qu'en paix l'on respiroit, Et que chacun s'amélioroit, Cette vieille jaseuse à gage, Toujours dans le grimelinage <sup>4</sup>, S'en va sur le mont Palatin Corner, mais de très-grand matin. Dans la ville de Palantée, La perte de l'ami d'Énée. Sans garder de formalité. Elle entre d'un air effronté . Jusque dans le palais d'Évandre, Ne fait que monter et descendre, Vole de la cave au grenier, Sans avoir congé du portier. Elle descend dans la cuisine. Mise comme une gourgandine, Dans l'office, dans le cellier. Et dans le four du pâtissier. Là, débitant sa marchandise, Elle récite la main mise Que Turnus, à coups d'échalas, Avoit fait sur le beau Pallas; De là, passant dans l'antichambre, Elle fait deux tours dans la chambre De ce monarque Arcadien. Et là, d'un bardi maintien, Elle raconte la bataille, En disant: «Prince, tout coup vaille \*, Ton fils unique est trépassé, Requiescat donc in pace. » Ensuite elle va par la ville, Où de mensonge elle dit mille, Trois contes à dormir debout, Puis va tomber chez Jean-fait tout. Gazetier de la jeune Troie. Le paye de même monnoic. De là passe dans les couvens. Où les petits, comme les grands. Le profès, comme le novice, Furent instruits du maléfice, Ce qui causa grande rumeur. Excita d'abord la fureur. Ensuite la pitié, les larmes, Pour la perte de tant de charmes: Virgile en compte bien deux cents, Tant en cœur, qu'esprit et bon sens. On n'eut pas besoin de pleureuses, Ces lugubres appareilleuses:

Petit jeu, petit trafic, petite intrigue.

Locution reçue, pour dire arrive que pourra.

: Arcadiens hurloient, s les femmes gueuloient. oi, voyant la lumière urcissoit grande poussière, ugubre carillon tout en émotion. t avec la bannière: resse et la chambrière, icier, le magistrat, caire, l'avocat, r, la vieille punaise, , blanche et fraiche fraise. t au-devant de Pallas. déià le faguenas 1. s Trovens arrivèrent, rs tristes sanglots mêlèrent ux de ces habitans milloient parmi les champs. iques soins que l'on pût prendre, ut empêcher Évandre ir comme un insensé, pir son fils le trépassé; d'une serpillière a dessus la bière. nt ces mots au cercueil: ! je ne suis pas en deuil, on tils, ce n'est pas ma faute; oyois pas qu'un tel hôte it en si sombre appareil scer si fatal réveil. oit du reste de Troie, : au croc toute ma joie, la victime du sort, e le coup de la mort, nge l'économie i belle et longue vie! t'ai-je fait un poltron? ns, gardant le décoron, roit pu te dire au juste is vaillant ou robuste. la guerre et d'Æneas, ; je perds mon cher Pallas! il, pour un peu de gloire,

Pour une apparente victoire, Un peu de fumée après tout, Que mon fils me portât le coup. Mais un coup sinistre et funeste, Qui, loin de me produire un zeste, Ne fait quitter, bien malgré moi, Et ma couronne et mon emploi? Peste encore une fois d'Énéc. Et de son ardeur saugrenée! Que ne demeuroit-il chez lui! Et pourquoi chercher un appui Aux dépens de mon fils unique. Qui git dans l'affreuse boutique Du redoutable et fier Pluton, Des sombres bords le factoton? Ali! que ta mère, mon épouse, Depuis longtemps dans la belouse. A bien fait de passer devant! Mais moi, qui suis le survivant. Prêt à tomber dans la bascule. Puis-je te voir par le Rutule De moi séparé pour toujours? J'en verrai la fin de mes jours Une heure plus tôt, à ma honte, Dont on te fera rendre compte Là-bas, au séjour ténébreux, Séjour funeste et même affreux. Tu fus plus heureux en carnage Chez le Volsque, où tu fis gagnage?, Où tu sis nombre de mourans, Où tu défis tes concurrens, Que chez l'Itale, dont j'enrage, Qui te met pour jamais en cage. »

Puis il laissa couler ses pleurs, Qui, mélés avec ses douleurs, Faisoient pitoyable harmonie Et très-lugubre symphonie, Puisqu'en parlant il sanglotoit Si fort, qu'on crut qu'il radotoit, Ce qui redoubla les alarmes. Après la chute de ses larmes, Il adressa sa triste voix, Qu'on interrompit maintes fois,

ur fade, corrompue, écœurante, comme celle qui s'échappe des corps malinge, gaignage, mot de la vieille langue, pour gain, prolit. Convoi magnifique et célèbre. Allez! lui dit-il, et volez, A votre Æneas étalez Ce que telle déconfiture Coûte de maux à ma nature! Pourvu qu'il puisse, après Lausus, Abattre l'orgueil de Turnus, Le désarmer de sa rapière, Bref, le priver de la lumière, Évandre sera satisfait. C'est le comble de mon souhait. Ensuite il entra dans la ville, En conduisant, d'un pas débile, La pompe jusques au tombeau Où devoit reposer la peau De feu son fils, dont l'encolure Sembloit encore être en nature. On attacha dans les caveaux De sa gloire tous les lambeaux, Puis on sit la triple décharge, En quoi le soldat parut large. Ainsi fut le guerrier Pallas Mis en chemin d'aller là-bas Faire sa cour à Proserpine. Comme parent de Méluzine. Ouand tout cela fut achevé. L'escorte reprit le pavé. C'est-à-dire se mit en marche. Sans faire une fausse démarche. Or, tandis qu'elle revenoit. Que vers le camp elle marchoit, On vit Tarcon et notre Énée Donner leurs soins, cette journée, A faire brûler tous les corps De ceux qui furent trouvés morts. De grands bûchers sur les rivages, Ornés de fleurs et de feuillages.

Furent élevés le matin :

Autant en faisoit le Latin.

Là, l'on mit les corps et les armes,

Les cuirasses, les cottes d'armes,

Les dards, les flèches et les faux,

Au chef de ce convoi funébre.

Les chars, charrettes, tombereaux: Tout fut de la cérémonie. On vovoit chaque colonie Faire trois tours autour des feux. Narchant d'un pas lent deux à deux. Autant en sit l'infanterie, Et même la cavalerie. Puis on éventra des cochons. Des bœufs, des veaux et des moutons, Dont on fit très-grand sacrifice, Alin que Pluton fût propice A ces malheureux de Troyens Partis pour les Élysiens. Le Laurentin et le Rutule, Tous, dans un conciliabule, Ordonnèrent que les autels Fumeroient pour les immortels, Si bien qu'on ne vit que grillades De boudins gras, de carbonnades, Pour les grands sacrificateurs, Leurs prêtres et leurs serviteurs, Ce qui causa grande fumée Autour de l'une et l'autre armée. Et de part et d'autre des feux Pour calciner ces malheureux, Qui, dans cette grande journée Si glorieuse pour Énée, Avoient, aux dépens de leur sang, Mis les Troyens, de but en blanc, Dans la paille jusques au ventre . Là, se trouvant dedans son centre, Et ne songeant qu'à s'agrandir. Æneas laissa refroidir. Trois jours entiers, les tristes restes De ces holocaustes funestes. Pour pouvoir, après leur malbeur, Leur faire de l'urne l'honneur. Bref, la quatrième journée, Notre pieux et sage Enée, D'un air sauvage et refrogné. Et dans son crèpe embéguiné, Vint dévotieusement prendre Et ramasser toute la cendre,

<sup>4</sup> Être dans la paille jusqu'au ventre, ou jusqu'aux yeux, c'est être à son aise, dans l'abondance de toutes choses. On disait aussi, dans le même sens, être comme rat en puille.

Oue l'on mit dans des pots vernis, nes peaux de boucs et de roussis!, Et partout où l'on en put mettre; l'uis après on fut la remettre A l'flôtel de ville en dépôts, Avec deux ou trois grands sacs d'os Qui n'avoient pu faire poussière, Attendant l'honneur de la bière, Ou d'un célèbre enterrement Qui se devoit précisément Paire après la fin de la guerre, Dans l'endroit où l'on prendroit terre. De son côté le prince Albin.

De son côté le prince Albin, Prince tranquille, mais peu fin, Faisant en grande compagnie Une égale cérémonie, Fut assailli de tous côtés l'ar vingt ou trente députés Des plus affligés des Itales, Qui maquignonnoient des cabales Contre la guerre et ses abus, Et contre l'hymen de Turnus. Là. les belles-filles, les frères, Les orphelins et les beaux-pères, Fondanten pleurs, crioient : La paix! Menacant d'aller au palais Casser I s portes, les vitrages, Abattre murs et galandages 2, Brûler l'étable et les mulcts, Même égorger tous les valets. Un. entre autres, de conséquence, Faisant très-fière contenance. Dit qu'il falloit que ce Turnus, Ce roitelet, ce nez obtus, Vint chercher, dans un tête-à-tête, De mettre sin à la tempête Qui s'élevoit dans le pays, Dont les babitans ébahis,

Chagrins de voir telle phalange Venir chez eux faire vendange. Vouloient s'allier aux Trovens. Et qu'ils en savoient les moyens. Drance, arrivé de l'ambassade. D'un grand point rehaussa l'aubade. Parla contre le Rutulois Et pour la paix tout à la fois. La populace le seconde, Contre Turnus murmure et gronde. Et. sur l'étiquette du sac. Veut d'abord piller son bissac. Le chasser comme un misérable Qui les ronge et qui les accable. La reine, sur un ton plus doux. Eut beau dire: « A quoi songez vous? Gardez-vous si peu de mémoire De mon cousin et de sa gloire? Quoi, deux galeux et trois tondus, Fraîchement de ce monde exclus. Vous font sitôt tourner casaque Et renvoyer chez le Cosaque. Un prince qui, dans votre ennui Fut votre bras droit, votre annui ? Allez, vous êtes des Jocrisses, De misérables écrevisses Qui rétrogradez en bon sens: Vons turlupinez-vous des gen-? » Pendant si fâcheux intermède. Les envoyés à Diomède Arrivèrent incognito, Et s'en allèrent subito Trouver le roi, joindre la reine. Après salut ou droit d'aubaine Tel qu'on le doit faire à son roi, Vénule, sur son quant à mọi <sup>3</sup>. Fit ce discours tout d'une pièce. Qui n'augmenta pas l'allégresse

<sup>1</sup> Le roussi était une espèce particulière de cuir qu'on appelait ainsi, par corruption : cuir de roussi, pour cuir de Russie.

s Galandages, ou galandises, cloisons de briques.

<sup>3</sup> Tenir son quant à moi, c'est garder un air de dignité et de fierté, faire le renchéri :

<sup>....</sup> Quantité tiennent leur quant à moy, Qui, loin de refuser une affaire semblable, Moyennant force écus, épouseroient le diable. (HAUTEROURY, le Deuil, sc. 11.)

Dans les cœurs et dans les esprits: | Si grande qu'étoit cette halle. . Ma foi, dit-il, nous sommes frits; Ce pisse-froid de Diomède, A faire plaisir toujours tiède, Avec son air emmitouflé, Sur votre lettre a renissé. Peu s'en est fallu d'aventure Qu'il n'ait poussé plus loin l'injure, Car il auroit craché dessus, A l'épaisseur près d'un écus, Si je n'eus retiré la lettre Que ic venois de lui remettre. La peste! il n'est pas indigent; Il a méprisé votre argent, En me disant: «Crois-moi, détale, Je connois l'argent de l'Itale. En gambade, en contorsion, En fausse ct feinte affection, En coups fourrés, en embrassades, En amitiés, puis en ruades, Toujours par cinquante, ou parcent, Ton bon maître paye comptant. Je veux bien le payer de même, Je m'en fais un plaisir extrême; Mais de lui donner des soldats, l'our faire danser entre-chats A cette nation Trovenne. Que plutôt soldat je devienne! Assez, et même trop longtemps, J'ai galvaudé ces pauvres gens : Avec enx n'ayant plus de guerre, Je ne cherche plus qu'à leur plaire, Qu'à nous entretenir amis, N'en voulant point pour ennemis, »

Sur ce rapport le roi rumine; En ruminant, sa vicille échine, Sujette à grande pamoison, De sièvre eut un cruel frisson. Ensuite il tombe en défaillance; Mais avec un peu d'assistance, Prompt secours, et bon brandeviu. On vit renaître tout soudain Son lard déjà sentant le rance, Et ranimer sa corpulence. D'abord conseil fut assemblé Sur la place, au marché du blé, Au palais n'étant point de salle

Là, les milords, les courtisans, Les gros dos, et les semi-grands, Les bourguemestres, les notables. Les nobles et les gens taillables, Les hauts et les bas officiers. Les prêtres et les marguilliers, Ayant voix délibératives, Parurent avec les archives, Pour y voir quel fut le fracas, Qui se fit en tel embarras. Chaque membre y trouva sa place. Qu'il occupa de bonne grâce. Le roi se mit tout au milieu. Sur un fauteuil de satin bleu, Dans lequel, étant à son aise, Il dit tout haut : • Que l'on se taise! Et vous, Vénule, racontez Les indignes déloyautés Et les mépris de Diomède, Que de mon chef je dépossède. – Seigneur (après salamalec), Voulez-vous que je parle Grec, Albin, Hébreu, Troyen, Rutule, Lui dit l'ambassadeur Vénule? Je sais sur le bout de mes doigts Toutes ces langues à la fois. - Parlez Latin, dit le monarque. Afin que des mieux l'on remarque En quel état nous nous trouvons, Et ce que faire nous pouvons: Au fait, et point de préambule. - J'y consens, répondit Vénule. Or sus, le prince Étolien Méprise fort l'Italien: Quand on le feroit roi de Perse, Il ne veut point lier commerce, Ne veut pas prêter ses soldats, Ni pour nous purger ses États; Dit que nous méritons la corde. Pour avoir recu la discorde. Et chassé de chez nous la paix, Dont nous paierions tous les faux frais: Que ceux qui désolèrent Trois Du malheur ont été la proic : Verbi gratia Ménélas, Que fit-il, ou ne fit-il pas?

s colonnes de Protéc. e se vit arrêtée. vit le mont Etna. s Cyclopes séjourna. e d'une maladie agna dans la Lombardie. s fit le Juif errant, que plus d'un conquérant souiller son épousée, naison d'Idoménée. triste renversement par un très-grand vent. nser du roi de Mycènes, femme fit des fredaines; barquant dans son palais. ras, dispos, gaillard et fruis. ain cruelle et barbare mitié, chose peu rare, ıtalement poignardé. t, encor vilipendé ? amant de Clytemnestre, sitant de son semestre, secours du poison, outer Agamemnon. . riens, dans la Lybie, s pas guensé pour leur vie? les dieux m'ont-ils permis ouver tous mes amis. encor ma chère femme. d'une constante flamme e ardente passion? assi vu ma Calvdon? ille toute charmante, le clinquant transparente, edans, belle dehors, ibita jamais recers, rapignant de finance; ite pour l'abondance.

Pour les plaisirs et les amours. Ville qui produisit toujours Nombre de charmantes donzelles. Toujours fringantes, toujours belles Toutes employant bien le temps, Attendant la chute des ans : Ville sans cafards, sans dévotes, Où les femmes, quoique vicillottes, Ne mettent pas leur charité De médire de leur beauté, Ne connoissant la jalousie Que sur le pied d'une ennemie. Ilélas! je me vois poursuivi Par des spectres jusques ici, Et mes gens, par métamorphose, Ont à présent la houche close : Ce sont d'infortunés oiscaux Oui volent le long des ruisseaux. Et font retentir le rivage De leurs très-discordant ramage. Voilà, monsieur l'ambassadeur, Ajouta-t-il, tout le bonheur Qui vous attend vous et les vôtres Prenez exemple sur les nôtres, Et ne m'excitez pas en vain, Je vous le dis d'un esprit sain. Faites-vous votre destinée : Allez offrir au bon Énée Ces présens de votre bon roi: Je les refuse tous, ma foi. C'est, vous le savez, à l'ouvrage Et non pas à l'apprentissage Que l'on connoît un ouvrier; A moi vous devez vous fier : Ce n'est pas un homme en détrempe. C'est un héros de bonne trempe, Fort habile on l'art du fleuret; Non pas un chevalier Milet 1.

Ménage, le Origine della lingua italiana, au mot millantare. « Millantare, glomtarsi, vanagloriarsi. Forse da millanta, dice la Crusca. E cosa certissima. » è à l'appui un passage de Varchi, dans son Dialogue sur la langue. Cela ce que les fanfarons et les vantards ont toujours le mot mille à la bouchelocution italienne: Star' in sul mille. Nous disons en français, d'un hàbleur: arle que par millions. » On voit quelle est l'origine du nom. Mais ces mots: lier Milet, semblent faire allusion à un personnage passé en type dans la re. Je n'en connais pas d'autre que l'un des hèros du roman en prose Amgs, rédigé, vers 1506, d'après deux roman en vers du treixi me sircle Qui de la langue fait merveilles, A qui l'on tire les oreilles Quand il en vient au dégainé, Tant il ressemble son ainé; C'est le héros de la gourmade, Devant qui vous ferez cacade: Il nous l'a fait faire avant vous. Allez! croyez-moi, filez doux. Voilà, dit l'envoyé Vénule, Le discours, mais sans préambule, De ce prince sur son fumier. De son temps le moins tracassier. A peine eut-il rendu ce compte Qu'on se regarda, non sans honte, Sans regret, même sans chagrin, De voir partout fatal destin, Malgré les soins et la dépense De la Latine Révérence. Chaque membre, sans dire mot, Comme le roi parut fort sot. L'n murmure, après le silence, Fut ce qui ranima la danse; Le roi rappela son bon sens Et kyriélisa ses gens, Après toutefois le dédale D'une longue oraison mentale, Ou'il adressa de tout son cœur A Jupin le porte-bonheur, Pour qu'infusion lui fût faite, De la grâce entière et parfaite, De prendre en cette occasion Valable résolution. «N'est-il pas bien temps, je vous prie, Dit-il à cette compagnie, De s'assembler pour réfléchir Et pour ne faire que blanchir 1,

En faisant de l'eau toute claire Sur la plus importante affaire Qui puisse nous avoisiner? Le moyen de patrociner, Quant l'ennemi nous tient aux chausses... Quand parmi nous des pièces fausses Ou traitres peuvent se trouver, Ce qui peut fort hien arriver? Pour moi, je ne puis plus me taire... Tant je suis las de cette guerre, Qui ne peut rien nous apporter Oue de nous faire maltraiter. Que de voir manger notre crème, Et nos ennemis boire à même Nos excelleus tonneaux de vin, A nos filles donner farcin, A nos jeunes gens la poussée, A vous très-maigre fricassée, A moi douleur de bout en bout, l'uisque j'ai la peine de tout. Or à qui, mais sans complaisance, Avez-vous affaire, je pense? Peste! c'est à des semi-dieux, Oui de se hattre sont joyeux, Qui ne chercheat que plaie et bosse 🗩 Et qui regardent un colosse Comme un nain ou comme un fétu -Ensin, qui sont armés à cru. Je crois, pour moi, voir un orage Faire chez nous la male rage, Quand je vois ces braves Troyens, Ces reloutables Phrysiens, Régir la montagne et la plaine, De nos biens farcir leur bedaine. Faire de nos pauvres calins 2 Comme des choux de leurs jardins.

(l'Histoire des nobles et vaillans chevaliers Milles et Amys, petit in-4° gothique'. Mais ce ne peut être à ce personnage que Moreau de Brasey a voulu faire allusion, car Milles n'a rien du matamore vantard et peureux. — On jugera peut-être plus simple de s'en tenir à la note que je trouve en cet endroit, dans l'édition Bruzen de la Eartinière (in-16, t. X, p. 185): « Bourgeois de province, grand fanfaron, aussi hien que son frère. » Et, de fait, nous avons déjà vu plusieurs allusions semblables dans Moreau de Brasey. Voir p. 364, en haut de la 2° colonne; plus loin, il nous parle de Tribolay, maire de Beaune et de Volnay.

1 N'aboutir à rien, — même sens que le vers suivant.

<sup>2</sup> Je ne sais trop quel peut être au juste le sens que Moreau de Brasey donne à ce mot. Comme substantif, il désignait alors une espèce de métal, formé d'un al-

vous quelque p. ompt remède? | us voyez que Diomède tout plat son secours, ous allons tous à rebours. entôt va finir la trêve ur mon honneur, j'en endève. e nous touchons au moment tonnant accablement. plus l'âme me chiffonne. uis m'en prendre à personne : vez fait votre devoir, œuvre votre pouvoir, u vos hiens et vos vies, l'honneur de vos Sylvies : L le croire et je le croi: -vous que j'en jure, moi? me vient une pensée paroît bonne et sensée; plez votre attention rez mon intention. à, près des bords du Tibre. mpagne belle et libre, ichant des Sicaniens, L'tivent Arunciens, ir bétail cherche à repaître. oit aujourd'hui trouver maitre. ontagne de sapin, otége le dieu Jupin, lit fort cette contrée. s le tout à maître Énce. alliance avec lui. hatisse là son étui. nisqu'il faut parler et dire, partage avec nous l'empire; fasse ville et châteaux y loger tous ses vassaux. i a tant la fantaisie; il avoit la frénésie r en quelque autre pays je serois fort ébahi). as-leur bâtir une escadre, re bon sens au mieu cadre; , pour couper au plus court.

Mon avis est que, dès ce jour (l'e n'est pas une gasconnade), On compose belle ambassade De cent des plus grands de ma cour, Qu'ils soient jeunes et faits au tour. Poudrés, nymphés, sur leur beau lustre, Surtout du sang le plus illustre : Cette ambassade portera Présens qu'elle lui donnera. Portant en main rameau d'olive. Afin que bonne paix s'ensuive, Car du symbole de la paix L'olivier fait tous les frais: Le laurier n'est que pour la g'oire Acquise par une victoire. Or voilà mes intentions; Écoutez quels seront les dons Que je destine au bon Énée : Ma grande et grasse haquenée, De l'ivoire et des talens d'or Que je prendrai dans mon trésor: Un gros coussin, ma belle chaise, Peur qu'il soit assis à son aise; Une robe de velours vert, Bonne pour le froid dans l'hiver: Un grand manteau doublé d'hermine. Brodé de couleur argentine ; Un sceptre et mon bandeau royal, Avec le cérémonial. Ou le centre de la folie Des ceurs de toute l'Italie : Cela sera pour Æneas. l'our son fils, ne l'oublions pas. Deux ou trois caisses de dragées. Autant de vestes orangées; Une écharpe à frange d'argent, Plus une dose d'entregent. Or sus, bannissons la tristesse. Soudons l'État dans sa foiblesse. Dévouons-nous à son secours. Et machinons-nous de beaux jours. » Après cette longue tirade. Drance, donnaut dans l'enfilade.

le plomb et d'étain; comme adjectif, il était synonyme de niais, indolent, fai-On le trouve m' me dans Cotgrave, avec la signification absolue de vagamendiant, etc. Ne parla qu'à bâtons rompus Contre son ennemi Turnus. Drance savoit bien son affaire. D'humeur étoit atrabilaire. l'oltron, mais au superlatif, Plus hardi gesticulatif; De bon conseil, fort en cabale, Surtout dans cette capitale, A cause de sa parenté, Dont tout le lustre et la beauté Venoit du côté de sa mère, Obscure étant celle du père. Ce Drance parla le premier, Et remit au calendrier Grec ou latin, que nous importe, Turnus plus petit qu'un cloporte. « Seigneur, dit-il au roi Latin, Voulez-vous pour ce carabin, Pour ce sier Alcide en détrempe, Oui sort du combat et décampe Comme le plus vil galopin. Qu'on prenne notre saint crépin 1; Qu'on nous sasse et qu'on nous ressasse; Qu'on nous réduise à la besace, Qu'on nous mette les osselets, Qu'on nous fourrage nos poulets, Enfin qu'on fasse à Lavinie Quelque assommante vilenie. Ou bien quelque incongruité Indigne de sa qualité: Qu'oncouvre son front d'un outrage, En lui volant son pucclage? Non, non, je connois votre cœur, Il fut toujours confit d'honneur, Et ne suivit que la justice. Pour nous rendre Jupin propice, Oui se déclare le soutien De cet honnête homme Troven. Qui seul conduit sa destinée Dans ce pays, cette contrée, Emballez, avec ces présens Que vous devez dans peu de temps Envoyer au pieux Énéc. Emballez, dis-je, une épousée

Pour ce prince si généreux, Ouc les dieux veulent rendre heureux. Faites donc partir Lavinie, D'une brillante cour suivic. Conduite par ambassadeur Qui fasse à nos Latins honneur. Ne donnez plus dans la folie Du héros de la zizanic. De Turnus qui nous fit armer; Il est facile à désarmer : Eneas suffit et de reste, C'est ce que sa valeur atteste. Par là cimentez le repos Que vous devez à nos travaux. Que peut vous produire un tel gendre Oue de voir votre ville en cendre, Les Troyens ab hoc et ab hac Faire du palais un micmac, Brider cheval et seller mule? Laissez-lui dorer la pilule, Vous verrez qu'il l'avalera, Et qu'il en faudra venir là Avant que la semaine passe. Or, je vous demande la grâce De faire à votre volonté Bonne alliance et bon traité. Oue, s'il vouloit mordre à la grappe, Et voir comme le Troyen frappe, Qu'il aille droit à son rival l'ayer intérêt, principal, Des biens qu'il nous a fait répandre, Ou qu'il aille se faire pendre, Ce poltron, ce godelureau Oui vient faire ici l'hobereau. » Turnus fut enflammé de rage. A ces mots dits à son visage: Il en tressauta de fureur. Et tira du fond de son cœur Tout sur-le-champ cette riposte, Qu'il ne lui prêta pas à poste: « Tu fus toujours grand discoureur, Drance, au bruit de l'avant-coureur b'un combat ou d'une bataille: C'est le lot de la marandaille.

<sup>†</sup> Tout ce que nous possédons. On dirait aujourd'hui dans ce sens : noire saint frusquin.

mme toi vit sans honneur. son ombre a toujours peur. le conseil, ton éloquence avec beaucoup d'affluence. on y veut traiter de paix; ors tu ne taris jamais; u parois la gueule morte, ie l'on frappe à notre porte, Eneas sur ses remparts épond à bons coups de dards. is-tu pas besoin de fées. nous étaler les trophées. à la noble ardeur nanifesté ta valeur? itelin, tu n'es qu'un fiacre, rrommeleux, qu'un vilain poacre, est brave qu'en sots discours, arrogance et qu'en détours. ir pincé de chattemite, mputes honteuse fuite: i'atteste Bitias, llant Pandare, et Pallas. re enflé du grand carnage a main fit sur son rivage! nander quel fut l'effort broyoure dans leur fort! Theureuse chanterelle. a jouer de la prunelle Arcadien, le Troyen, ntouan, l'Étrurien, ipte combien d'escarcelles issé là leurs péronnelles, coups qu'a portés mon bras, es horreurs de nos combats. de salut dans cette guerre; sens on doit perdre terre, courir le guille-doux chez les Topinamboux! is-tu pas qu'Achille tremble, eas le va mettre à l'amble, a seller, brider le Grec. d'un seul coup de son bec ompter Latine engeance? s-nous rentrés en enfance? s-nous devenus perclus? rance, ne te trouble plus! veux te laisser, infame,

Jouir encor de ta belle âme. La laisser animer ton cœur. Pétri de fange et de tiédeur. Maintenant je viens à vous, Sire, Et je réponds à votre dire. Comme à ce galimatias, Qui nous met tous entre deux as. La crainte, dans votre cervelle. Vous fait déjà voir l'alumelle Des sabres de ces francs trigands Fouiller le fond de nos hoyaux. Eh bien! si le roi Diomède. Et l'Étolien, et le Mède. Vout avec nous tous à rebours. Et nous refusent leurs secours. Nous aurons la fière Camille (Elle seule en vaut plus de mille). Le fortuné Tolumnius. Messape, et moi le roi Turnus. Tous de grands casseurs de raquettes, Point fanfarons, mais bons athlètes, Qui vous mèneront les Troyens. Comme les loups mênent les chiens. Que si cette indigne mazette. Cet Eneas, en main la brette. Veut s'escrimer daus un combat, Que ne parla-t-il donc, le fat? Ne savez-vous pas que ma vie A vos intérêts est unie. Pour un toujours, pour un jamais. En guerre, comme dans la paix?. Pendant que ce parleur à gage De Drance repoussoit l'outrage. S'amusoit à baguenauder, Qu'il leur en donnoit à garder, Parlant avec rodomontade. Un député d'une bourgade, Qu'incendioit notre Æneas. Vint au palais doublant le pas.

Et dit qu'à la désespérade,

A l'approche du camp Troyen.

Avoit fait passer la bourgade.

Qu'il marchoit au travers des blés, Des autres graines et des près,

On avoit fait carabinade.

Ce que voulut un citoyen; Mais qu'Æneas par la grillade Ce qui détruisoit la pâture. Aussi bien que leur nourriture. Second conseil fut assemblé. De gens moins vifs fut affublé. Tandis que chacun en tumulte Mettoit en œuvre catapulte. l'our bien régaler l'ennemi, Qui n'étoit rien moins qu'endormi. L'écolier et l'académiste. Le fainéant et le légiste. Le petit-maître et son valet, De peur de garder le mulet 1. Et de ne pouvoir trouver place, S'étoient saisis d'une terrasse. Leurs parents pleuroient largement, Et crioient par redoublement Qu'on n'avoit pas besoin de guerre, Que la paix étoit nécessaire. Les mères embrassoient leurs fils, Disant: « Tout va de pis en pis, » A tous venans faisoient la nique, lmitant de près la musique D'un cygne qui se sent mourir: Toutes ne pouvant s'aguerrir, Souffrant au delà de nature, Du départ de leur géniture. Turnus au milieu du conseil, Etincelant comme un solcil, Dit, partant, cette gasconnade: « Je vais préparer la civade \* A mon rival, à ses Troyens, Tandis que, cherchant les moyens De faire avec eux alliance. Vous tomberez en décadence » Il sortit comme un furieux. Jurant et blasphémant des mieux. Et, trouvant sous sa main Voluse, Qui nettovoit son arquebuse. Il l'envoya tout de ce pas

Chercher ces avaleurs de bras. Qui, chargeant toujours à cartouche. Sont dangereux à l'escarmouche, Mais, fiers comme des Écossois, Tant ils ont grand air sous le bois. C'étoit le Volsque et le Rutule. Gens adonnés à la crapule, Beaux soldats, mais mauvais guerriers. Bons poltrons, meilleurs casaniers. Coras, son frère, avec Messape, Contrefaisant le chien qui jappe, Toujours chantant même refrain. Dans la plaine marchant bon train, Allongeoient leur cavalerie. Et doubloient leur infanterie. Tandis que Turnus occupoit Les tours, et les fortifioit, Faisant le tour de la muraille, Avec un gros de dragonnaille, Dont il farcissoit les recoins. Pour s'en servir dans les besoins.

Le roi sortit de l'assemblée, L'âme en désarrois et troublée. Regrettant d'avoir aux Troyens Refusé droits de citoyens. Enfin toute la populace Vole, va, vient, court et tracasse; Les uns dépavent leur quartier, D'autres occupoient l'armurier, Les béats faiso:ent des neuvaines. Et les vieillards tendoient les chaines. On vovoit dans les carrefours Battre incessamment les tambours, Sur timbales rouler baguettes, Fifre jouer, sonner trompettes, Beffroi tocsiner carillon. Laquais, cocher et chambrillon, Portiers, enfants, femmes et filles, Petites et grandes familles.

4 Se morfondre à altendre :

Et par frayeur, ou pour s'esbattre, Me firent garder le mulet.

(SARRAZIN.)

- La civade est un poisson de mer, ou d'étang de mer, qui se rattache à l'espèce des crangons. C'est ici comme si Turnus disait : Je vais préparer à diner, je vais servir un plat de ma façon.

lu pays, et gens obscurs, comme au feu sur les murs, de frondes et de pierres, dans de larges chaudières, es, carreaux et plâtras, ires, et de mort-aux-rats. e même, accompagnée oule assez mal menéc, as le temple de Pallas, corbeille sous son bras d'excellentes pastilles, i encenser les guenilles éesse des beaux-arts, rotteurs, des Savoyards, etits, porte-boutiques, utres arts mécaniques; ncenser, point d'encensoir: e prit le pot au noir, n âme étoit chissonnée. la crainte lutinée. elle encensa l'autel r qui n'eut rien du mortel, noircissant la Déesse. enta pas peu la détresse ule qui la suivoit. lle Lavinic étoit. une grande risée la Déesse bronzée, bonne maman pleura, on estomac tira rangue entrecoupée: nte Pallas, occupée garantir de tout mal, e mon palais royal, nir à la dérobée : d'arrêter Énée. riser son espadon. quois, et son esponton, lot, sa javeline, d. avcc sa caral ine. ue de le voir entrer be, nous enchevêtrer ture efféminée, ue en tout temps embrenée.» 1 côté l'ardent Turnus, du temple de Janus, vant la populace,

Armé de sa belle cuirasse, En forme d'écaille d'airain, Ayant un visage serein, Tressaillant déjà de courage Comme un jeune cheval sauvage, Courant de la ville au château, Monté sur un vrai mornandeau. Les Volsques, conduits par Camille, Arrivèrent près de la ville. Où cette belle fille entra. Et devant Turnus se montra. Tenant très-fière contenance, Portant en sa main bonne lance, Sabre au côté, carquois au cou. Montant heau cheval sans licou: « Je viens, dit-elle, avec ma troupe, Diner chez toi; vite la soupe, Puis après nous en découdrons. Ou plutôt nous nous essaicrons Contre cette leste canaille. Oui vient droit à cette muraille. Avec mes gens tout de ce pas. Je veux ranger ces scélérats. Et montrer au bon homme Énée Ce que peut fille garçonnée: Je veux attaquer les Troyens, Et même les Étruriens. Leur donner à tous sur la gueule : Ma troupe suffit toute seule. l'our vous, avec vos fantassins, Vos Rutulois, vos spadassins, Gardez les murs de cette ville. Ailleurs je me crois plus utile. J'ai plus d'une once de valeur. Peut-être un peu moins de pudeur, Mais elle n'est pas nécessaire Dans le désordre de la guerre. C'est assez croquer le marmot : De vin faites venir un pot. Et sans faire tant de grimace Faites-moi remplir une tasse. Et buvons vite à qui de nous Fera ce jour les plus beaux coups. -J'en vais faire un, je vous assure. Lui dit Turnus, baissant la hure, Dont les Itales parleront.

A gorge amplement déployée, Tant ma valeur bien employée Fera des siennes cette fois Avec mes braves Rutulois... Ce bigot me croit une buse, S'il croit pouvoir mener sa ruse Au gré de son intention; Ma foi, je vais gager que non, Ayant découvert par moi-même De ce rival le stratagème, Qui voudroit me damer le pion Avec son triste escolion .. Voici, damoiselle ma mic, De son dessein l'anatomie (L'analyse seroit mieux dit, Nous dira quelque bel esprit; Mais de cela je me brimbale, Si l'expression est égale). Vous saurez donc qu'un espion, Entier à ma dévotion, Ce grand dessein m'a fait connoître; Il s'en mordra les doigts, le traître, L'écervelé, le gros goulu, Qui croit sans peine hurlu brelu. Nous vergeter notre étamine 3. Il faut avoir une autre mine, En savoir même un peu plus long, Et mieux jouer de l'espadon. Sa plus belle cavalerie Doit avancer dans la prairie, Pour marauder dans les hameaux Et mettre nos bourgs en lambeaux, Tandis qu'avec toute l'armée, D'illusions bien empaumée, Cet Æneas marche au travers Des monts, pour gagner le revers De la ville et pour nous surprendre. Oh! jugez s'il sait bien s'y prendre, Et si, savant dans le métier, Je laisserai ce flibustier Nous apporter le chat en poche

Sans lui dresser quelque anicroch🕶 Je sais là-has un chemin creux Bien ombragé, marécageux, Où je vais établir mon poste Pour être prêt à la riposte. Pour vous, joli petit trognon, Mieux couverte que n'est l'oignon, Oui venez, comme une amazone, Commander vous-même en personn Une centaine de galeux Animés du feux de vos yeux, Qui portez dans votre valise Grand courage et blanche chemises Venez partager le danger Que nous trouverons à venger Le roi d'Albe et le roi Rutule; Mais n'allez pas ferrer la mule, Vous battre chiquet à chiquet, Ni vous ménager un torquet 3. Joignez vos cavaliers aux nôtres: Messape en conduit assez d'autres Pour nous soutenir au besoin. Surtout de nos gens ayez soin; Faites-leur dire, comme aux vôtres Soir et matin leurs patenôtres, Et prenez bien garde surtout De vous mettre à la gueule au lonf Talonnez de près la brigade De ces gens faits pour la saccade; Enfin repassez ces Troyens Et ces grelus de Tyrrhéniens. Pour moi, prenant cette vallée, J'en vais dire une râtelée, Embusqué dans ces bois touffus, Où j'en ferai plus d'un perclus De l'odorat ou de l'ouie, Parmi cette race éblouie De quelque succès clandestin Que leur accorda le Destin, Quand cette troupe basanée Fut, par ce godenot d'Énér,

\* Battre notre étamine à coups de vergettes, - nous épousseter.

<sup>1</sup> Sorte de coiffe de femme, de bonnet de nuit.

<sup>3</sup> N'allez pas nous tromper comme les servantes qui attrapent leurs maltressen lerrant la mule, vous battre pour rire et du hout des doigts — (chiquet signité petite parcelle): ni vous ménager une échappatoire, nous donner le change.

Conduite du mont Palatin Au débarqué chez le Latin. » Turnus, et la belle Camille, Chacun de son côté sit gille; Mais, tandis que gille ils faisoient Et que les partis agissoient, Diane appela cette nymphe, De sa suite le paranymphe, La petite mignonne Opis, Portant à son doigt beau lapis, Et lui tint ce triste langage: Ma chère aimable Opis, j'enrage! Camille marche à l'ennemi; J'en pleurerois presque à demi, Tant cette bravade me gêne! Si jamais elle en a dans l'aine, Ma belle enfant, ah! c'en est fait, Il faudra pleurer tout à fait. Mais connois-tu cette Camille? De sa mère elle fut la fille. Car son père est fort incertain Parmi le Volsque et le Latin. Cependant un certain Métabe, Maître tyran, faux astrolabe, La reconnut, fut son appui; .. C'est assez la mode aujourd'hui : Telle a garçon et belle fille, Qui, comme un sot, un imbécile, Croit en être le putatif, Quand il n'est que nominatif. Ce tyran sortit de Priverne. Menacé d'essuyer la berne, Portant sa fille sur son cou, Traversant, comme eût fait un fou, Son ennemi qui l'environne, Et qui dit qu'il la paiera bonne Si jamais il a le dessus, Ce qu'il voudroit pour des écus (Peut-être en donneroit-il trente Pour lui voir danser la courante). Par des hauts, des bas et des bois, ll passe, et Camille à la fois, Jusque sur le fleuve Amazène, Qui pour lors inondoit la plaine

Par un cruel débordement. Ce qui retarda d'un moment. Une chose fort singulière, C'est le moyen et la manière Dont le tyran fit passer l'cau A si joli friand morceau. Qui dira que c'est hâblerie N'aura qu'à lire, et je l'en prie. Notre scrupuleux de Maron, Qui pour le vrai tint toujours bon, Ne dit jamais de gasconnade; Aussi fut-il, sans rebuffade. Reçu dans le sacré vallon Par notre bon maître Apollon. Il prit sa grande javeline, L'attacha le long de l'échine De cet innocent rejeton, Puis il la lança tout d'un bond Avec vigueur sur l'autre rive. « Fassent les dieux que je te suive,» Dit-il en soupirant bien fort. Après cela, faisant effort, Pénétré de peur et de rage, Lui-même se jette à la nage, Et nagea si bel et si beau. Que sans aide il traversa l'cau Dès qu'il fut à l'autre rivage, Il se décrassa le visage, M'offrit de bon cœur sur-le-champ Cette Camille encore enfant, Ou'il détacha de la machine Oui lui conserva son échine: Puis il fit sécher ses habits De gros de Tours ou de tabis 1. Ensuite il fut dans la colline, Où trouvant bête chevaline, Sa Camille en suça le lait Jusque dans un âge un peu fait. Dès lors qu'elle lui parut grande, ll me réitéra l'offrande De cette charmante dondon, L'apprit à porter l'espadon. De peau de tigre fit sa robe. Du fort d'un bois sa garde-robe,

1 Le gros de Tours ou de Naples était une étoffe de soie au grain croisé et paraissant gros et enflé, d'où son nom; le tabis, une espèce de gros taffetas.

Sa nourriture de pain sec, Et, pour lui rafraichir le bec, Un peu d'eau de claire fontaine, Quelques gouttes de vin d'aubaine, Qu'il attrapoit dans les hameaux En courant par monts et par vaux. Tous les jours allant à la chasse De la pantaine ou la tirasse 1, De la fronde ou bien de l'épieux, Il l'instruisit on ne peut mieux A cette sorte d'exercice: Tantôt elle tuait génisse, Tantôt un merle, un écureuil, Un hérisson, jeune chevreuil, Un cailleteau, grasse bécasse, Une sarcelle, une limace; Toujours quelque chose apportoit, Que Métabe sacritioit D'abord à mon honneur et gloire, Dont j'ai gardé bonne mémoire. Voilà, ma chère fille Opis, Quelle est cette Griselidis 2, Peut-être l'unique pucelle Qui soit de Rome à la Rochelle. Son destin la presse si fort, Que je crains beaucoup pour sa mort. Prends ce carquois et cette flèche, Mets deux mouches à la calèche, Mais de ces fiers et gros bourdons, Du suc des fleurs les vrais larrons, Enfin de celles dont la graisse Te paraîtra la plus épaisse, Et les fais voler promptement Au milieu de cet armement. Ou dans l'endroit où l'on travaille A des mieux mener la bataille,

Et là, quiconque blessera Camille ou du mal lui fera, Soit un Troyen, soit un Itale,. Opis, qu'on me le passe en gale; Sur-le-ehamp qu'on lui lance un trait Pour me venger de ce forfait. Surtout dans un épais nuage Cache ton petit équipage.

Sitôt que Diane eut parlé Et qu'Opis eut dégringolé, On entendit un tripotage Approchant d'un remû-ménage, Dans les airs, même aux environs, Qui fit chevrotter les poltrons. Cependant la cavalerie Des Troyens et de l'Étrurie, Sous leurs che's faisant de grands cris, Comme des Rominagrobis 3, Avançoit droit à la muraille. Faisant résonner la clinquaille, Croyant faire chez le Latin Bonne trouvaille et bon butin. Messape et la belle Camille. Embusqués tout près de la ville, Détachèrent les deux Coras, Qui, comme deux vrais Quino'as, Se tenant sur la défensive. Furent au trot, criant qui vire? Pour de réponse, au diable zot 4 Si l'on leur répondit un mot. D'abord marcha la javeline, Le javelot, la carabine, Le dard, le trait, le mousqueton, La catapulte et l'hoqueton, La hallebarde, aussi la fronde, Mère nourrice de la sonde,

<sup>1</sup> Espèces particulières de filets.

<sup>•</sup> Voir l'histoire de Griselid:s, la patiente marquise de Saluces, dans le Décaméros de Boccace (journ. X, coute x²), dans les Contes de Perrault, etc. Cette légende populaire se retrouve partout. Elle a été mise en latin par Pétrarque.

<sup>3</sup> On sait que c'est un des nombreux surnoms donnés par la Fontaine aux chals de ses fables (voir l. VII, f. xv.), d'après Rabelais, qui s'est servi de ce nom pour désigner un vieux poête.

<sup>4</sup> Jurement très en usage dans nos vieux auteurs comiques : « Au diablezot croyez-moi, vous serez suvé.» (Coméd. des Proverbes, III, 11.) « Au diablezot je suis un drôle.» Chevalies, Désoist. des Filons, sc. 11.) — « Diable zot, si j'ai pu savoir voire séjour. » (Amant douillet, 1, v.)

x dire du chirurgien son attirail de chien. 'air on voyoit une grêle hes tombant pêle-mêle, èrent quelques cerveaux. rèrent les museaux mbattants de part et d'autre. battoient en bon apôtre. ne, du parti Troyen, te du Tyrrhénien, a le brun Acontée trouvoit à sa portée; ma son fier cheval plus haut que le poitrail, lui fit faire un parterre urée un peu contraire : . l'autre mourut du coup. maître, du contre-coup rit en tombant dans la tête. e moment baissa la crête. ins lâchèrent le pied. yen fit le contre-pied. onnant d'une dégaîne leur sit pas peu de peine. frappant tout de bon, épêche-compagnon 1, er au cul dans la porte, iduisit, non de main morte, l'Itale, reprenant cœur. te-face par honneur. nanœuvre l'âme émue, ınt à bride abattue las et ses Troyens, rirent le trot des chiens. an, d'une ardeur guerrière, ule prit le derrière, conduisit deux fois chargeant le dos de bois. ırait l'onde écumante, milieu d'une tourmente: par l'autre est repoussé. ie après est enfoncé. la troisième charge ureur se vit au large : parti s'entre-mêla,

S'étant mêlé se régala De mille coups, non d'étrivière, Mais d'une lame meurtrière, Dont rouloient grands ruisseaux de sang Sur le sable, et dans chaque rang De soldats formant la bataille. Où malgré chemise de maille, Beaucoup y finirent leur sort, Voulant se montrer le plus for'. De loin le vaillant Orsiloque. Sur son casque portant breloque, A Rémule lance un grand trait, Croyant l'assommer tout à fait; Mais il en sit un cure-orcille A sa jument la nompareille, Qui de douleur en écuma. S'en éleva, s'en gendarma, Puis sous elle comme une gaufre, Son maître Rémule elle encoffre. Catille abasourdit Iolas. De tous côtés, en haut, en bas, On ne voit que du sang répandre, Gagner des coups, et puis les rendre. Camille en prêta plus de cent; Partout cette fille pourfend, Perce avec dards, tranche avec hache, Ouvre le ventre, abat ganache, S'il faut quelquelois reculer. Elle le fait sans sourciller. En lançant toujours par derrière Quelque apostrophe mortifère; Puis, profitant d'un contre-temps, Elle revient sans perdre temps, Gouspiller à la débandade Ceux qui de bon, ou par bravade, Viennent l'appeler au combat. Près d'elle avec beaucoup d'éclat. Les nymphes Tarpéi, Larine, Et Tulla portant javeline, Toutes du bon pays Latin, D'un air déterminé, mutin, Aux Phrygiens donnoient la chasse. Comme on vit jadis dans la Thrace. Sur les rives du Thermodon Combattre le gros bataillon

lisait se battre à dépêche-compagnon, pour se battre sans quartier.

De ces vaillantes amazones, Dignes de porter des couronnes. J'entends couronnes de laurier, Pour avoir tranché du guerrier. Ah! qui pourroit, belle Camille, Avoir l'esprit assez fertile, Pour pleinement litaniser Ce qui pout immortaliser Votre valeur et votre gloire, Nériteroit une bajoire!

Comment nommer tous ces vaincus Vingt cus! me dira-t-on, vingt cus! Ce sont ma foi, quarante fesses, Qui ne seront plus des traîtresses, Et qui seront sans fonction Se trouvant dans l'inaction. Les nommer, c'est la mer à boire; Je laisse aux filles de Mémoire D'en tracer un récit diffus. Comptons pour un Eumenius, Qui par-devant eut son estafe, Fut enterré sans épitaphe, Et fut là-bas comme un marmot Chez Pluton faire l'idiot; Joignons à celui-là Pégase, Que sous son cheval elle écrase, Aussi bien que le sier Lyris Qu'elle entr'ouvrit sans bistouris. Harpalice, Amastre et Térée, Furent mis en galimafrée. Chaque coup occit un Troven, Ou mit à mort Tyrrhénien, Témoin le beau chasseur Ornite. De Tyr et la sleur et l'élite. Le parfait at!rape-minon \* Montant barbe de grand renom. Quoique léger, assez fantasque, Portant tête de loup pour casque, Sur l'épaule peau de taureau,

En sa main dard d'un arbrisseau, Au poing une belle roudache, Couverte d'une peau de vache; Cet Ornite fut repoussé, Réellement contumacé Tout au beau milicu de sa troupe, Tant elle avoit le vent en poupe. Voyant son escadron épars. Elle lui mit cinq ou six dards Dans le poitrail tout d'une tire, En lui chantant cette satire: « Pensois-tu donc, Tyrrhénien, Aboyer comme fait un chien. Qui broussaille quelque vieille hase 39 Vas! tu n'es, jarni, qu'nn franc are! Une fille a su te dompter, Va, chez Minos, le raconter Aux mânes de tes père et mère. L'honneur de mordre la poussière De la main d'un jeune tendren,.... Doit satisfaire un fanfaron. Ne lui laisser aucun scrupule De se voir pris dans la bascule Qui conduit au fameux bateau. Qui jour et nuit fait passer l'eau A tous ceux qui sont las de vivre; Point d'ennui : dans peu je te livre Pour voyager, bon compagnon.

Ce ne fut point du galbanon à, Car Orsiloque et certain Bute Firent dans l'instant la culbute, Et prirent le même sentier, Qu'Ornite avoit pris le premier. Bref, elle les mit dans la nasse, Leur disant : « Morbleu 'je m'en casse » » Puis de sa hache sépara Ces deux Troyens par-ci, par-là, Et, quoiqu'elle eût coupé leur trame, Des mieux elle chanta leur gamme.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pièce de mounaie, médaille à deux profils.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hypocrite, Tartufe, comme Grippeminaud, le bon apôtre, des fables de la Fontaine; quelque!ois aussi un filou.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Femelle du lièvre et du lapin.

<sup>4</sup> Un mensonge. Dans le style comique, donner ou vendre du galbanum, signifiait en donner à garder, conter des bourdes.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Je m'en bats l'œil, pour traduire cette locution burlesque en style correspondant. On disait plus souvent: je t'en casse, pour vraiment out, compte là-dessus.

elliqueux fils d'Annus stégeoit dame Vénus, t partout à tire d'aile. isu de la donzelle va par un cas fortuit. on cœur en fit du bruit, moins palpita de sorte, troupe s'en déconforte. oit sur l'Apennin, pit des peaux de conin 3, 'il fût lord de Ligurie; nère de l'eau-de-vie. e, basset et courtaud, lit-on, un franc trigaud, vant en l'art de magie, n nomme trigauderie. combat seroit affront shonorant pour son front, ıarcelé par Camille, Volsque étoit le mobile, outant, même le bras droit, trognon étoit adroit r bien prendre sa bisque, our éviter tout le risque. s'avisa de ce tour : elle eut sur lui tourné court, ls se virent en présence, it avec insolence. ne avec témérité, ts dictés par la sierté: res-tu donc si belle gloire disputer la victoire, 1 cheval qui fend les airs? ed à terre, ou d'un revers

Je vais t'ébranler la mâchoire! Descends! car, pour d'échappatoire. Tu n'as pas le temps d'en chercher: Il faut tous deux nous accrocher, Et disputer pour la maîtrise, Sans feinte et sans papelardisc.» Elle descendit aussitôt, De son cheval ne fit qu'un saut. Prit son bouclier, son épée, Et courut comme une échappée Avec vigueur sur son rival, Qui, tournant tout court son cheval. Donna des deux, prenant la fuite, Galopant d'un pas un peu vite; Mais ce fut inutilement : Elle l'atteint dans le mement. De son barbe saisit la bride. En lui disant: « Traître! perlide! Plus trigaud que n'est farfadet, Avec moi tu fais le guinguet 3 ? Tu m'injurie et te goberge? Oh! parbleu, tu n'auras d'auberge Que celle du subdélégué De Pluton, déjà fatigué De recevoir toutes les ombres Qui partent pour les rives sombres. Avec passe-port de ma main, Bien écrit sur leur parchemin!» Après ces mots, à coups de sabre Le pauvre diable elle délabre : Puis reprit son air jovial. Et remonta sur son cheval D'un air délibéré, tranquille. Ainsi se démenoit Camille.

-à-vis, face à face. «—Ne saurais-tu me dire où est le chat-huant?— l'ons tt vison-oist.» (Camprussis, la Rue Saint-Dents, sc. x1.) in, ou conntl. vieux mot qui signifie lapin: «Tu fais des rêts et des poches re les conins.» (Rabelais, l. II.)

. . . . Deux perdrix et deux cailles, Un connil, etc. (Belleau, la Reconnue, IV, sc. 11)

mot guinquet désignait à la fois de petits camelots très-lègers, et un méin vert (d'où guinquette), comme celui qui se recueille aux environs de e dernier sens surfout peut servir à déternimer celui de ce passage. Le inguet entrait encore dans la composition de quelques autres proverhes; n parlant d'un mauvais petit vin quelconque, on disait : all est parent d'un d'Orlèans nommé Guinguet. » (Orun, Curtos. frang.)

Quand Jupin du plus haut des cieux | Ce qui rassura le courage, Vit ce grabuge de ses yeux, Avant sur son nez ses lunettes. Saus perdre le temps en sornettes, Il rassura le grand Tarcon En lui parlant de la façon, (Il faut que ce soit à l'oreille): . Est-ce ainsi que tu fais merveille, Oue tu sais rassurer tes gens? Quoi, l'amille peut, à vingt ans, Dans tes soldats semer la crainte, Quand tu te trouve à boire pinte? N'as-tu pas plus d'empressement D'écarter l'assoupissement Qui te rend inhabile à boire? Mais, quand il faut vivre de gloire, Aller affronter les combats, Tarcon ne se réveille pas! ll se laisse aller, fait la cane, Perd la tête et la tramontane. It ne paraît fier, vigoureux, Que dans les plaisirs et les jeux Du puissant Dieu de la barrique! Va, cours, aux Latins fais la nique! Range-moi cet escofion, Fais-lui faire exhibition, Et n'abandonne plus ta gloire, Ou'après une entière victoire!» A ces mots le brave Tarcon

Part plus vite que le faucon, Et va tomber droit sur Vénule. Qu'il prend sans autre préambule, Le désarçonne, et, devant lui. Faisant servir l'arcon d'appui, L'enlève et l'arrache à la vue De Messape et de sa cohue: Comme l'aigle enlève un dragon. (Pour suivre de tout point Maron.) Et. l'accrochant avec ses serres, Le becquette et lui fait ulcères, Quoiqu'il siffle ou fasse des cris, Qu'il se tortille en mille plis, L'aigle se sauve avec sa proie; Ainsi Tarcon fuit avec joie, Portant Vénulc à ses arcons. Coupant toujours quelques troncons Sur son corps ou sur son visage,

Surtout chez les Tyrrhéniens, Qui, joignant les Étruriens. Vont s'acharner à l'improviste Sur cet escadron Latiniste. On se remêla de nouveau. Et l'on sit agir le couteau, Le tranchelard et la serpette, Et la cognée, et l'escoupette. Aronce alors fut le premier Qui se résolut d'essaver S'il pourroit enclouer Camille: Il n'étoit pas trop mal habile, Même passoit pour vieux routier, Tant il savoit bien son méticr. Le dard en main, la fine mouche, D'un air d'une sainte nitouche, Suit Camille et gagne son coup: Cette Amazone étoit à tout, Faisant, à la désespérade, Aux Troyens bonne estafilade; On la voyoit de rang en rang, Faire une effusion de sang, Causer maintes hémorragies, Dont les terres étoient rougies, Faire briller son coutelas Aux dépens de nombre de bras. Faire voler nombre de têtes. Abattre de brillantes crêtes. lloussiner force Phrygiens. Et bouchonner Étruriens. Un certain drille de Corée. Avec chevelure dorée, Prêtre de la mère des dicux, Devinant ce que ses deux yeux Lui faisoient voir dans l'occurrence. Faisoit terrible décadence Chez le Volsque et le Rutulois: Il étoit armé d'un carquois Plein de grands traits faits à Cortine, D'un arc traversant son échine. Souple à la main, rehaussé d'or. Ses habits valoient un trésor : Ils étoient de pourpre étrangère, Brodés de la main d'un lbère; Tirant sur la blancheur des lis. Sa veste ondovoit par ses plis:

Il portoit, au lieu de ceinture, ' Brillante écharpe de dorure, Casque bronzé, plumes de paon, Surtout grand faiseur de cancan. Il montoit cheval d'Italie, Qui passoit pour être amphibie, Harnaché de lames d'argent. Portant un peu la tête au vent. Il fut ainsi vu de Camille. Qui pour la grippe en valoit mille; Elle le poursuivoit alors Pour lui voler son justaucorps, Et, s'enfonçant fort dans l'armée, Elle suivoit de près Corée, Afin de le défrusquiner. Comme elle alloit le trépigner, Aronce, étant en embuscade, Lui porta funeste estocade, En adressant ainsi ses vœux Au falot de l'homme et des dicux : « Dieu de la lyre et de la harpe. Fais qu'au lieu d'aller en écharpe, Mon trait tout droit perce le sein De ce trognon, franc assassin. Concluons à présent ce pacte, Grand protecteur du mont Soracte. Toi qui, d'un culte singulier. Fus toujours en particulier Si bien chômé de ma famille, Fais que j'atterre cette fille Qui camisade mon parti, Dont le courage est ralenti. Je ne veux point de sa dépouille, Que mange la crasse et la rouille; Ce sera pour moi trop d'honneur, Si je puis embrocher son cœur Ou chasser d'ici cette peste. Au surplus je cède le reste De la gloire à qui la voudra, Que tout aille comme il pourra. Je puis a rès aller en poste

Chez moi, crainte de la riposte.

Yous le pouvez, être divin,
Père des mouches et du vin. >
Pheebus partagea sa harangue,
Et lui dit en latine langue:

« Occis Camille, j'y consens;
Mais, pour remporter tes cing sens
Sains et saufs jusque dans ta ville,
Ma foi! quand je t'en saurois mille,
Les mille resteront ici.

Crois-moi! n'en ai point de souci!» Le cœur content, messire Aronce. Après cette courte réponse, Qu'il entendit d'un air abstrait, Sur son arc ajusta son trait, Puis, le bandant jusqu'à l'échine, Lâche le coup dans la poitrine De ce jeune soldat fendu, Dont il seroit tout étendu Tombé du coup sur la poussière, Mais on la soutint par derrière. Aronce gagna le taillis. Tandis qu'on s'arrêtoit aux cris De ses compagnes éperdues, Qui pénétroient jusques aux nue . «La peste soit du chamaillis! J'en extravague et j'en pâlis, Disoit Tulla dans sa colère. llélas! que nous dira son père? ll va sur nous se goberger... Mais où pourroit-il héberger L'assassin de si belle fille! Qu'il se montre donc, qu'on l'étrille! Non cœur en fait déjà flic flac. Allons' Volsques, faites un trac! Cherchez ce dépendeur d'andouille. Que jusqu'en sa tente on farfouille. Qu'on perce dans le fort des bois, Ou'on le fasse sommer trois fois A la tête de son armée. Morbleu! je suis tant animée.

#### Pillage, filouterie :

Sçachez que je ne suis pas niais, Et que je sçay bien tous les biais Desqueis on se sert pour la grippe.

(CHEVAL'ER, Désolat. des Filots, sc. 11.)

Que, si ce traître se montroit, Dans le moment il passeroit Par l'étuvée ou la grillade, La croque-au-sel ou la salade. » Ainsi parloit cette Tulla, Que sa douleur arrêta là. Cependant Aronce s'échappe, De peur d'attraper son étape, Comme un loup, ou bien un taureau, Qui vient d'éventrer pastoureau, Va se cacher dans les collines. Cherche les bois ou les ravines. Serre sa queue et gagne au pié, Crainte d'être justicié; Aronce ainsi, d'un pas agile, Va reprendre son chef de file, S'y tient et conserve son rang, Pour ne pas payer sur-le-champ Si déloyale camisade, Dont le Troyen faisoit gambade, Battoit des mains, crioit : « Vivat Notre Aronce et notre béat! » Cependant la belle Camille.

Voyant que tout son sang défile, Et qu'on ne sauroit l'arrêter, Malgré ce qu'on put apporter De soins pour arrêter sa course, Et pour lui servir de ressource, Voyant ses yeux sans mouvement, Attachés sur le firmament, Bien près de perdre la lumière, Qu'entin elle tire à la bière. Prenant son temps, mais sonica 1, Sa seule confidente Acca Elle apostropha de la sorte: · Ma chère Acca, toujours accorte, Fermez-moi la bouche et les yeux, Et me recommandez aux dieux, Quand mon corps ne sera que glace, Et que j'aurai fait volte-face A mes amis, à mes parens, Que je connois pour bonnes gens. Jusqu'à présent j'ai pu combattre; Mais ce trait qui vient de m'abattre | De petite chute d'eau pure :

Et me prendre en flagrant délit, Me fait sortir à petit bruit, Par une mort un peu subite, De cette funeste guérite Où ce morfondu de Destin Renferme le peuple Latin. Je sens comme une cornemuse Dans mon gosier, ou je m'abuse, Qui me fait sur un vilain ton Voir l'avant-coureur de Pluton. Il faut sans suite et sans bagage Partir pour le sombre rivage. Ma chère Acca, ma foi, tant pis, J'approche fort du margouillis Ou des rives de l'onde noire. N'aurois-tu pas un coup à boire Pour un peu rassurer mon cœur, Qui palpite déjà de peur D'entreprendre si grand voyage? Sur mon honneur, si je n'enrage D'être sorcée à le quitter, Ce cœur qui sut se délecter Aux dépens de Troyenne engeance. Tu ne ferois pas mal, ic pense. D'en aller avertir Turnus. Qui de ma mort sera perclus De plus du tiers de sa figure, Qui peut-être en perdra sa hure, Car, pour le bon sens, il est koc Qu'il est depuis longtemps au croc. Mais dis-lui qu'il prenne ma place, Que tous nos gens l'on contumace, Que les Rutules, les Latins, Dans peu n'auront pas des patins. Adieu pour jamais, ma sidèle; Si je puis t'envoyer nouvelle De ce qui se fait chez Pluton Ou de ce que dit Alecton, Tu le sauras, ma tourterelle. » Alors de sa jeune escarcelle Sortit son âme en grand délit, Qui fit sortant un petit bruit, Fort approchant du doux murmure

<sup>4</sup> C'est un terme de jeu, pris dans un sons adverbial : justement, à point nomme.

amille trépassa. ataille recommenca. rec plus grande furie, i visant à la tuerie. dre les chevau-légers. us par des cuirassiers, és des troupes Troyennes, tions Étruriennes, rgiens, des Mantouans, rrhéniens et des Toscans. nt serrés droit aux Itales eur lâcher des décrétales 1, prouer sur leur pallier, terrer dans leur fumier, suivant jusqu'en leur ville, rover après Camille. vant vu le trépas roi faisoit l'embarras, s sujets perdoient le crane, vint alors de Diane. ınt trois fois de douleur. ces mots de bon cœur : ymphe si belle et si blanche. tenez donc dans la hanche! our avoir escarmouché, re de trop près mouché es chefs des troupes d'Énée, n serez donc mal menée, n perdrez tous ces attraits, bonpoint et ce teint frais t'les plaisirs de Diane! s mettra dans une manne. ler boire à sa santé d'eau du fleuve Léthé. perdre la mémoire mortelle et belle gloire érité votre valeur. i! j'aurai bien du malheur. znon ou de la disgrâce, n ne me fait la grâce renger à plein collier rôle d'aventurier. assin n'en a dans l'aile nanière assez cruelle.

Je dis pargue de tous les dieux. Lt demain je quitte les cieux Pour me venger de cet outrage. Dussé-ie perdre un pucelage (La fille en a toujours trop d'un: L'avoir est un fait peu commun : Il faut faire comme les autres). Disons de bonnes patenôtres, Pour que l'infâme meurtrier, Qui brusquement vient de souiller Sa maîn du sang de cette tille, Périsse aux yeux de sa famille. Mais chut! j'aperçois le gaillard Qui s'est écarté par hasard; Il va trouver de la besogne, Ou je veux être une carogne. »

Près de là, dans un vert coteau, Étoit de Dercène un tombeau. Du Laurentin l'un des monarques. Ce que l'on reconnut aux marques Qui d'épitaphes lui servoient, Et dans le caveau paroissoient. Du premier vol cette déesse Sur ce tombeau posa la fesse, Guettant Aronce qu'elle vit, A qui tout d'abord elle dit : « Viens vers Opis, approche, infame, Oui viens d'une si belle trame De couper pour jamais le fil! Si tu vois jamais ton chenil, Je veux reprendre chair humaine, Et de mourir être en la peine. Camille périt sous tes coups, Mais ton sort n'en est pas plus doux. Va barboter dans la poussière, Traître, de la même manière One cette fille barbota. Quand ta fureur la culbuta. » A ces mots, prenant une flèche, Dans l'instant elle la dépêche Tout au travers de ses boyaux : Ce qui de ses esprits vitaux Dérangea toute l'harmonie, Déconcerta l'économie,

sion aux décrétales des papes, rescrits lancés pour faire quelque règledécider quelque point de discipline. Bref le mit au rang des défuns, Le séquestra des importuns bont l'affluence dans ce monde Est grande, et dans tous lieux aboude. Après ce coup détale Opis Pour se rendre dans son taudis, Toujours dans la même voiture Et reprenant la même allure.

De Camille les cavaliers Prirent la fuite les premiers: Le reste fut dans le désordre, Et ne put se remettre en ordre. L'ardent Atinas consterné, Le gros des troupes mutiné, Tous se débandent vers la ville, Et laissent le Troyen tranquille Faire montre de sa valeur. On ne voit partout que fureur, Que désespoir et que carnage, Que morts, que clameurs et que rage. La poussière sur les sillons Vole à gros et noirs tourbillons, Puis va s'engouffrer dans la ville, Où l'on pleure et l'on plaint Camille. Tous ceux qui bordoient les remparts, Voyant venir tous leurs fuvards. Faisoient des cris pleins d'épouvante. Rien ne prouve mieux la tourmente Ou'Fole fait en pleine mer, Surtout au milieu de l'hiver, Que ce qui se vit dans la plaine : Les Latins, à perte d'haleine, Gagnent les portes pour entrer, Et pour un peu se calseutrer Contre la colère et la rage Des Troyens faisant grand ravage Dans leurs timides escadrons, Alors composés de poltrons; Mais zeste, point de complaisance, On les laisse là sans défense, Crainte qu'on a que le Troyen N'entre par le même moyen. Les femmes jettent des murailles, Brandons ardens, rouges ferrailles, Cendres en feu, pièces de bois,

Huile bouillante et force poix : On entend bien qu'elle est fonduc, Au moins faudroit-il être grue, Pour ne pas se l'imaginer. Mais on a beau se dêmener, Les vaillans réchappés de Troie l'armi les feux cherchent leur proie, Foncent partout avec vigueur. Et partout vont semant la peur. Turnus en reçoit la nouvelle Par la messagère fidèle De Camille, la triste Acca. D'abord il entonne un grand alı! « Ah! j'en aurai raison, j'en jure, Ou qu'on me mette à bas la hure. Courons servir mon allié! Délalez donc, vous gens de pié, Et laissez là votre embuscade: Aux Latins on donne saccade. Allons! volons! sans barguigner, Voyons s'ils oseront guigner Turnus secondé du Rutule. Ne craignez pas cette crapule! Vous les rangerez, je le dis, Et je veux, si je m'en dédis, Qu'à vos yeux la peste me tue. Allons, soldats, qu'on s'évertue! • Turnus aussitôt décampa. Et tout au plus court il coupa Pour aller secourir l'Itale. l'our lors dans un triste dédalc. Morts ou mourans, pris ou perdus, De leurs membres d'aucuns perclus Et tout en gros passés en gale. Mais, pendant que Turnus détale, Quitte l'embuscade et s'en va. Le pieux Eneas entra Dans les buissons et la ravine. Gagna les fonds, puis la colline, Se rendit maître des hauteurs. Sans perdre que deux maraudeurs, Qui, broussaillant pour faire hâfre 4, Attrapèrent une balafre Qui les assomma tous les deux Dans le plus fort du chemin creux.

Le mot bafrer est resté dans la langue populaire pour manger goulument.

ir hardi marchoit Énée investir, cette journée, le du roi des Latins, arbe des Laurentins, rnus et de sa séquelle en alloit tout en javelle, e Tarcon menoit des mieux, où gitent leurs aïeux. en gémit, les fils, les pères, ousines, tantes et mères. s, et l'ardent Turnus. t loin s'étant aperçus ant en ordre de bataille, bagage ni valetaille, icre tous deux animés, :-champ se seroient gourmés, Si la nuit n'eût tendu ses toiles,
Tiré ses rideaux et ses voiles,
Ce qui leurs désirs arrêta,
Et pour un temps les détracta.
Ma foi ' tandis que dans sa tente
Chacun, au gré de son attente,
Ya prêter ses yeux au sommeil
Jusques au retour du soleil,
Il faut, pour renforcer nature,
Que je prenne un peu de pâture,
Et que je boive quatre coups.
Autant, lecteur, en feriez-vous,
S'il vous en prenoit une envie.
Morbleu! des besoins de la vie
Je ne puis non plus me passer,
Que femme de pot à psser.

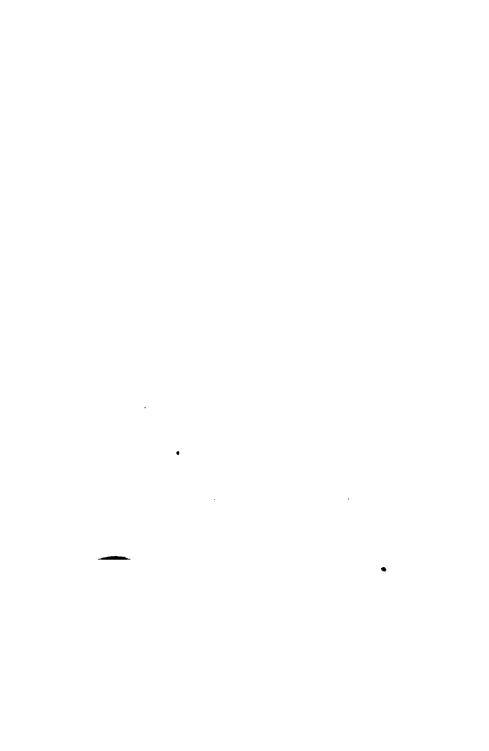

# VIRGILE TRAVESTI

### LIVRE DOUZIÈME

Si Turnus reposa la nuit Doucement sans faire de bruit, Ou s'il eut la puce à l'oreille Du tintamarre de la veille, C'est ce que je ne sais pas bien; Quand je dirois: je n'en sais rien, Ce seroit la vérité pure. Au surplus je ferois gageure Que dans son lit, plus d'une fois, Turnus a rongé ses dix doigts; Que son bonnet a, dans sa tête, Connu qu'il n'étoit pas en fête, Et que l'on trouva son grabat Le matin en terrible état. La preuve en est claire et certaine, Si l'on veut bien prendre la peine D'examiner en raccourci Quel fut son dévorant souci Quand il vit les troupes d'Énéc. l'endant le cours de la journée,

Galvauder Rutule et Latin Plus mal qu'on ne fait un trottin Qui manque de faire un message Nécessaire pour le ménage : Alors la main, comme le pié, Fait un trottin estropié. Aussi, tandis qu'Énée en raille, Qu'il s'approche de la muraille, Et qu'il profite de la nuit Pour s'en rendre maître sans bruit, Ce qui suit le gain des batailles, Turnus bisque dans ses entrailles, Et cherche de nouveaux moyens Pour surmonter des Phrygiens Et la valeur et la fortune. Pardi! la chose est peu commune : Être brave, et de plus heureux, Est moins des hommes que des dieux. Le Latin donc mis en compote, Dans son cerveau dérangé trotte;

Les peuples en sont consternés, Et tous les soldats mutinés. Comme il est cause du désordre. On le charge d'établir l'ordre. Que faire en cette extrémité? Se pendre, c'est déloyauté; Se nover, ce seroit folie; S'enfuir, c'est quitter Lavinie Et la céder à son vainqueur, Ce qui redoubla sa fureur D'une once au moins, je vous assure; Pour peu qu'on le veuille, j'en jure : Mais non, j'ai tort, ne jurons pas, Les sermens sont pour d'autres cas. Tel est un lion de l'Afrique Qui sent qu'un javelot le pique; Son sang, qui coule, et sa douleur, Augmentent si fort sa fureur, Qu'on le voit, frémissant de rage, Ne respirer que le carnage; Turnus ainsi, tout furieux, Frappe des pieds, roule ses yeux, ure un grand mort... pousse une plainte, Montre sa rage et puis sa crainte, Rompt la dentelle d'un collet, Donne un soufflet à son valet, Renverse sa chocolatière, Nomme putain sa chambrière, Fait un soleil à son miroir, Sans s'étonner, sans s'émouvoir; Puis à grands pas il se promène Partout où son chagrin le mène, Ne parle pas, parle en courroux, Tantot reprend un air plus doux; Enfin, dans son inquiétude, Il ne trouve point d'attitude Qui convienne à son désespoir, Tant il lui paroît triste et noir. Dans cet état, il se présente

Dans cet état, il se présente Au roi Latin plein d'épouvante, Lui parlant le cœur ulcéré Et par ses soucis déchiré. Comme il voulut ouvrir la bouche, Un bourdon, une grosse mouche, Entra dans son vaste gosier, Et détourna ce vieux routier, Un monent, d'étaler sa rage,

Ce qui, pour un mauvais présage, Fut pris par le bon roi Latin, Déconcerté, fort incertain : « Seigneur, lui dit ce taciturne, Ce digne frère de Juturne, Qui peut empêcher Æneas, Le roi des poltrons, des béats, De mettre à bout son entreprise? Faut-il le servir à sa guise? A genous mendier la pais? La ratifier pour jamais? Aux Troyens servir de victime. Asin d'acquérir votre estime? J'y consens, et veux, de ce pas, Pour eux, me livrer au trépas. l'aites venir cette génisse, Faisons ce fatal sacrifice: Je soupire après le moment Qui doit précéder le serment Qui va serrer votre alliance. S'il sait danser, eh bien! qu'il danse-Il en aura, mais tout son soûl, Même de quoi charger son cou-Allez, donnez-vous patience: Vous me verrez mettre en défense; Oui, je vous réponds de sa mort, Fût-il cent mille fois plus fort. Que je vais de bons coups d'épée Farcir cette rare poupée, Ce fugitif, ce pleure-pain, Qui semble nous prêcher la faim. S'il n'est pas ce soir à la table De Pluton, je veux que le diable Me fasse souper avec lui, Sans me sortir de mon étui. J'v vais de cul comme de tête. Oh! qu'il va trouver bonne fête, S'il n'a point de peur, ce transi, Cet efféminé, ce moisi! Que si Jupiter veut qu'il rogne A moi Turnus de la besogne. Ou'il soit le réveille-matin Du Rutule et du Laurentin. Qu'il me débauche Lavinie. S'il faut qu'il m'arrache la vie, Alors, seigneur, nous serons deux, Et nous jouerons au plus heureux: Non pas au jeu de croix et pile, Le jeu que demande ce gille, Ou bien celui de pair ou non; Mais c'est au jeu de l'espadon, A coups de dards, de javelines, Aux dépens de nos deux échines. Que si, par un heureux destin, Il peut fouiller mon intestin, Et de sa lame meurtrière Me faire perdre la lumière, Je cède comme le moins fort Aux ordres des dieux et du sort.» Cette oraison si pathétique Rendit le roi mélancolique; En effet il en sourcilla, Et deux fois sa tête en branla. Après une petite extase, Il répondit avec emphase : « Seigneur, autant vous êtes preux, Actif, vigilant, courageux, Autant je dois, moi qui vous parle, Et qui, quand je le veux, déparle, Mettre de l'eau dedans mon vin. Et toujours tenir bride en main, Pour m'épargner du moins la crainte De trouver du vide en ma pinte. C'est vous répondre en bon Latin Que je veux garder mon fretin, Et prendre ma bisque assez juste Pour me conserver votre buste. Ne possédez-vous pas l'État De votre père, un très-grand fat, Révérence parler, beau Sire? Pourquoi cherchez-vous donc à frire Votre lard rance à mes dépens? N'est-ce pas vous moquer des gens? Nous prendre pour des coccigrues, Et nous faire passer pour grues? Vous pouvez vous apparier Avec filles à marier, Où vous voudrez, si bon vous semble; Pour moi vous allez trop bien l'amble, Et je marche trop lentement Pour vous. Turnus, assurément. J'ai de l'argent, des pierreries. Des cassines, des métairies,

Des meubles neufs, de beaux tableaux, Des troupes, mais très-délabrées Par vos chiennes d'échauffourées; Avec cela l'on pourroit bien Vous établir, pour votre bien, l'armi les princesses Latines, Comme parmi les Laurentines: J'en connois plus d'une à louer, Vous pouvez les amadouer, Mais renoncez à Lavinie. C'est à moi grande vilenie, Je la connois trop, à mon dam; Même l'exemple de Priam Devoit un peu me faire sage. Et mieux user de mon lignage. Qui ne sait que Jupin, les dieux, Et les habitans de ces lieux, Ne veulent pas votre assemblage? Cependant, Turnus, je m'engage A vous servir d'affection; Je cède à la tentation De vous voir quelque jour mon gendre. Ma femme, au vrai, voulait vous prendre; A cause de la parenté, Du sang, et de l'affinité Oui vous unit à sa famille. Elle vous destinoit ma fille: Mais moi je n'y consentois pas: Eneas avoit plus d'appas. Me paroissoit plus débonnaire Et faisoit bien mieux mon affaire. Pour vous je rompis le traité Qu'il m'offrit par civilité, Et contre lui je pris les armes. Voyez quelles sont mes alarmes, Vous qui causez tous mes malheurs, Qui, bien loin d'en verser des pleurs: M'étourdissez de vos bravades. Comme de vos rodomontades, Qui fuyez lorsque l'on vous suit, Et qui faites beaucoup de bruit, Mais en estet fort peu d'ouvrage. Vous en dirai-je davantage? On nous a ressassé deux fois: Voilà notre ville aux abois, Moi bien près de ma dernière heure, Nombre de bons et gras troupeaux. Et vous voulez que je demeure

Constamment dans votre parti? Foi de roi, vous aurez menti, Car ou je quitte la partie, Ou vous quitterez Lavinie. Faites mieux, recueillez les voix: Que penseroient vos Rutulois. Et que me diroient mes Itales! C'est pour lors que les Saturnales Iroient le galop, non le trot, Si l'on me voyoit, comme un sot, Nettre au hasard votre hedaine De boudins et d'andouilles pleine, Vous qui voulez de ma maison Épouser le seul rejeton. Par la ventre-saint-gris j'en jure, Je garderai votre figure De malencontre et d'accident, Contre Énée et son ascendant. Ayez pitié de votre père; Doit-il payer la folle enchère Des caprices d'un étourdi, Qui va se perdre 'out brandi '?"

A laver la tête d'un âne Le sage perd la tramontane; Aussi le roi trouva-t-il bien. Qu'avec lui l'on ne gagnoit rien. Soit intérêt, ou bien tendresse, Turnus poussa loin la faiblesse, Car. dès qu'il vit jour à parler, Il commença par houspiller Le roi sur sa crainte panique : « Craignez donc pour votre boutique. Lui dit-il d'un air insolent: Mais paroissez plus indolent Pour Turnus, je vous en conjure. Ou vous me ferez une injure. Très-difficile à pardonner. Turnus seroit fou de donner Dans votre sens fort invalide: Non, non, je veux un autre guide, Et, malgré les dieux et le sort, Ou mettre mon rival à mort, Ce qui n'est pas si difficile, Ou que le traître me mutile,

Et me donne en proie aux corheaux' Nous connaissons de tels travaux, Avec un pareil adversaire; Je le sais trop loin de sa mère, Pour qu'il puisse nous échapper. Par ma foi ! je vais l'écharper, Et le semer par la broussaille, Pour qu'il nourrisse la volaille Qui fend les airs, et perche aux bois, Même mourroit sans mes exploits. Je périrois! à d'autres, Sire! Parbleu! vous ne savez que dire, Ou pour nous vous avez bien peur. Adieu, vous me verrez vainqueur, Avant que ce grand jour se passe. Je crois que, sans me faire grâce, Vous me pouvez attendre, moi; Croyez-m'en donc de bonne foi, Dans peu je reprendrai ma place. Qu'on mette le vin à la glace, Pour que je puisse, à mon retour, Boire rasade à mon amour : Vous voyez que c'est Lavinie, Pour qui j'aventure ma vie.»

La femme du bon roi Latin Ouitta son lit dès le matin, Ce jour, pour voir la destin Du combat du pieux Énée Avec son cher parent Turnus, Car elle tenoit à Daunus, Mais en ligne collatérale. Turnus se trouvant dans la salle. La reine sur lui larmova. Puis son éloquence employa. Pour lui faire quitter la brette. Elle lui dit donc en cachette: « Je te conjure par mes pleurs, Par mes sanglots, par mes douleurs, Par mon sang et par ma vieillesse, Par ton amour, par ta maîtresse, Par ma couronne et mon bandeau, Par ce magnifique tombeau Où tes aïeux réduits en cendre S'ennuient à force d'attendre

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> De vive force : « L'Olive... le prit tout brandi, comme l'en dit à Paris, le jeta sur le lit, » etc. (Roman comique, II, ch. vII.)

Que l'on me descende auprès d'eux, | Pour y pouvoir couver mes œufs, Par la colique qui me presse, Par mon cœur que tu mets en presse, Par Amate, femme du roi, Ensin par toi, par lui, par moi, De ne plus chercher à combattre Un ennemi qui sait abattre La poussière d'un justaucorps, Et qui pourroit parmi les morts Faire passer mon espérance. Peste! il entend la manigance. Et me paroit plus fort que toi. Du moins, mon cher, tremble pour moi, Oui n'ai pas une once de vie. Oui de douleur par trop saisie. Pourrois bien te laisser ici, Sans sépulture, à la merci De cette race Phrygienne. Que faudroit-il que je devienne. Si l'on t'alloit de part en part Percer par un coup de hasard? Non, je ne pourrois te survivre. Et j'aimerois bien mieux te suivre, Que de voir un jour mon enfant Devenir le lot d'un pédant, D'un baladin, d'un escogriffe, D'un batteur d'estrade et d'antiffe1, D'un franc amateur de pois gris\*, Enfin du roi des étourdis. Je chéris trop ma Lavinie. Pour souffrir si grande avanie. Elle épouseroit un Troyen! Non, jamais il n'en sera rien.»

Cette fille suivoit la reine,
Ne levant ses beaux yeux qu'à peine;
Sur son teint parut incarnat,
Qui lui donnoit nouvel éclat,
Ce qui plut à notre compère.
Alors, transporté de colère,
D'ardeur, d'amour et cætera,

Ces mots tout haut il digéra: « Eh! de grâce, arrêtez vos larmes! Pourquoi tant de fausses alarmes? Tout net, yous me portez malheur, De me témoigner tant de peur. Oui, je prends à mauvais augure Votre larmoyante figure. Je veux disputer le tendron. Dût-il m'en coûter mon chaudron. Ma cuirasse avec ma rapière. Vous allez passer pour ratière 3. Si l'on vous voit pleurer ainsi. Je ne vous dis pas grand merci, Car d'une lame meurtrière L'un de nous doit sur la poussière Laisser le moule du pourpoint; Je vous le dis, et ne crains point Oue le destin me soit contraire. Si bien je ferai mon affaire. Adieu, ma reine, et vous, mon cœur. Rencognez done votre douleur, Je vais finir vos doléances; Comptez fort sur ces assurances.»

Après, il sort et trouve Idmon, Bon lévrier, bon compagnon; Il lui dit : « Va-t'en chez Énée, Dans son camp fais une tournée: Dis-lui que, dès qu'il sera jour, Je lui ferai faire un beau tour, Et que, nonobstant sa bravoure, Je veux avec mon tirebourre. Lui tirer l'âme de son corps Sans lui percer son justaucorps. Que ses soldats posent les armes. Autant en feront nos gens d'armes; lls verront si ce sera lui Oui sera vainqueur aujourd'hui. Il faut enfin finir la guerre, De Troyens purger cette terre Et que ce soit au champ de Mars. A l'ombre de nos étendards,

<sup>4</sup> Antiffe, terme d'argot. Batteur d'antiffe a tout à fait la même signification que batteur d'estrade: Et sur le grand trimard (chemin) aller battre l'antiffe (Gaanoval., poème de Cartouche.)

<sup>2</sup> Comme avaleur...; charlatan, glouton.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Capricieuse, fantasque.

Où j'épouserai Lavinie Avec grande cérémonie. » A peine eut-il dit tout cela, Oue ses chevaux on lui sella. Ce que l'on fit en sa présence. On leur mouilla les crins d'essence. Puis on les meubla d'un harnois Noir, liseré d'un beau chamois. Ensuite il prit sa cotte d'armes, Son beau corset, ses belles armes, Son sabre jadis si vanté, Qui par Vulcain fut présenté Au vieux Daunus toujours bon père, Que mal à propos vitupère Ce méchant fils, ce fier-à-bras, Ce fanfaron à six carats. Puis il prit en main une lance D'une magnifique apparence, Laquelle venoit de bon lieu. En la prenant par le milieu, ll dit : « Belle lance, ma mie, Tu me paroitrois si jolie, Si tu voulois pour le présent Me défaire d'un faux plaisant. D'un forestier plein de lui-même. Qui croit, avec sa mine blême, Me faire garder le mulet, Me mettre au bout de mon rôlet 1, Ensin m'enlever Lavinie. Venge-moi de cette avanie, Toi qui servis si bien Actor. Quoiqu'il ne fût qu'un gros butor. Fais donc que je terrasse Enée, Que sa mince et longue échinée Succombe dans ce chamaillis, Et reste dans le margouillis, » Après ces mots, le roi Rutule Tonne, menace et gesticule, Va ranimer les courtisans, Et rossurer les habitans. Ses yeux étinceloient de rage; Elle enflammoit tout son visage, ll en étoit tout coloré. Puis, montant sur un char doré,

ll va. d'une ardeur affamée. Rendre visite à son armée. Comme un taureau dans sa fureur Montre sa force et sa vigueur Quand il se voit prêt à combattre, Ainsi faisoit le diable à quatre Énée au milieu de son camp, Se préparant d'entrer au champ Pour y moissonner de la gloire. Déjà tout sier de la victoire, Il met les armes de Vénus, Joyeux d'apprendre que Turnus Veut bien mettre au croc cette guerre Et laisser en repos la terre Où règne ce bon roi Latin. Alors il fait voir du Pestin Les décrets et les ordonnances; Et, pour calmer les doléances De son cher petit Iulus, ll lui donna cing carolus. Ensuite il donna des otages Destinés pour servir de gages De la parole qu'il donnoit Touchant la paix qu'on demandoit.

Le lendemain, la belle Aurore Venoit-elle à peine d'éclore. Oue le Rutule, en liberté, Et le Troyen, de son côté, Mesurent le champ de bataille Sous les remparts, près la muraille De la ville où la cour étoit, Et où d'aise chacun chantoit. Là l'on dressa, le cœur en joie, Des autels pour les dieux de Troie Comme pour les dieux des Latins, Des Rutules, des Laurentins. Les foyers pour les sacrifices Furent faits sous d'heureux auspices. Des Troyens en robe de lin, Couronnés de pampre et de thym, Portaient de bonne eau dans des cruches; D'autres portaient en main des bûches, Ceux-ci portoient brandons de feu, Ceux-là se dilatoient un peu

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Me mettre à quia, à bout de ressources : « Faut-il que l'invincible Fier-à-bras oit maintenant au bout de son roolet! » (Coméd. des Provertes, U, vi.)

it à la climusette 1. lets, à la bûchette :. onfler le flageolet, e rossignolet. tans sortent en foule, amp tenant pied à boule 3. dant que le roi vînt a parole il leur tint. vovoit les deux armées. ix toutes deux charmées, s armés de pied en cap, tre pas échec et mat. raux, tout brillans d'aise, les rangs, ne vous déplaise, tous d'or et d'azur. corsets d'un clair obscur. tombans sur l'omoplate. grettes d'écarlate. ins des mieux figurés abres bien récurés, chevaux à cabriole, is émoulus de l'école, indache dans le bras, ince et bon coutelas, liers de filigrane. dorés couvrant leur crâne: iale ils étoient bien, t tous il ne manquoit rien. ent tous la barbe faite des couleurs de toilette. planes et de beaux poignets. nés comme lansquenets, re honneur à cette fête, pit conserver leur tête. e et le fier Attilas, 15 4 que ne sont Quinolas, ient au travers des files, experts, hardis, habiles. ant les Tyrrhéniens. nant sur les Troyens.

D'autre côté parut Messape,
Emmitoufié comme un satrape,
Allant par-ci, trottant pur-là,
Marchant toujours cahin, caha.
Les femmes, même la canaille,
Étoient épars sur la muraille,
Sur la tour, la porte et les toits;
Lè, les vieillards montraient aux doigts
Leurs fils, leurs petits-lis, leurs gendres,
La plupart, tous de vrais esclandres,
Encor tout fatigués des coups
Dont les Troyens, chargé leurs cous <sup>6</sup>,
Leur avoient prêté d'abondance
Avec très-grande irrévérence.

Dans ce temps-là, dame Junon, Véritable attrape-minon. Quittant les cieux, vint sans compagne, Sur la crête d'une montagne Qu'aujourd'hui l'on appelle Alban: Là, debout, sans chaise ni hanc, Elle voit le champ de bataille Où brilloit des plus la clinquaille, Presque au pied du palais Latin, Comme pour morguer le Destin, Même son vieux lance-tonnerre, Qui vouloit finir cette guerre. Du doigt elle appela la sœur De ce Turnus, grand giboyeur, Lui dit ce que l'on peut apprendre, Si l'on veut lire un récit tendre. Oue vous verrez ici complet. Bien dodu, solide et replet, Auparavant d'entrer en danse. Quelqu'un pourroit (si bien je pense) Demander quelle est cette sœur; Ah! morbleu, je le sais par cœur, Et vous le saurez tout à l'heure. Curieux, ou que je demeure Court en si beau, si grand chemin; Je reprendrai mon train demain.

ne-musette. On connaît ce jeu encore en usage. ablement à la courte-paille, ou à petit bonhomme vit encore, avec une bûallammée.

int sans bouger, fixes et attentifs.

tes, vifs, hardis.

Passage grammaticalement indéchiffrable.

Juturne est son nom de famille, Et, comme elle étoit encor fille, Jupiter en fit l'amoureux Et poussa vivement ses vœux; Il les poussa si loin, je pense, Ou'il en vint à la complaisance De lui donner dans son cabat Deux leçons du noviciat De ce qu'on appelle hyménée, Dont la belle, d'une fournée, Eut à la fois deux embryons Qui sont de vaillans champions. Le bon Jupin, pour récompense, Lui fit don d'une présidence, Car il en eut, ma foi, la fleur : De fille de roi, c'est honneur Qui vaut une éclatante aubaine. La charge en valut bien la peine, Puisque Juturne présida Sur les étangs du mont Ida, Sur les ruisseaux, sur les rivières, Sur les fontaines des bruyères Comme sur celles des jardins Des monarques et citadins. Voilà de Juturne l'histoire; Mais je reviens à mon grimoire.

« Chère Nymphe, lui dit Junon, Qui portez si friand trognon, Dont je ne fus jamais jalouse, Quoi qu'un jour, sur une pelouse, Je t'ai prise en flagrant délit, Comme tu t'en servois de lit. Sans t'en paroître courroucée, Puisque c'est moi qui t'ai placée Au-dessus des Nymphes des eaux, De Turnus je plains les travaux; Il doit tôt finir sa carrière. Je vois la Parque meurtrière Tenant dans sa main ses ciseaux, Pour terminer des jours si beaux. Par ma foi, ce n'est pas ma faute, Si cette fois ton frère saute; Je ne puis rien sur le Destin, Ni sur l'esprit de mon Jupin. Ces fichus dieux opiniatres, Incomplaisans, acariâtres, M'ont cent fois refusé tout net

Et m'ont donné ce camouslet, Sans seulement me faire excuse. Va-t'en mettre en œuvre la ruse: Pour lui, fais ce qu'il se pourra Et ce que bon te semblera. Sommes-nous donc sans espérance, Et dans nos maux sans allégeance ? Souvent, après de longs malheurs, On voit régner de grands bonheurs. Junon se tut. D'abord les larmes Firent éclipser tous les charmes Ou'avoit Juturne en son minois. Puis sur son sein deux ou trois fois Elle se donne des taloches. Cherche à Junon des anicroches. Lui dit que la reine des cieux Peut autant que celle des gueux; Ou'elle devroit mourir de honte De ne paroître pas plus prompte A servir son frère Turnus Contre sa rivale Vénus. Puis d'eau tomboit une rivière Des endroits par où la lumière A tous les mortels se fait voir; Elle en mouilla tout son mouchoir, Sa robe, même sa chemise, Ce que Junon nomme sottise, Ne voulant pas dire vapeurs : « Ce n'est pas là le temps des pleurs, Lui dit-elle d'un air sévère, Tant elle parut en colère De cet apostrophant discours. Si tu veux conserver les jours De ton Turnus, tu le peux faire: Va-t'en renouveler la guerre, Et briser leur traité de paix; Mais qu'on ne m'en parle jamais! Adieu! Junon te le conseille. Juturne avoit prêté l'oreille A cet agréable récit; Aussi quitta-t-elle sans bruit Et la montagne et la colline.

Cependant la royale échine, Maltre et monarque des Latins, Peuples rusés et fort mutins, Suivi d'une cour à l'antique, Des nobles et gens de boutique,

Marchoit d'un pas grave aux autels Pour des juremens solennels. Le bon monarque, pour son âge, Marchoit en très-leste équipage, Traîné par quatre grands chevaux Jetant du feu par les naseaux, Tant leur ardeur étoit extrême. On lui voyoit un diadème A douze fleurons, tout pareil Au diadème du Soleil. Ou'on disoit être son grand-père Et le mari de sa grand'mère, Ou son père étoit un bâtard: Car Phébus est un égrillard. Un picoreur, un maître drille, Un effleureur de jeune fille, Qui, dans cet aimable métier, Ne leur donnoit point de quartier. Par deux chevaux plus blancs que neige, Mais bons écoliers de manége, Le sier Turnus étoit tiré Dansain grand char partout doré. Affectant une ardeur mutine, Il agitoit sa javeline Pour intimider le Troyen. N'étoit-ce pas là le moyen De faire peur au bon Enée? Lui qui, d'une seule halenée, Auroit mis bas ce Turlupin, Sous le bon plaisir de Jupin, S'entend; car, pardi! dans ce monde, Où le proverhe en foule abonde, On dit qu'il faut à tout seigneur Rendre le devoir et l'honneur : Or, comme il est des dieux le maître, Ergo des humains il doit l'être; Raisonnement qui va son train, Et, selon moi, court et certain. D'autre côté parut Énée, Avec sa troupe combinée, Armé de la main de Vulcain, Ayant un air doux et serein. Tout près de lui étoit Ascagne. Monté sur échappé d'Espagne, Qui, comme Æneas, quelque jour, Doit cimenter Rome à son tour. Un grand prêtre à blanche tunique, | Qui veillez sur nos étendards.

Montant sur fringante bourrique, Portant en tête un capuchon, Trainoit d'une main un cochon. De l'autre brebis non tondue, Grasse à larder, jeune et dodue, Fille d'un mouton de Beauvais, Qu'Æneas conduisoit exprès, Pour ce plantureux sacrifice, Avec une blanche génisse. Mais ce qui fait mon embarras, C'est que Maron ne nous dit pas Comment il conduisoit la bride: Bête guinteuse veut un guide, Car ce seroit passer pour fou Que la lui laisser sur le cou. Droit aux autels le prêtre avance, Descendant avec nonchalance De sa monture à juste prix. Dès qu'on le vit on fit des cris, Pour le coup de réjouissance, Mais on en tit en abondance. Sur la victime il fit des vœux, Puis il alluma tous les feux.

Alors le dévot sire Énée, Tenant sa lame dégaînée, Debout reposant sur l'autel, D'un air qui n'a rien de mortel, Pas même la moindre apparence, D'une mâle et fière assurance Apostrophe ainsi tous les dieux. Levant dévotement les veux. Regardant la voûte azurée : « Ce n'est pas une paix plâtrée, Soleil errant et vagabond, Qui marches par saut et par bond, Mais une paix consolidée Que le Latin m'a quémandée. Et que j'accorde à son besoin Gratis. Soleil, sois donc témoin Des sermens que je veux bien faire. Vous, Jupiter lance-tonnerre, Et vous, implacable Junon. Qui de vos jours n'avez dit non, Quand il s'est agi de me nuire, De m'abimer et me détruire; Vous, le dieu du soudrille. ô Mars. Oui du grivois gardez la panse, Qui lui procurez l'abondance, Et qui toujours du maraudeur Avez protégé la valeur, Dieux des ruisseaux, Dieux des rivières. Dieux des forêts. Dieux des bruyères, Entin, vous grands et petits dieux, Qui toujours perchez dans les cieux, Je veux que, si dame Victoire, Peut-être à force de trop boire, Se trouve assez peu de raison Pour vouloir que, comme un oison, Turnus devant vous me canarde, M'entrefessonne et me nasarde. Enfin, qu'il se trouve vainqueur De moi, jurant sur mon honneur (C'est jurer sans beaucoup de risque) Qu'en ce pays frasque ni frisque Ne restera de mes Troyens; Qu'ils partiront avec leurs biens Pour se retirer près d'Évandre; Qu'Iulus ne pourra prétendre De régir le bandeau royal, Et. sans faire le déloval. Il tirera d'ici ses chausses. Chausses pleines de pièces fausses. Tant qu'à présent c'est vérité : Plus, avec la latinité, Signera paix des mieux conçue Et par mes gens des mieux cousue. Que si, pour remplir mon espoir, Je reste maître du pressoir Et que Turnus en ait dans l'aile, Je veux, par une loi nouvelle, Établir la fraternité, Et, sans supériorité, Faire entre nous bourse commune; Plus, que chacun, dans sa tribune, C'est-à-dire son tribunal. Juge le bien comme le mal; Que le Troyen et que l'Itale Seront en tout, fors de la gale, Uns et communs dorénavant, Et vivront comme auparavant. Indépendamment l'un de l'autre.

J'aurai soin de la patenôtre, Et de faire ériger nos dieux Dans tous les temples de ces lieux\_ Pour que nos Troyens, ces Nicaises\_ Les fumant, les fassent bien aises.... Et farcissent bien leurs autels De mets propres aux immortels, Quoique jamais les dieux n'en tâtent: Mais leurs grands-prêtres s'en empâtent\_ Donnant à leurs clercs le restant, Gens d'un appétit dévorant. Tandis que Latin, mon beau-père, Aura soin que l'État prospère, Fera la barbe à ses voisins. Encavera des plus fins vins, Fera marcher lochet 1, pioche, Veillera sur le tourne-broche. Sur la cuisine et le ragoût, Et se chargera du bon goût, Fera lessiver ma chemise. Serrer du bois contre la bise. Enfin, tant dedans que dehors, Il aura le soin de nos corps. De son côté, race Troyenne, Passablement comédienne. Commencera dès aujourd'hui A me hâtir un bon étui Ou'elle entourera d'une ville Exempte à jamais d'ustensile. Ou'on nommera Lavinium. Ce n'est, ma foi! pas un dictum; C'est un serment que sire Énce Fait aux dépens de l'échinée. Oue vous autres dieux, honnes gens, Conservez depuis quarante ans Contre la mauvaise influence Des lieux où gît ma Révérence, Ou bien contre l'air empesté Qui pourroit troubler ma santé.» Dès qu'il eut dit sa râtelée,

Dès qu'il eut dit sa râtelée, Prenant la parole à volée, Le bon vieillard, roi des Latins, Sur ses pieds, en levant ses mains, Dit: « Je vous jure, ô sire Énée, Par la mer et la belle Astrée,

<sup>1</sup> Sorte de bêche étroite.

Par la lune et par le soleil One je révère à mon réveil. Par les deux enfans de Latone, Par le protecteur de l'automne, Par les deux faces de Janus, Par le gros, gras et grand Turnus, Plus, par cette énorme puissance De cette vile et noire engeance Qui préside dans les enfers Et qui met les méchans aux fers: Par Junon, cette rabroueuse, Par ta mère, la raccrocheuse, Par ma couronne et mon bandeau, Par mon état et mon serdeau 1, Par ma brillante Lavinie, Plus aimable qu'Iphigénie, Plus transparente que cristal, Plus éclatante qu'un fanal, Plus tendre qu'une tourterelle Qui chante comme Philomèle, Qui sait jouer du clavecin, Qui conduit des mieux un tocsin. Bref, qui sait la fable et l'histoire. Rire, chanter, danser et boire; Enfin, par le grand dieu Jupin. Qui de pouvoir a plus d'un brin, Qui signe à bons coups de tonnerre Tous les traités qu'on fait sur terre; Je jure donc par tout cela... Je ferois mieux d'en rester là, Comme de ne pas passer outre. Non, dussé-je contre une poutre Ne casser la jambe et le bras, Là je n'en demeurerai pas. Je jure donc paix, alliance, A si pieuse Révérence, Et je la jure tout de bon. Sans mettre de restriction. Souhaitant qu'elle ait bonne chance, Mettant au pis toute puissance De m'insinuer le dessein De troubler l'eau de mon voisin, Comme le lait de ma nourrice, Par quelque malin artifice, Quand cette puissance une fois

Feroit tout aller de guingois Sur la terre et dans la nature, Dût-elle encor, par aventure, Confondre le ciel et l'enser. Mêler la terre avec la mer; En donnant jour aux cataractes. l'ût-elle changer les épactes, Faire de mon sceptre un silllet, Enfin, comme un esprit follet. Faire chez moi le batelage, Et partout du remû-ménage. » Ainsi chacun, par des sermens Accompagnés de juremens, Juroit la paix et l'alliance Sans qu'il parût de discordance. On égorge alors, dans les feux. Le cochon en faisant des vœux. Qui, portant grains de pourriture. Fut trouvé de mauvais augure. Pendant que cela se passoit, Chez le Rutule on devisoit Sur la triste et morne figure De leur roi, grand outre mesure, Qui, pendant le temps des sermens, Baissoit toujours ses yeux ardens. D'une marche dégingandée, Par le Troven vilipendée. On le vit marcher à l'autel : Chacun crut voir Pantagruel. Tant ce prodigieux colosse Dans cet instant leur parut rosse. De s'affliger il eut raison: On le bridoit comme un oison. On lui ravissoit sa maltresse. L'unique objet de sa tendresse, Sans que ce malheureux garçon En eût le moindre échantillon, Je veux dire la courte joie, Oui chez nous est la petite oie. Le Rutulois en murmura. Et le Phrygien s'en carra: Ce que voyant dame Juturne. Prête à servir son frère Turne. Elle vint tomber dans le camp, Lt prit la forme, au même instant.

1 Officier de bouche du roi.

D'autres diroient la ressemblance, Peut-être aussi la remembrance, De Carmette, homme de valeur, Grand en naissance comme en cœur, Et de rang en rang la donzelle Fut tocsiner le boute-selle, Ou par un discours factieux Leur jeta de la poudre aux yeux : «O Rutulois! mourez de honte. Si vous souffrez qu'on nous affronte, Et si vous exposez Turnus Aux coups de ce fils de Vénus. Étes-vous donc las de vous battre, Et faut-il que je voie abattre Votre roi pour nous sauver tous? Aux ennemis tâtons le pouls, Et voyons ce qu'ils ont dans l'âme. Déjà dans la ville on nous blâme, On nous accuse de tiédeur ; Soldats, avez-vous donc du cœur? Parbleu! c'est en cette rencontre Où chacun doit en faire montre. Aiguisons nos sabres, nos faux. Il nous faut jouer des couteaux; Et qu'il soit dit que le Rutule N'eut jamais au talon la mule Quand il fallut tout hasarder Pour son ennemi nasarder. Pour se soustraire à sa puissance Et pour faire tourner la chance. Nous sommes de plus deux contre un; Donnons dessus, ils sont à jeun, Et n'auront force ni courage. Je vous réponds de l'avantage. Si vous ne perdez point de temps.»

Ce discours sur les jeunes gens, Et sur les troupes Laurentines, Aussi bien que sur les Latines, Leur fit dire videbimus, Après petit gaudeamus; Au vent mettre d'abord flamberge, Dont la Juturne se goberge; Puis, les voyant fort ébranlés, Fort drus et fort recoquillés, Petillant d'en aller découdre,

Se déterminer, se résoudre, A leurs brettes donner le fil, En un mot, aller de droit fil, Elle leur sit voir un présage, D'un aigle privé dans sa cage, Qui, sortant, vit nombre d'oiseaux Seulement habitant les eaux; Sans parler, sans faire aucun signe. L'aigle s'élança sur un cygne, Et dans ses serres l'enleva, Faisant en l'air grand brouhaha. Dans l'instant on vit tous les autres Crier : «On enlève un des nôtres!» Ce qui réveillant leur courroux, S'ameutant ils suivirent tous, En forme d'un épais nuage, Ce picoreur sorti de cage. Il fut mené si vivement, Que l'aigle n'eut que le moment De lâcher sa prise et sa proie. Ce présage apporta la joie, A bon augure il fut reçu, Comme avec plaisir il fut vu. Tolumnius en grand volume, Oui de son art beaucoup présume, Adroit au jeu du corbillon, Prêt à demander: Ou'v met-on? Devinant, non choses futures, Fort, mais très-fort sur les injures, A parler s'offrit le premier, Et se mit d'abord à crier : « Tremblez, Troyens, à ce présage! Soldats, allons en garouage<sup>1</sup>! Les dieux se déclarent pour nous, Il nous faut vaincre ou mourir tous. Qu'aucun ne fasse ici la bête! Je vais me mettre à votre tête, Où je ferai voir du pays Aux Phrygiens fort ébahis De voir si grand patelinage: Je ne donne pour tout potage, A ces échappés de brandons, Que des ronces, que des chardons A pâturer toute leur vie. Si, dans ce jour, ma bonne amie

<sup>1</sup> En divertissement, en partie de plaisir-

loire ne me fait voir vers le sombre manoir es Troyens de compagnie. oi devin j'excommunie te mon autorité, que leur chef a traité illiance que je casse, faite par âme basse, traire au bien des Latins, tules, des Laurentins, ınt la majesté suprême, uée avec stratageme, re roi mourant de peur, vieux pour avoir du cœur; utre facon je la casse, a remets dans la nasse. donc bien vos bataillons, ıme de noirs tourbillons ffrez-vous dans leur armée. erreur est imprimée : chefs en ont l'air tout transi, ar tout dire en raccourci, oldats sont tous des pagnottes, domonts, des frotte-hottes. ropres à panser mulets, enir manger nos poulets. ttez pour votre défense! comme moi, je commence! » lessus ce mauvais falot si fort un javelot. ir en retentit sur l'heure : rouva qu'à la malheure, ennes gens Arcadiens, au secours des Troyens, enfants d'un certain Gilipe, ne certaine guenipe, ourtant, si l'on en croit , qui ne la connoît our être une Étrurienne : ette troupe Arcadienne etenoit tout en un tas. ce coup vint faire fracas e ventre d'un des neuf frères, troubla tous leurs confrères, es Troyens, qu'Etruriens, antouans, que Phrygiens. sit autres prirent les armes,

Firent au camp de grands vacarmes, Lt commencerent en fureur, Un choc qui fut l'avant-coureur D'une très-sanglante bataille, Où chacun des partis travaille A se mettre au-dessus du vent. Atin de gagner le montant, Et de mettre la décadence Parmi la noble pétulance D'un ennemi qui donne bien, Et qui marque ne craindre rien. Morbleu! ce n'est plus raillerie: On recommence la tûrie. Même on renverse les autels. Au grand mépris des immortels. Le roi Latin court à la ville, Honnêtement pourvu de bile, De voir son alliance au croc. Et lui chassé comme un escroc. Tandis que le fougueux Messape De tous côtés renverse et frappe, Avec grande déloyauté, Espérant rompre le traité, Et par là remplir son attente. Il court, s'agite, et se tourmente, Ne fait partout aucun quartier, Ce dont il fit toujours métier. Là, trouvant le monarque Aulète, Bon soldat, vigoureux athlète, Avec ses ornemens rovaux. Assez bien munis de iovaux. D'un iavelot il le traverse. Le fait tomber à la renverse Droit sur le débris de l'autel. Dont il trépassa sans appel. Sans pousser murmure ni plainte. Ni témoigner aucune crainte De se voir réduit à son tour. D'aller dans si sombre séjour. Messape après lui chante pouille, Pendant qu'un autre le dépouille. Corinée, un tison en main, Que sur l'autel allant son train ll avoit pris dans la mêlée, Au brave Ébuse sit frillée: Comme il lui portoit un grand coup Il le grilla de bout en bout.

Podalyre avoit pris à tâche, Quoique naturellement lâche, D'atterrer le pasteur Alsus; Mais, par un trop juste reflux, Alsus, d'une ardeur intrépide, Tout court sur lui tournant la bride, D'un coup de revers à propos Lui déplaça cinq ou six os, Et lui démeubla la mâchoire, Dont Podalyre eut grand déhoire, Car il tomba dans le sommeil Qui n'est suivi d'aucun réveil.

Eneas, l'âme fort émue, Par les rangs couroit tête nue, Levant les mains, criant bien fort : « l'ar la jarni-bleu! par la mort! Eh! quelle est donc votre folie? Dites-moi, mes gens, je vous prie, Ne viens-je pas, dans ce moment, De faire à vos yeux le serment De notre traité d'alliance, Avec cette Latine engeance? Les articles sont arrêtés, Et pourquoi rompre nos traités? Quoi donc! pour une bagatelle Vous recommencez la guerelle? Un homme de plus ou de moins, N'est pas ce qui fera mes soins. Parbleu! c'est à moi de combattre, Puisque Turnus veut bien se battre, Sans vous hasarder aujourd'hui; Je vous réponds d'eux et de lui. » Disant ces mots, flèche rapide, Dont on n'a jamais su le guide, Ni le bras qui l'avoit làché, Ce dont Æneas fut faché, Vint interrompre sa harangue. Imposer silence à sa langue, Apporter des douleurs au trot : C'est bien fait, car il parloit trop. Le béat du coup fit la moue, Ce qu'il fit en enflant la joue; De plus il en grinça les dents, Même querella tous ses gens. Jeta son beau casque par terre.

Naudissant si fatale guerre, Fit des ha, des hi, des ho ho, Et debout resta tout de go 1. Ses gens, troublés de sa grimace, L'auroient laissé dessus la place, Si son jeune fils lulus N'eût promis ses cinq carolus A cette indigne valetaille, Qui ne méritoit pas la maille; Tout aussitot on l'emporta, Et sur son lit on le jeta, Jurant contre sa destinée. L'ardent Turnus, voyant Énée Quitter le camp et s'en aller, Ne songea plus qu'à batailler. Il pousse avec grande vitesse Son char où lui parut la presse, Le fait voler sur les sillons Et passer sur les bataillons. D'abord il assomme, il écrase, Fait aux Troyens mordre la vase, De morts ou mourans fait un tas, Et porte partout le fracas. Aux uns il prend la javeline, Et la leur darde dans l'échine. Il court au brave Sthélénus Qu'il joint à Tamire et Polus; Puis il s'en va forcer Eumède. Devant qui tout plie et tout rède, De se mesurer avec lui: Il lui fit bientôt son étui. Dès qu'il le vit sur la poussière. De son sang faire une rivière. Il lui dit : « Troyen, te voilà. Selon mon compte, assez bien là. Mesure donc notre Italie. L'unique objet de ta folie, Plantes-y des navets, des choux, Et même des topinamboux. Est-ceainsi, pour un homme habile, Oue tu veux fonder un ville? Ton calcul est fort incertain. Puisque dans l'affreux souterrain Je viens d'embolter ta figure, Pour un toujours, je t'en assure.»

<sup>1</sup> De go ou tout de go, se disait pour tout à coup, sans préparation, sans façon.

De là, passant au blond Darès, Qui bisquoit contre ses Lares, l'e ce qu'il voyoit que sa troupe Aux ennemis montroit la croupe, li le mit d'un revers de main Dans le sentier du souterrain. Butte, Sybaris et Clorée Lui servirent tous de curée; Nalgré valeur, fallut partir, Et pour un jamais s'amortir. Mais de loin voyant Thersiloques, Qui de Latins trouquoit breloques, D'un dard lancé dans sa fureur, Il sut arrêter son ardeur. Il surprit, en passant, Timette, Et lui dénoua l'aignillette, l'un coup qui de son intestin Fit sortir très-puant butin. Enfin l'intrépide Phégée. Voyant sa brigade affligée, Même au point de se débander, Sans paraître s'intimider, S'arrêta près de la charrette De ce dénoueur d'aiguillette 1, Voulant détourner ses chevaux, Écumant de leurs fiers travaux: Mais étant surpris de la roue. Il fut renversé dans la bouc. Où Turnus le décapita, Et son tronc après insulta. Tandis que Turnus se démène,

Tandis que l'urnus se demene, Et que si mal Troyens il mène, Voyons ce qu'ils font dans leur camp; Nème pénétrons quant et quant Qu'est devenu le brave Énée, Qu'Ascagne et le fier Mnesthée Ont emporté couvert de sang, Reposer sur son lit de camp. Près de lui son intime Achate Voudroit tirer de l'omoplate Le fer qui cause sa douleur Et des Troyens tout le malheur. Japis, savant en médecine. Architecte en térébenthine. En rhubarbe, en casse, en séné, Voyant Æneas, forcené, Grincer les dents, faire grimace, Lui jeter au nez sa cuirasse, Remplir sa tente de gâchis Et se fâcher contre son fils: Voyant cela, quitte sa robe, La pose dans sa garde-robe. Puis visite en vrai médecin. Je pourrois dire en assassin, L'endroit qui suscitoit la rage De si renommé personnage; Puis, avec des pinces de fer, Ébranle et veut tirer le fer De cette flèche infortunée Qui fait pester le bon Évée. Nais rien n'y fit le médecin : Il prit du haume avec du vin. Et fit onguent miton-mitaine, Dont il frotta ribon-ribaine, En médecin de Lucifer, L'os où gitoit ce fichu fer. Eneas, d'un cri effroyable, Donna le médecin au diable, Surtout quand il sut que Turnus. Au camp Troyen comme un intrus, Donnoit de terribles gourmades, Et faisoit gloire des saccades Qu'il ajustoit aux Phrygiens, Aux Toscans, aux Arcadieus. Enfin à toute son armée. Aux échecs point accoutunce. Vénus, souffrant de voir son file Prêt à perdre tous ses caprita,

1 L'expression : couper l'aiguillelle, s'employait dans le sens de détruire les dernières ressources, peut-être par allusion à l'usage où étaient les archers, etc., de couper l'aiguillelle des criminels, afin que leur haut-de-chausses, en tembant au moindre mouvement, les empéchat de se sauver (Anc. thédire, éd. lanvet, 7, 161.

> Ce coup a coupé l'esquillette... D'espérance je n'en ay plus. (BELLEAU, la Recourue, III, sc. y.

S'en va, le désespoir dans l'âme, Vite lui cueillir du dictame, Toujours courant bredi, breda ', Sur la crête du mont Ida. Cette racine est barbelée. Et porte sleur rouge engrêlée, A même goùt que chicotin, Et sert d'onguent au chevrotin Quand il a la moindre blessure. Elle la met dans de l'eau pure, Avec herbes de bonne odeur, Dont elle fait une liqueur Qu'elle apporte dans un nuage, Pour mieux dérober son voyage. Japis la prit et la goûta, Puis l'endroit doucement frotta, Ce qui du sang finit la course, Et de ces maux calma la source. Le fer en tomba sur-le-champ, Ce qui rétablit dans le camp Et la valeur et l'allégresse. Japis, le cœur tout en liesse, S'écria : « Troyens, marchez donc!» Au diable l'un qui lui dit non, Tant une guérison si prompte Avoit au loin mis toute honte : « Allez, reprit-il, au combat; Ce n'est pas moi (quoique moins fat Que ce maître gourmet d'urine) Qui viens de relever l'échine De notre bon sire Æneas, Qui peut-être cût passé le pas Sans ce secours, je vous assure: Un Dieu sans doute a fait la curc. Et notre maître est réservé Pour commander à cul levé, Après le roi, sur les ltales. » Ce Japis, dans les intervalles, En dit autant à tous venans, Ce qui parut de très-bon sens. Mais notre impatient Énée. Qui méditoit cette journée De conduire sa boule au but, Leur sit signe que l'on se tût, De peur de lui rompre la tête :

Ensuite il prit son arbalète. Mit sa cuirasse et ses brassards. Ses brodequins et ses cuissards. Tout brillans d'or ou de dorure: Puis, embrassant sa géniture, Il lui lit exhortation Avec grande componetion. Avec vigueur et d'un ton mâle, Ayant quitté sa couleur pâle Et même son air de pleureur Pour faire à son lule honneur : « Veux-tu, dit-il, passer pour sage! Avec l'honneur fais compérage, Ne quitte jamais la vertu, Ou pour un vrai cogne-fétu Tu t'établirois dans le monde, Où déjà chacun daube et fronde Celui qui, content de son bien, Pour son propre honneur ne sit ries; Ce qui de la zone torride Se voit à la zone frigide. Tu n'as qu'à te mouler sur moi Et me suivre de bonne soi. Sans t'en aller à l'égarée Donner dans quelque échauffourée. Sereste doit mener tes pas; Mon fils, ne me quitte donc pas: Je te ferai, cette journée, Assommer plus d'une araignée. Je me sens déjà le bras lourd. Et je vais frapper comme un sourd. Crois-moi, taille et frappe de même, Pour pousser ta gloire à l'extrême; Et, par notre témérité, Mettons-nous tous en sûreté. Surtout il faut agir de tête : Sous Sereste va prendre en crête Ces envieux de ma valeur; Fonce partout avec fureur, Et ne regarde pas derrière Si quelque lame meurtrière Vient terminer tout à la fois Ta vie et tes naissans exploits. Il faut qu'en flanc le preux Mnesthée, Suivi de l'intrépide Anthée,

<sup>1</sup> Avec précipitation, comme un hurluberlu.

anser le Laurentin ingoler le Latin. 10i j'en veux au roi Rutule, tranchant la clavicule valeureux citovens. à nos fiers Étruriens. ndant, avec Achate. mettre en œuvre ma patte os de réserve, où je croi ferai parler de moi. narchons, mon cher Ascagne: e bon pays de Cocagne llons de tout notre cœur; s voir qu'un jour ta valeur, ne étoile fortunée, celle d'Énée de ton oncle Hector, s hauts faits, en lettres d'or, un jour de notre histoire honneur et toute la gloire.» ın après se dispersa, ment bouleversa Latin la maraudaille. ilors que la bataille lans toute sa fureur. étoit sur une hauteur, ant, en homme habile, ni qui, d'un pas agile, l'attaquer par trois corps. ntir parut alors cœur de Latine engeance. détourné l'alliance avoit depuis si longtemps r son bonheur en suspens. irs furent glaces de crainte, entoient déjà l'atteinte t leur porter à foison et si noir caveçon 1. iarche étonna Juturne, nt de voir entrer dans l'urne Du Latin qui fit banqueroute

Ce frère qu'elle chérissoit, Dont si grand cas elle faisoit. Elle courut, tout éperdue, Toujours se cachant dans sa nue, Et galopant après Turnus, Dont elle s'étoit fait l'Argus. Dans ce temps les troupes de Troic. Au bruit d'une éclatante joie. Débouchèrent de trois côtés. Ou bien des deux extrémités. Et du centre de forte ligne. Déjà chaque troupe trépigne; Les chevaux même en trépignoient. Mais les Latins en rechignoient. D'abord Ozyris par Thymbrée Eut sa carcasse balafrée. Gyas étourdit Épulon. En lui lâchant d'un tortillon s Avec vigueur sur sa caboche, Dont cette petite bamboche <sup>3</sup> Cracha sa cervelle et ses donts. Achate fouilla les dedans Du malheureux, mais brave Usente. En lui faisant mortelle fente Dans un lieu qui ne se dit pas. Parce qu'il est placé trop bas. Dans son coin le rude Mnesthée Faisoit de morts une chartée : ll écorna Archétius. Déginganda Tolumnius Qui venoit de rompre la trêve: l'our sa peine il mordit la grève. Disant : « Latins, tout est perdu: Vous n'avez qu'à tourner le cu Devant si fatal adversaire. Je ne vis jamais tel corsaire : Il ne se sert que d'un tricot Pour assommer sans dire mot. » Après ces mots vint la déroute

ralement, une espèce de muselière qu'on met sur le nez du cheval pour le ou le dresser. :hon tortillé en rond. etit homme: - du peintre Bamboche, qui peignait de petites figures ca-

les, auxquelles on donna son nom. On sait que certaines marionnettes ont cette désignation.

A la gloire comme à l'honneur, Tant cette chute leur sit peur. Tout fuit de nouveau vers la ville; Tout fut suivi d'un vol utile Aux Troyens qui les poursuivoient, Et qui de trop près les suivoient, Pour ne pas joner de la lance En si notable décadence. Jamais ne sut et el mbarras, Tel chamaillis et tel fracas; J'en frémis encor quand j'y pense.

Eneas, en cette occurrence, Portant en son cœur un calus'. S'attachoit à chercher Turnus. Mais la belliqueuse Juturne, Quittant monsieur le vent Vulturne Qui conduisoit partout ses pas, l'rit le justaucorps et les bas, La casaque avec la parure, Le bonnet garni de dorure, Le corps, le visage et la voix Du cocher de ce fin matois. Que l'on nommoit, je crois, Métice; Et, par ce prudent artifice, Elle eut la conduite du char Que gouvernoit ce Jaquemart, Et sur lequel étoit son frère. Ainsi, devenant sa cochère, Elle voltigeoit sur les flancs, Passoit fort loin des combattans, Surtout de l'intrépide Énée, Qui, dans sa rage forcenée, Auroit pu, sans beaucoup d'effort, Finir la guerre par sa mort. Ainsi, comme on voit l'hirondelle, A ses petits toujours fidèle, Voler par-ci, voler par-là. Prendre decà, comme delà, De quoi leur servir de pâture, Ainsi voltigeoit la voiture De Turnus au loin des Trovens. Croyant leur barrer les moyens De pouvoir l'aborder en face, Juturne faisoit volte-face D'un air content, doux et serein.

Ce qui se voyoit sur son teint. D'autre côté, le fils d'Anchise, Ne le trouvant pas à sa guise, Quoiqu'il se présentat partout, Bisquoit de ne pas faire atout Sur si monstrueuse figure. Lui gardant bonne fourbissure En cas d'accroc ou d'action; Mais cette noble intention N'étoit pas celle de Juturne, Oui déroboit son frère Turne Au ressentiment d'Æneas. Quand il lui tomboit sur les bra-Dans ce temps, le fougueux Messape, Toujours machinant quelque attrape, Crut, s'il atterroit le Pieux, Oue le combat iroit des mieux Pour sa Rutuloise canaille. Qui, se sauvant par la broussaille, Donnoit le temps aux Phrygiens De lui préparer des liens: Sur ce, lui lança javeline, Mais Æncas, courbant l'échine. Para le coup adroitement. Ce fut dans ce fatal moment Ou'on le vit, comme une Furie, Crier, comme un furieux crie: · Point de quartier, nous les tenous; Mes citoyens, tambourinons! Je vous réponds de la victoire, Et pour chacun deux coups à hoire. Puis il attesta Jupiter: Ensuite il mit son sabre à l'air, Lâcha la bride à sa colère. Prit sa lance la mortifère. Fit grand carnage et grand butin Chez le Rutule et le Latin, Sans distinction de personne. La peste! il la leur bailla bonne! Quel Dieu fera pour moi des vers. Ou de fil droit, ou de travers. Nous dit Maron avec emphase. Comme s'il sortoit d'une extase : Oui, quel Dieu me fera des vers, A l'endroit ou bien à l'envers,

<sup>1</sup> Un endurcissement, une rancune impitoyable.

s points, et les mesures, ls, les pouces, les césures, is apprennent, nom par nom, i commun et de renom rnus et messire Énée nèrent cette journée? es dieux auroient-ils voulu deux furieux goulus nt si cruelle guerre. d'être en repos sur terre, blir entre eux la paix. de jeu de tous les frais, alliance éternelle? ous me la contez belle! ı ne l'avoit voulu. son conseil résolu. seroit dans sa Troie. tu'ois hors de proie. ncluons hardiment le veut l'Altitonnant. dant, dans sa frénésie. l'Anchise fit tûrie : cha le fort Sucron. nilieu du paturon 1. lit drôle pirouette, it comme une girouette, centre des Rutulois, zigzag et de guingois 2, · sur un peu de paille rit, qui de la marmaille ı hardi rejeton ; issant il fit un ton. du cri d'oiseau nocturne. ternuer Juturne. ius gronder les boyaux. er ses deux fiers courtaux l'anais et Céthége it tous trois de cortége fortuné Sucron, sser la barque à Caron. ils de Péridie, de même maladie. stre prince Murran

Eut d'Æneas un vilain cran. Qui fit rejaillir sa cervelle Sur le troussequin de sa selle. Dont il tomba sous ses chevaux. Qui firent les provinciaux. Foulant aux pieds Monsieur leur maître, Ne voulant pas le reconnaître 3; Mais ce prince, en passant le pas, Leur dit : « Vous êtes des ingrats !» Cupente après reçut sa dose, Faisant laide métamorphose. Puisque le Troven tout d'abord D'homme vivant en lit un mort. Enfin de sa fine alumelle Partout il emportoit rouelle. Ce qui mit le Latin à sac. Turnus ailleurs faisoit un trac. Dans lequel Amicle et Diore Firent une sin peu sonore, Tous deux furent décapités, Et leurs têtes aux deux côtés De l'avant-train de sa charrette, Pour servir de noble étiquette Aux Phrygiens de sa valeur. Il fut de là porter malheur A quatre frères de Lycie: Tous quatre y perdirent la vie. Il éreinta le fort Hylus, Épaula Menette de plus, Et retourna la camisole Du riche et redoutable Éole, Qu'Achille, ni même les Grecs, Ne purent voir dans les échecs Que souffrit la brûlante Troie. Ouand des Grees elle fut la proje. Comme on voit marcher un torrent. Entrainant avec son courant Tout ce qui se trouve en sa route: De même on vit grande déroute Chez le Rutule et le Troyen, Le Laurentin, l'Arcadien, Par nos deux héros en gourmades, En croquignoles, en cassades,

rme désigne proprement une certaine partie de la jambe du chevalde travers, san règle. ion aux révoltes de plusieurs provinces contre l'autorité rovale. Turnus et le sier Æneas, Qui d'assommer n'étoient point las. On ne vit jamais de hataille, Ou de part et d'autre on serraille Avec tant de brutalité: On ne voit qu'animosité, Qu'estropiés, que gens sans têtes, Sans jambes, bras, casques ni crêtes, Que Quinze-vingts, que balafrés, Que tronqués, que désigurés.

Alors, le pieux fils d'Anchise Méditoit funeste entreprise Pour le trône du roi Latin, Dans lequel il veut sans gradin Monter, pour y régir l'Itale: Aux dents c'est n'avoir pas la gale. Comme il chérchoit l'ardent Turnus, Il fut inspiré de Vénus De marcher tout droit à la ville. En effet, la trouvant tranquille, Jouissant d'un calme profond, Sur elle à l'improviate il fond; Mais avant, appelant Sereste, Ascagne, Mnesthée et Sergeste, Il leur ouvrit d'abord son cœur. Les conduisit sur une hauteur. D'où ce chef leur sit voir ses vues Et les plus sûres avenues l'our déloger de son palais Le roi Latin à peu de frais. Pour les animer, notre Énée, D'une langue bien assinée, D'où couloient le sucre et le miel, Dans un discours pétri du fiel Ou'il avoit contre cette engeance. Leur étala son éloquence : Or suivez tous, mais promptement. Mes ordres, et voici comment, Dit Æneas d'une énergie Qui de l'effet fut tôt suivie. Avant que de battre le fer, Je vous réponds de Jupiter : Agissez donc Sur ma parole, Elle n'est rien moins que frivole, Puisque je veux dès aujourd'hui Me coucher dans le lit d'autrui, M'emparer de la lèchefrite,

Du poêlon et de la marmite Du roi de la Latinité, Dans sa capitale ou cité, Où mes lois seront approuvées, Où je lui taille des corvées. Partout et la flamme et le sang, Sans garder mesures ni rang, Joueront leur jeu d'une dégaine, Qui du Latin fera la peine. Dans son palais à mon gogo, Je vais m'héberger tout de go. Vous autres, faites dans la ville Élection de domicile. Et cherchez-vous le meilleur coin: Vous n'en aurez que trop besoin, Comme de faire un peu ripaille, Après le gain de la bataille, Après laquelle, toutefois, Je dois joindre le Rutulois, L'abattre, si je puis le faire, Et de ce cruel adversaire Me délivrer pour un jamais, Afin de jouir de la paix. Cependant, marchez à la ville: Elle me paraît le mobile Des entreprises de Turnus ; Allez la brûler rasibus, Et, prenant en main torche ardente, Sur leurs maisons faites descente, Ou faites-leur garder la foi De leur traité fait avec moi. Je veux que mon cher fils lule Avec yous trois s'immatricule, Tandis que je vais au palais, Vous faire bouillir des œufs frais. Ordonner qu'on mette à la broche. Qu'on fasse cuire une brioche. Qu'on mette au four un bon páté, Et qu'on vous prépare du thé, Pour vous remettre des fatigues Que vous causeront les intrigues De ces malheureux passefins, Les Rutulois et les Latins. » Ces mots dits, les troupes Troyennes Se joignant aux Etruriennes. Chacun, l'échelle d'une main. Vers les murs la dresse soudain,

i l'assaut, y fait merveille, faire tirer l'oreille. ; vers les portes couroient, ceux qui s'y rencontroient, en couverts de leur rondache. nt agir des mieux la hache. nt. à force de leviers. rds et les bruyans béliers; s, attroupés pêle-mêle, ent dans la ville une grêle lots, pour contenir u'on voyoit aller, venir, éviter la main misc rille d'assaut surprise, qu'Énée, au premier rang, oit cette ville en flanc, nt les dieux qu'on le force ler encore une amorce, e c'est la seconde fois prince des Rutulois le traité d'une alliance soit naître l'espérance ux partis de voir la paix. couplant pour tout jamais. ndant on presse la ville, ı l'on voit plus de mille bitans hors de combat. Troyen, bon soldat, maison, court au pillage, la mode le veuvage, places et carrefours. ves, cuisines et fours. d maître de la boutique. semme et de la bourrique. quartier carrosse et char: plus fier qu'un hospodar. rille il fait feu de joie. e les Grecs firent à Troie. us notables habitans seils perdoient tout leur temps: s vouloient ouvrir leurs portes d aux Troyennes cohortes; s vouloient sur leurs remparts re encor leurs boulevards: a que l'on vit désordre, l on ne put mettre d'ordre. se montrant sur le mur,

Crioit: «Latins, il est bien dur De voir une telle bagarre!» Puis il entonna par bécarre, Par hémol, ou par F ut fa, Par G ré sol, par A mi la, Lamentations Jérémiques, Chagrins, soucis, combats tragiques, Plaintes et douleurs à foison, Ce qui ne fut pas guérison.

La reine vit d'abord Énée. Suivi du brave Ilionée. Se rendre maître des remparts. Et passer sur tous les hasards Qui suivent le sort de la guerre. Elle en jeta son sceptre à terre, Surtout ne voyant point Turnus Donner la chasse à cet intrus. A gorge aux trois quarts déployée : « Venez donc, je suis dévoyée, Dit-elle, mon Turnus est mort! Quoi! lui que je croyois si fort, Si vigoureux et si robuste! Ah! maudit Sort! Destiu injuste! Vous m'enlevez mon échalas! Hélas! mon cher cousin, hélas! Quelle infortune pour Amate! Encor si d'une casemate Je pouvois me faire un tombeau, Pendant que ce godelureau Vient si près nous tondre la laine, l'aurois de moitié moins de peine! Moi qui cause tous nos malheurs. Ces tintamarres et nos pleurs. Oui suis la source criminelle. De ce qu'on nous met en javelle. » Alors faiblirent ses esprits; Elle déchire ses habits, Brûle son tignon, sa fontange, Se plâtre le museau de fange, Parle d'Æneas, de Turnus En termes obscurs et diffus, Casse son miroir de tuilette, Sonne brusquement sa sonnette, Appelle femmes et valets, Qui, pour le coup, furent muets, Cherche le puits et la citerne Pour s'y jeter, craignant la berne,

Fait, marchant, force ricochets, Et prend trois ou quatre lacets. Dont elle bâtit une corde Qui servit, après tel exorde, A cette reine d'instrument Pour se livrer au monument. Enfin, pour mieux me faire entendre, Cette reine aima mieux se pendre, Et s'étrangler tout à la fois, Oue de survivre au Rutulois. Un peu trop tard vint Lavinie, Qui, voyant telle ignominie, S'en prend d'abord à ses cheveux. Fait mille cris infructueux. Dit des Troyens la male rage, Met les ongles dans son visage Et sa cornette en un tapon. Vole sans jupe et sans jupon (Il vaut bien mieux dire en chemise), Sans craindre le froid ni la bise, Chercher valets et marmitons Femmes de chambre, chambrillons, Trouve les dames de sa suite, Qu'elle sit marcher au plus vite, Voir Amate qui pendilloit. Chacun près d'elle piailloit Et faisoit étrange musique. Aussitôt une peur panique Se répandit chez le bourgeois: Les uns pleuroient en tapinois. Les autres hurloient par la ville. Le roi, d'un pas foible et débile, Du sort de la reine alarmé. Couroit les murs tout enflammé: Si grande fut sa frénésie. Que la tremblante bourgeoisie Vouloit, sans aucunes raisons, Le mettre aux petites-maisons. On le vit se salir de boue, Se déchirer, faire la moue, Semer par loques son manteau, Fouler à ses pieds son bandeau, Prendre son sabre à la poignée, Faire bâter sa haquenée, S'asseoir après comme un marmot, Être un instant sans dire mot, Ensuite, reprenant sa rage.

Se mettre en sang tout le visage, Se meurtrir le sein et les flancs, Arracher ses beaux cheveux blaucs, Enfin, se condamner lui-même A faire viugt ans de carême, Pour avoir rompu pour jamais Les traités d'hymen et de nair

Les traités d'hymen et de paix. Cependant la belle Juturne Loin du combat promenoit Turne, Qui, pénétré des cris confus Oui venoient par flux et reflux Du côté des murs de la ville, Un moment fut comme immobile, Prétant l'oreille à si grand bruit : Hélas! où serois-je réduit? Dit-il en frappant sa poitrine. Que ferai-je de mon échine, Si mon ami le roi Latin Alloit perdre tout son fretin Aussi bien que ma Lavinie? Ce seroit grande vilenie, Si j'allois manquer ce tendron, Moi qui fais tant le fanfaron. » A ces mots il hausse la bride. Arrêtant l'ardeur intrépide Des deux coursiers trainant son char: « Halte-là! de par Jupin, car Je ne puis, sans mourir de honte, Souffrir qu'ainsi le Troyen domple Mes alliés les bons Latins. Mes Rutulois, mes Laurentins.

Alors la déesse Juturne Lui dit : « A quoi sonzez-vous, Turne? Suivez-moi! je sais les moyens De vous livrer tous les Trovens. Près d'ici i'ai fait une attrape Ou'on appelle une chausse-trappe, Dans laquelle votre Æneas Va se trouver entre deux as. A la ville montrez la croupe, Et suivez, avec votre troupe, Juturne, votre bonne sœur, Qui veut vous tirer du malheur Qui vous attend, si tête à tête Vous prétendez faire conquête. - Moi! que j'évite le combat, Dit-il, me prends-tu pour un fat? sœur, je t'ai connue, 1 vins à la boulevue . oup de témérité néant notre traité. 1, mais non, quelle Déesse ands travaux s'intéresse? ait un si grand efffort r venir pleurer ma mort? dame la mijaurée, che ici de la sucrée ie faites les yeux doux, se fait pensez-vous? s-vous donc enivrée? ie dans cette contrée? me flatter d'échapper, ven peut occuper atin la capitale. er le tour à l'Itale? as vu mourir Murran, coups de ce sier tyran, en que l'ardent Usente, ort a suivi la pente? rirois donc qu'à mes yeux lésole ces lieux! veux à bons coups de lauce, er du fansaron Drance oches qu'en plein conseil ce poltron sans parcil. i voudrois que cette terre nus éviter la guerre, devant ses ennemis. ne un ver, une fourmis 3. er devant cet Énéc. veut de mon hyménée

Effrontément rompre le cours? Si chers ne me sont pas mes jours, Pour n'oser mettre à l'aventure Ma triste et piteuse figure. Dieu des enfers! oh! vous Pluton, Venez! mais non pas à tâton, Protéger le malheureux Turne, Que le grand Jupin dans une urne, Veut entasser en raccourci,

Ce qui me met en grand souci.. Ces mots furent lachés à peine, Que Sagès, galopant en plaine, Et traversant les ennemis, Vint lui rendre compte des cris Oue l'on entendoit dans la ville : « Prince, courez, sovez habile, Lui dit-il, tout est à vau-l'eau! Allez faire le pied de veau 3 A cette face efféminée, A ce cafard, ce bel Énée, Qui déjà s'est mis sous le dais De notre roi dans son palais, l'our qu'il épargne de l'Itale Le monarque et la capitale. Les bourgeois, ces lâches oisons, Ont abandonné leurs maisons: Déjà le feu sort des fenêtres, Sans qu'il paroisse que nos reitres Veuillent, dans cette extrémité, S'exposer pour notre cité. Le roi sur le choix de son gendre Chancelle, et ne sait plus qui prendre: Pour la reine, vous crovant mort, Elle a déjà brusqué son sort.

## tourdie.

not pouvait s'écrire, à une époque antérieure, avec une s au singulier, quoine fût pas l'usage. La Fontaine l'a écrit ainsi, dans la douzième fable du

Quand, sur l'eau se penchant, une fourmis y tombe, Et dans cet océan l'on eut vu la fourmis...

ns déjà vu d'autres exemples de licences analogues, moins autorisées que Moreau de Brasy traite un peu la grammaire en officier de cavalerie. e la cour, faire le chien couchant:

> Il me donne la terrine Et me fait le pied de veau. (Parnasse des Myses.)

l'uisque, sans corde ni ticelle, Elle a pendu son escarcelle. Me-sape et le seul Attinas, Sinon recrus', du moins bien las, Soutiennent d'une ardeur étrange De vos ennemis la phalange, Tandis qu'allant par-ci, par-là, Turnus se moque de cela. Descendez de votre charrette, Et faites-vous voir un athlète, Brave soldat, bon allié, Digne de l'aimable moitié Pour qui vous soutenez la guerre. Oue faites-vous sur cette terre? Je n'y vois point nos ennemis: Seroit-ce contre des fourmis Que vous chercheriez à combattre? Allons, morbleu! allons nous battre! Montez sur ce cheval de main, ll est sûr, et va très-bon train.»

Ce discours assez ironique A Turnus lit faire la nique. ll en pâlit; si c'est de peur, C'est ce que ne dit pas l'auteur, De plus je n'en sais rien, j'en jure; Mais, branlant assez fort la hure, Sur terre il attacha ses yeux, Déjà troubles et furieux, Pleins d'emportement et de honte. De voir une chute si prompte. Saisi d'une ardente fureur, On voyoit palpiter son cœur, Dont l'impétueuse faiblesse Ne montroit que trop sa tendresse. Son visage six fois changea, Et sa raison se dérangea, Tant cette affreuse réverie Avoit excité sa furie. D'un pas peu sûr et chancelant Il circule, les bras branlant, Entre les dents dit des paroles Qu'on peut nommer des fariboles; Attaque l'eau, l'air et le feu, Entre cuir et chair peste un peu. Maudit parfois sa propre terre,

Se donne au diable avec la guerre, Et tout à coup, portant aux cieux Ses regards toujours furieux, Il semble de son effarée Accuser la voûte éthérée. Ensin, reprenant ses esprits, Sa raison et son coloris, ll tourne ses yeux pleins de rage Sur la ville où se fait carnage, Et vit sortir comme d'un four, Du plancher d'une grosse tour, Torrent de flammes ondovantes. Portant étincelles brillantes Jusqu'au faite du firmament. Turnus s'écrie en ce moment : « Laisse-moi, sœur infertunée, Suivre ma triste destinée! Il faut lutter contre le sort, Et chercher mon arrêt de mort. Je suis las de vivre en infâme, Partons! je me sens tout de flamme, Puisqu'il faut en venir aux mains, Pour plaire à nos dieux inhumains. Va! ie te laisse ma brouette. Mon char, si tu veux ma charrelle. C'est trop suspendre ma fureur, Il faut calmer cette rumeur. Jouer des poings, faire conquête, Vendre des plus cher notre tête, Montrer que, loin d'être poltron, Je sais parer mon large front De lauriers passés en couronne. Oui, de ma lenteur je frissonne! Et j'en ai même, chère sœur, Dans l'âme une si grande horreur, Qu'elle m'accable et m'assassine. D'abord il prend sa javeline, Court au galop sur l'ennemi, Qu'il n'étrilla pas à demi, Laissant sa sœur fort affligée, Et de son dessein outragée. Il entre dans des bataillons. Qu'il disperse sur les sillons, Comme un roc qui d'une montagne Se sépare, et dans la campagne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brisés de fatigue.

Entraîne tout en son chemin: Ainsi Turnus, le dard en main. Pénétré d'horreur et de rage. Renverse tout sur son passage. Abreuve la terre de sang. Vers la ville, de rang en rang, En traversant toute la plaine, Court et vole à perte d'haleine. Alors il élève sa voix, Et s'écrie: «O vous, Rutulois! Et vous Troyens, quittez les armcs! Je viens pour finir vos alarmes. Qu'il paroisse ce rodomont! Ce fugitif! ce vagabond! Qu'il vienne éprouver sa ferraille, Avec moi dans une bataille! Il faut consommer le traité Dont ce pisse-froid s'est flatté. Et qu'un de nous deux sur la place Laisse de sa lourde cuirasse Le moule, pour avoir la paix, Et pour qu'elle dure à jamais, Au moins pour ce qui me regarde, Car, si je meurs, je n'aurai garde De venir troubler le repos, Que la perte de mes gros os Doit, en finissant cette guerre, Faire régner sur cette terre.»

Aussitôt on fut, à grands pas, Avertir le bon Æness Oue Turnus en vouloit découdre. Sans perdre temps à se résoudre, Il prit ses armes, les baisa, Surtout sa brette il caressa: Ensuite ce pieux Énée Recommanda sa destinée A sa bonne mère Vénus, Et, pour joindre l'ardent Turnus. De lui-même il quitte la ville; Puis dans le camp, d'un pas agile, Il va tâter le Rutulois, Des armes, comme de la voix. Les deux partis sont aux écoutes; Même le roi, malgré ses gouttes, Voulut se rendre spectateur, Pour mieux s'assurer du vainqueur. Les dames de cour, les hourgeoises,

Les coquettes, fines matoises, Venoient, courant de tous côtés, Pour voir ce miroir de fiertés. Cet ennemi, ce personnage, Partout chanté pour le plus sage, Même le plus religieux. Qui fut sous la cale des cieux. Nos champions dans cette lice, Loin de marcher en écrevisse, Entrèrent tous deux fièrement, En se regardant brusquement Du coin de l'œil par la visière. Portant en leur main la rapière, Sans révérence, ni salut, Chacun en tête même but. Ils commencent cruelle guerre : Plus d'une fois frémit la terre Des coups affreux qu'ils se portoient. Pièces d'armes partout voloient, Tant des casques que des sigrettes. Si rudement tranchoient leurs brettes! Figurez-vous deux fiers taureaux. Jetant le feu par les naseaux, Disputant tous deux une vache: Ainsi du sabre, ou de la hache. Nos deux combattans, animés, Tenoient leurs partis alarmés. Jupiter du ciel empyrée Tenoit balance équilibrée, Dans laquelle étoient les destins De ces deux maîtres diablotins. Oui se disputoient pour la gloire De si magnifique victoire. Laissant à décider le sort Sur lequel penchera la mort. Alors, faisant une gambade, Turnus voulut donner cassade A son rival bien sur ses pieds, Pour réjouir ses alliés; Mais il ne fit qu'une entamure A deux bons pieds dessous la hure Du vigoureux sire Eneas, De la pointe d'un échalas. Les Troyens crièrent alarmes, Vouloient se servir de leurs armes; Autant en firent les Latins. Les Rutules, les Laurentins.

Cependant de cette équipée Turnus vit casser son épée, Dont sa bravoure le laissa, Et de peur son sang se glaça. Dans ce moment il prit la fuite; Eneas se mit à sa suite, Et d'un pas certain et léger Cherche un coin pour le ramager. Comme un limier, en pleine chasse, Au cerf effrayé donne chasse, Le suit en plaine et dans les bois, Le gueulant toujours de la voix; Énée ainsi sur le Rutule, Qui toujours fuit, ou bien recule, Fond en homme qui veut punir Qui sa gloire a voulu ternir. Turnus, s'enfuyant par courbette, A ses gens demandoit sa brette, Qu'il avoit, comme un Jaquemar, Laissé, partant, dessus son char, Ayant pris celle de Métisse, Ce qu'il ne sit pas par malice : Mais point de brette et point de gens, Dont il perdit presque le sens.

Là près, un olivier sauvage Avoit naguère fait ombrage; A Faune il étoit consacré Et du matelot révéré. Lequel, échappé d'un naufrage, Venoit là lui rendre un hommage; Par des danses et par des jeux, Par des présens et par des vœux. Le Troyen, qui rien ne néglige, En avoit fait sauter la tige, Pour mieux voir le Latin de front : Ce n'étoit plus qu'un mauvais tronc Dans lequel avoit par méprise Le vénérable fils d'Anchise Lancé son dard, crovant bien fort Du coup mettre Turnus à mort. Eneas se courbe et s'empresse. Pour tirer son dard de la presse. Asin de le mieux ajuster. Et par là de tarabuster Ce Turnus si fier à la course, Qui, pressé, fit, pour sa ressource, Au dieu Faune cette oraison,

Oui fut alors fort de saison : « O toi, Divinité puissante. Écoute ma voix languissante: Je demande de tout mon cœur Qu'un jour tu sois mon protecteur. Mais ai-je l'esprit en écharpe ! Suis-je brochet, ou suis-je carpe! J'ai besoin, dans cette action, De ta douce protection. Et toi, helle et charmante plante. Dont la feuille est toujours brillante, Cher olivier mis à néant Par ce Troyen, ce fainéant, Qui, comme un foudrovant tonnerre. Pour s'amuser te mit par terre, Par le respect que j'ai pour toi, Retiens ce dard, fais-le pour moi, Car, si ce garnement d'Énée Y met sa patte fortunée, Cher olivier, adieu ma peau : De ce dard je vais au tombeau. Sa prière fut exaucée.

Dont Turnus en rit en pen-ée. Mais, tandis que notre Eneas Se donnoit beaucoup de tracas Pour obliger cette racine De lui rendre sa javeline, Juturne, sous l'air et l'habit De Métisse, comme on l'a dit, A son frère donne en cachette, Comme il fuyoit, nouvelle brette, Dont Vénus beaucoup s'indigna, Et même à part soi rechigna De voir une telle licence : Dans son nuage elle s'avance l)'un air pincé, mais égrillard, Et du tronc arrachant le dard. A la bonne ou male aventure. Elle en arma sa géniture, Oui, se voyant le dard en main. Poursuivit cet ultramontain. Qui lui faisoit si grand ombrage, Avec vigueur, avec courage. Enfin, pour finir leur débat. lls recommencent le combat. Pendant cet effrayant spectacle, Jupiter, de son tabernacle,

Avisa madame Junon, Sur un rivage en rang d'oignon, Pour observer cette bataille, Où des mieux chacun se chamaille. Laissant là son ton souverain, Il l'aborda d'un air serein. Et lui dit : « Petite poulette, Avec votre mine doucette. Que guignez-vous dans ce rédait? Minuteriez-vous quelque bruit Pour mon paisible domestique. Selon votre bonne pratique; Ou contre le désir des dieux, Venez-vous encore en ces lieux Troubler notre confrère Énée ? Car vous savez sa destinée, Et qu'il doit un jour parmi nous Ètre agrégé pour son air doux. Machinez-vous quelque bagarre, Ou quelque nouveau tintamarre? Falloit-il qu'un Dieu comme lui, Dont je me déclare l'appui, Fût blessé par le mortel Turne? Falloit-il que votre Juturne, Qui d'honneur n'eut jamais un grain, Rendît à ce prince forain Une si tranchante alumelle, Puisque, sans nous, que pourroit-elle? Oue pourroit-elle, cette sœur, Sans votre infructueuse ardeur? l'our le passé, je vous dispasse, Et dès à présent je m'en casse ; Mais, s'il vous plaît, pour l'avenir, Junon, il faut vous contenir. Vous avez par mer et par terre A cet Æneas fait la guerre, En tout traversé ses projets, Fait périr ses meilleurs sujets, Parce que Paris, ce bon homme, Ne vous donna point une pomme : Belle raison, pleine de sens, Pour tourmenter ainsi les gens, Et leur donner, comme par grâce, De pays en pays la chasse! C'en est assez, retirez-vous, Et, croyez-moi, filez plus doux. Par vos soins la maison royale

De son ami, roi de l'Itale, A des noces mêle des pleurs, Et se confit dans les douleurs. Eh! fi! pourquoi ce tripotage? Que peut vous valoit votre rage, Ou'à vous attirer mon courroux ? Encore un coup, filez plus doux! Votre conduite me chiffonne, Entendez-vous bien, ma mignonne? C'est votre mignon qui le veut, Qui l'ordonne, et même qui peut Se venger de votre constance A passer sur mon ordonnance.» Ces mots, lâchés d'un air hautain, Firent un esset si certain. Qu'on en vit Junon plus soumise Touchant le sort du fils d'Anchise. « Seigneur, dit-elle à Jupiter, Quoique Turnus me soit fort cher, A son destin je l'abandonne; Sans cela j'irois en personne, Semer la crainte et la terreur Dans les bataillons du vainqueur. Il est vrai qu'abandonnant Turne, J'approuvai que sa sœur Juturne Fit tout ce qu'un autre auroit fait, Pour lui conserver son paquet, Fors d'en v nir, à force ouverte. Causer aux Troyens quelque perte Comme au Picux que vous aimez Et au'en effet vous estimez: Mais, comme elle a passé mes ordres. Je consens à tous les désordres. Allez, j'abandonne Turnus, Mon cher, je n'v retourne plus; J'en jure, parbleu! par la source Du Styx, en serment ma ressource, Même celle de tous les dieux, Comme moi, jurant à vos yeux. Maintenant j'abhorre la guerre, Et ne demande sur la terre, S'il vous plaît, mon cher libertin, Qu'une grâce pour le Latin, Sans violer la destinée De ce futur confrère Enée. Je voudrois bien pour tout jamais, Quand vous accorderez la paix

Aux Phrygiens comme à l'Itale, Et que d'une main libérale Vous ferez un don au Pieux Du grand air et des deux beaux yeux De son infante Lavinie, Je voudrois donc que l'Italie De votre gré garde son nom, Ses coutumes et son jargon, Ses habits, sa même parure, Ses agrémens, sa bigarrure; Que jamais les Italiens Ne soient appelés des Troyens; Qu'enfin, pour me remettre en joie. Puisque les Grees ont brûlé Troie, Ce nom soit comme trépassé Et du livre des noms cassé. Daignez, mon mignon, y souscrire.» Jupiter se mit à sourire,

Et, pour la sortir de ce lieu, ll dit : « Quoi! la fille d'un Dieu. La sœur et la femme d'un autre, Une Déesse à patenôtre, Et, pour tout dire, une Junon, Aura les soins d'une guenon, Se mettra toujours en colère, Malgré son époux et son frère? Allez! calmez votre furcur, Si vous voulez être mon cœur, Mon amour, ma vie et mon âme, Ma bonne sœur, ma chère femme. Je vous réponds que vos Latins Presque tous vrais Georges Dandins, Feront leurs discours, leur harangue, Dans tous les temps, en même langue; Qu'Italiens sera leur nom, Et Romains un jour leur surnom; Qu'ils auront de grosses marmites, Passeront pour grands hypocrites, Pour charlatans, pour bateleurs, Pour gens mondains, hardis parleurs, Et savans en l'art de médire: Ou'ils établiront leur empire Aux dépens de tous potentats, Ou'ils envahiront leurs États. Les dénicheront de leurs villes. Sous quelques prétextes utiles A leurs desseins ambitieux;

Qu'ils seront des plus pointilleux, Et pour la moindre bagatelle A leurs voisins feront querelle; Que ces Troyens si méprisés Par leurs filles seront prisés, Et qu'ils en feront leur épouse, Dussiez-vous en être jalouse. Tout bien compté, bien rabattu, lls pratiqueront la vertu, Élè veront de fameux temples, Y donneront de bons exemples, Feront leur cour aux Immortels, En faisant fumer leurs autels. Après cela, soyez contente, Et montrez-vous reconnoissante.

Et montrez-vous reconnoissante. > Ce discours plut fort à Junon, Oui, sur-le-champ, sans dire non, Même sans faire la sucrée, Reprit de la voûte azurée Brusquement le plus court chemin, Abandonnant le parchemin De son bon ami le roi Turne Pour être emballé dans une urne. Le grand Jupin, après cela, Ne pouvant en demeurer là, Médite à part, dans sa caboche, Contre Turnus quelque anicroche, Pour alarmer son foible cœur Et le plonger dans le malheur. Deux pestes ou bien deux Furies, De la nuit toutes deux sorties, N'ayant que Mégère pour sœur, Servoient à porter la frayeur Quand, de quelque accident funeste. Comme la mort, la faim, la peste, Jupiter vouloit affliger Ceux dont il vouloit se venger, Et faire servir de victimes. Pour les punir de tous leurs crimes. Sur son trône étoit leur séjour. Et servoient ce Dieu tour à tour. Dans le moment il en dépêche Une plus vite qu'une flèche, Oui, prenant forme des oiseaux Habitant toujours les tombeaux, Ne chantant que dans les ténèbres, Et n'allant qu'aux pompes funèbres, Fut, d'un vol rapide et bruyant, Sans chercher aucun faux-fuyant, l'asser devant le gros visage De ce Turnus faisant la rage. Même en passant et repassant, Elle frappa, toujours hurlant, Son bouclier du bout de l'aile, Ce qui, sur sa lourde escarcelle, Répandit engourdissement Qui l'effraya dans le moment. Que devint la belle Juturne A l'aspect de son frère Turne, Oui, demeuré sans mouvement, Visoit à son trébuchement, Surtout connoissant sa furie? La déesse aussitôt s'écrie : « Hélas! où chercher du secours, Turnus, pour conserver tes jours? Par quel salutaire artifice Éviteras-tu la malice D'un monstre qui me fait horreur, Et qui sert de porte-malheur Au grand Jupin dans l'Empyrée? Vois-tu sa plume bigarrée, Son bec de cornet à bouquin. Son col fait en villebrequin. Ses veux d'où distille une colle Plus à craindre que la vérole; Ses cris lugubres, ténébreux, Ses ongles crochus, longs, affreux, Enfin cette horrible figure, Digne, par sa propre nature, D'épouvanter tout l'univers, De mettre les mortels aux fers Et de semer partout la rage? Regarde donc cet assemblage, Mon cher Turnus, regarde bien; Ce maudit signal ne vaut rien: Il vise à ta déconfiture, A la perte de ta fressure, De ton bandeau, de ton frusquin, Du moule de ton casaquin. O toi, Jupin lance-tonnerre, Oui vins me débaucher sur terre. Me ravir une belle fleur Oui fut longtemps de bonne odeur, Et qui flaireroit comme baume,

Si tu n'eusses quitté royaume Pour m'enlever cet ornement. De l'honneur le seul truchement: Est-ce donc là la récompense De ma fatale complaisance? Crovois-tu faire mon bonheur, Pour avoir été mon vainqueur, De m'ériger en immortelle? Jupin, si ta croyance est telle, Tu te trompes fort lourdement Et t'équivoque assurément. Si je disposois de ma vie, Du moins au gré de mon envie, Je la donnerois pour Turnus, Malgré le Pieux et Vénus. Adieu, je sens que je m'accable. Sans toi, rien ne m'est agréable, Mon cher frère; il faut nous quitter, Mais il le faut sans disputer : Ainsi le veut la destinée De ce fils de putain d'Énée, Oui doit dans peu régner ici, Sans chagrin, sans aucun souci. » Telles furent les tristes plaintes Et les douloureuses empreintes De l'aquatique Déité Oui, couvrant sa divinité D'un voile couleur d'espérance, Quitte son frère, et puis s'élance Et se plonge au milieu des eaux. Pour y noyer tous ses travaux. Aussitôt le superbe Énée, Voulant forcer la destinée A se manifester pour lui, Se sentant d'ailleurs bon appui, Et voyant Turnus immobile, Tout prêt encore à faire gille, Il lui dit, d'un air de ficrié, Non pas sans incivilité : « A quoi penses-tu, dis-moi, prince, Dont la valeur paroît si mince, Après l'avoir pris sur le ton Du plus redouté fanfaron? Voudrois-tu prendre encor la fuite Et t'échapper, pour être quitte, Des coups que je dois de ma main Apostropher jusqu'en ton sein?

Mets donc ta valeur en usage! Il faut en faire ici parage, Puisque, dans cette occasion, Tout consiste dans l'action Et non dans ta covonnerie. Nets en œuvre ton industrie, Ou pour t'élever jusqu'aux cieux En te plaçant parmi les dieux, Ou pour te cacher dans la terre. A l'abri du sort de la guerre, Dont, pauvre petit roitelet, Tu vas devenir le jouet. - Tu ne seras pas si terrible, Lui dit Turnus, assez sensible A ce discours plein de sierté; C'est pousser loin ta vanité Que de croire que ta menace M'épouvante seule et me glace. Ce sont Jupiter et les dieux Qui me font pâlir à les yeux. » Après ces mots, le roi Rutule, Sans faire plus grand préambule, Apercut à son côté droit Un rocher qui, dans cet endroit, Servoit depuis longtemps de horne. Alors, d'un air pensif et morne, ll se saisit de ce rocher. Croyant pour le moins d'ébrancher Le vénérable et sage Énée. Mais la puissante Destinée En ordonna tout autrement, Car il perdit dans ce moment Ce qu'il pouvoit avoir de force, Ce qui fut une triste entorse Pour le monarque Rutulois, Qui, perdant l'esprit et la voix, Tomba dans une défaillance Trop suneste à son espérance, Puisque, dans ce pressant besoin, Le rocher ne put aller loin.

Souvent l'homme voit dans un songe Son âme que le souci ronge, Faire en vain efforts sur efforts, Mettre en œuvre tous ses ressorts, Quand, se trouvant en défaillance, Elle croit perdre l'espérance De rappeler la vive ardeur De sa force et de sa vigueur : Pour lors elle est comme immobile, Et sa voix tremblante et débile; Ainsi ce misérable oiseau, Cet avant-coureur du tombeau, Avoit assoupi le courage Du ber Turnus, qui, dans sa rage, Regarde la ville et le camp, S'arrête au beau milieu du champ, Le cœur troublé, l'âme interdite, Ne sachant s'il doit, dans la fuite, Chercher un salut incertain. Ou s'il doit, le sabre à la main, Charger son cruel adversaire. Mais Æncas, plus téméraire, Voyant Turnus sans mouvement, Darda dans le même moment Son implacable javeline Tout au travers de son échine, Qui tit en l'air un sissement Qui mit le camp en mouvement, Renversa son rival par terre, Et finit cette longue guerre. Le roi Turnus, humilié, D'un air tout réconcilié. Sur son vainqueur portant la vue, Lui dit ces mots, sa tôte nue:

« Mon pleureur de contemporain, Æneas, donne-moi la main, Soyons amis, je te pardonne; Mais épargne un peu ma personne, Ne me fais pas comme à Murran, Sous la gorge un si vilain cran. Ou bien, comme au bon drille Ufente, Dans la panse une large fente. Ce scroit offenser les dieux, Si tu m'assommois à leurs yeux, Moi qui me trouve sans défense Sous la main de ta Révérence. Ne vas pas couronner mon front D'un si malencontreux affront. Et rappelle ta conscience. Avant de faire telle offense. Eh bien, j'ai mérité la mort, Parce que je suis le moins fort: Je t'en fais une confidence. Te voilà maître de ma panse,

ıx l'ouvrir si tu le veux. tu si peu généreux, e je reconnois pour maître, ller éventrer en traître? cet inutile Turnus eillesse de Daunus. romets, foi d'honnête homme, ne pense plus à Rome, e. à l'Italien. je les laisse au Troyen. sois mort ou bien en vie. aurois te faire envie. noi vivant, ou rends-moi mort, i ce n'est pas grand effort. que Jupin t'est propice, ent en titre d'office à vainqueur des Latins, tulois, des Laurentins, maître de Lavinie. iséquent de l'Italie : faudroit-il donc de plus? : malheureux Turnus, er sur les rives sombres, nener avec les ombres? en atteste tous les dieux. mieux jouir dans ces lieux de voir ton hyménée ner dans cette journée 's et pénibles travaux, pour jamais les maux tes échappés de Troie, lieu donne bonne joie, ller dans le souterrain. nis on ne boit de vin. ais on ne mange soupe, rins sont toujours en croupe. fais donc pas le méchant. rté, ni le turbulent : refuse pas la vic. e c'est toute mon envie.» s ce discours ennuveux. attacha ses veux rival hors de défense.

Dans son cœur déjà la clémence Commençoit à parler pour lui : Quand, parcourant, dans son ennui, Cette colossale figure, Il aperçut par aventure Le baudrier de feu Pallas. Dont Turnus, après son trépas, Se para pour marquer la gloire Qu'il tiroit de cette victoire. Ce triste objet frappa son cœur. Rappela toute sa douleur Et réveilla son sier courage. Alors, n'écoutant que sa rage: « Quoi ! dit-il, tu m'échapperas, Toi qui m'as privé de Pallas, Et dont l'injuste barbarie. En l'arrachant de cette vie, L'a dépouillé de ses bijoux ! Qu'auroient fait de plus des filoux, Tu sais donc jouer de la harpe. Puisque je vois sa belle écharpe, Son casque de lames d'acier, Et son éclatant baudrier. Te servir encor de trophée D'avoir vaincu l'ami d'Énée? Pallas, mon cher ami Pallas, Je t'immole cet échalas. A tes mânes je puis sans crime Offrir cette illustre victime : Puisse-t-elle te faire honneur, Calmer d'Évandre la douleur, Donner la paix à cette terre, Et pour jamais finir la guerre !» A ces mots, l'ardent Æneas, Faisant briller son coutelas. Lui fit avec irrévérence Un grand trou dans sa vaste panse, Par où son âme ayant pris vent, Elle s'envola dans l'instant, Et dans une nuit éternelle Laissa sa hideuse escarcelle. Ainsi mourut ce fanfaron. Ainsi finit monsieur Maron.

## **ADDENDA**

Page 21, note 3. - Nous avons trouvé après coup l'explication du veau Mongane ou plutôt M. J. M. V. Leclerc, le savant doyen de la Faculté des lettres de Paris, que nous aurions dù consulter plus tôt, l'a trouvée pour nous, et a bien voulu nous la communiquer. « Le meilleur veau, lit-on dans le Ménagiana (édit. de 1729, t. III. p. 129), est celui d'Italie, car là on le nourrit de lait et de jaunes d'œuf, et l'or. ne souffre point qu'il mange de l'herbe. Ce sont particulièrement ceux que l'or. appelle à Rome vitelle Mongane.» - En outre, Ménage, dans ses Origini della lingua italiana, nous apprend que ce mot vient du verbe inusité mulgo, pour mulgeo, -sucer, teter, et il trace la filiation de son étymologie. On disait vitel mongano, et par ellipse, mongana, veau de lait. Nous avons encore de vieilles enseignes au Veau qui tette. - Le président de Brosses a parlé aussi du veau Mongane dans ses Lettres sur l'Italie : « Quelle langue assez éloquente pourrait dignement célébrer les louanges des pigeons et du veau de Sorrento?... Pour le veau Mongana, si vanté, si gras, si blanc et si dur, faites-moi l'honneur d'être persuade que ce n'est qu'un fat à côté de celui de Sorrento. » (Lettre XXX, t. I, p. 376, de l'édit. de le Vavasseur, in-8°, 1836.)

Page 89, note 1. — Loret vient de nous donner la date de la mort de Henri de Mesme, dont les biographies n'ont pas jugé à propos de s'occuper :

> La mort fière, camarde et blesme, Du sage prezident de Mesme A fini les soins et travaux. (Muse hist., l. II, lett. t, 1° janvier 1651.)

C'est donc à la fin de décembre 1630 qu'est mort le président, un peu plus d'un an après avoir reçu la dédicace du livre III du Virgile travesti.

## TABLE

| Du Burlesque en France, et, en particulier, du Virgile Trares'i | ٧  |
|-----------------------------------------------------------------|----|
|                                                                 |    |
| A la Reine                                                      | 1  |
| Au lecteur                                                      | 5  |
| A Monsieur l'abbé Scarron. — Ode, par Scudéri                   | 4  |
| A Monsieur l'abbé Scarron. — Épigramme, par Tristan L'Hermite.  | 5  |
| A Monsieur l'abbé Scarron. — Stances, par Boisnobert            | 5  |
| A Monsieur l'abbé Scarron, par Durin                            | 6  |
| A Monsieur l'abbé Scarron, par La Motte Le Vayer                | 7  |
| A Monsieur l'abbé Scarron, par I. R. S. C                       | 8  |
| In Gallicam Scarronis Enerdem ludicro carmine scriptam.— C. Fe- |    |
| RAMUS                                                           | 8  |
| In Eneida mimicam et jocosam Pauli Scarronis. — Atricus Se-     |    |
| CUNDUS                                                          | 9  |
| Scarroni ex patre nepoli. — Scarron Patruus                     | 10 |
|                                                                 | •  |
| LIVRE PREMIER                                                   | 11 |
| A Monseigneur Séguier, chancelier de France                     | 49 |

| 436      | TAI                                                                              | BLE.                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Au 1     | onseigneur le président de Mesn<br>ecteur                                        | 91                            |
|          | onsieur et Madame de Schomber<br>guatrième                                       | •                             |
| ch<br>Ma | onsieur Deslandes-Payen, consei<br>ambre, prieur de la Charité-sur<br>artin, etc | -Loire et abbé du Mont-Saint- |
|          | onsieur et Madame le comte et<br>E SIXIÈME                                       |                               |
| Livi     | ousieur de Roquelaure, duc et p<br>E septième                                    |                               |
|          | CONTINUATION PAR                                                                 | MOREAU DE BRASEI              |
|          | on Altesse électorale de Bavière                                                 |                               |
| Livi     | e huitième (suite)                                                               |                               |
|          |                                                                                  | 511                           |
|          |                                                                                  | 571<br>571<br>571<br>571      |
| •        |                                                                                  |                               |
| Ant      | ENDA                                                                             |                               |

.

|   |  | · |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |



. • • 

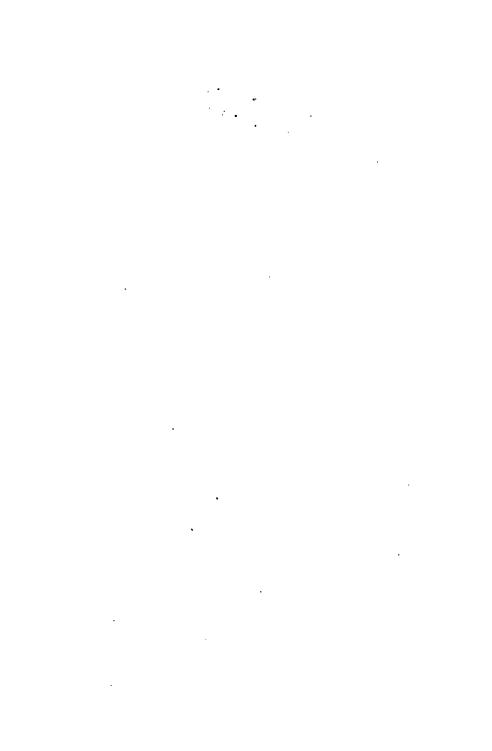

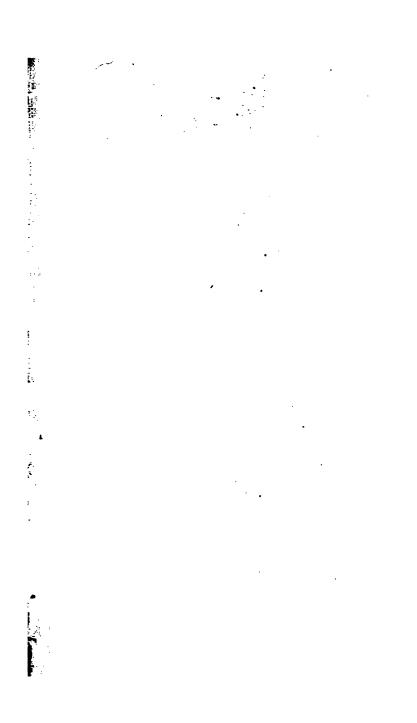

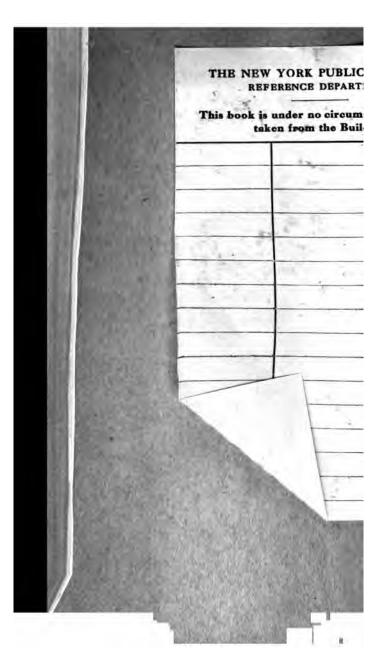



